### Ainsi étaient

# NOS PIEUX PRÉDÉCESSEURS

Compilation et Traduction : Dr. Nabil Aliouane

Relecture : Bureau des traductions des éditions Tawbah

## جَمِيعُ حُقوقِ الطَبْعِ محفُوظَةٌ لِلنَاشِر

© Editions Tawbah 2015-1436

#### Tous droits de reproduction réservés

1ère édition

#### **Editions Tawbah**

www.tawbah.fr

Email: salafs@gmail.com

ISBN: 978-2-916457-28-4 Dépôt légal: 05/2014



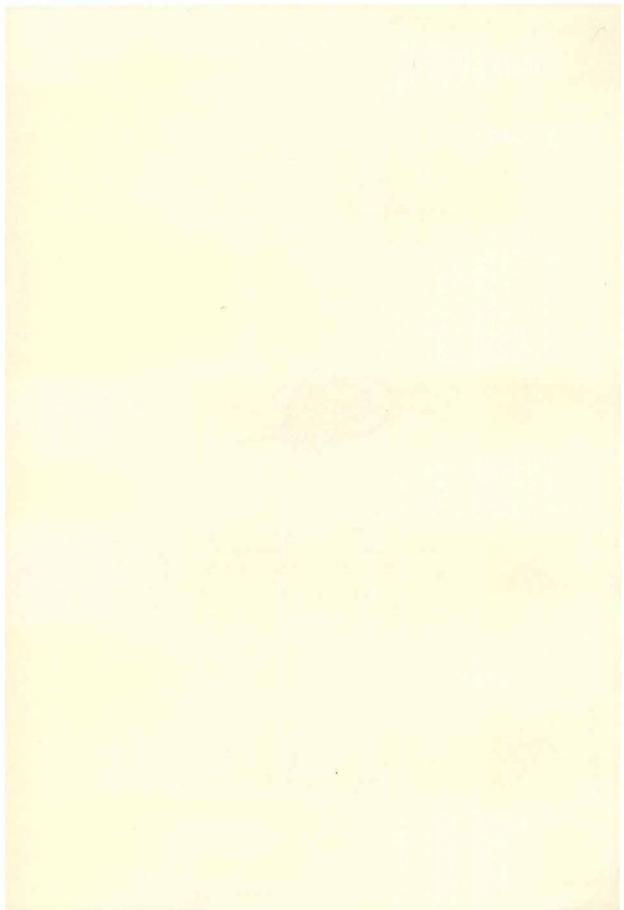

#### Introduction

Louange à Allah Seigneur de l'univers. Qu'Allah couvre d'éloges et salue notre Prophète Muhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et tous ceux qui emprunteront sa voie jusqu'au Jour de la Rétribution.

Ceci est la deuxième mouture d'Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Cette deuxième version s'imposait tant la première nous a laissé de regrets. En effet, ces récits des pieux prédécesseurs sont des sources de vie auprès desquelles on ne se lasse pas de venir s'abreuver, et ce qui en jaillit est si suave que la soif n'est jamais étanchée. Nous avons donc regretté d'avoir écarté tant de joyaux dans notre première sélection, et il nous fallait réparer cette erreur et accorder à cette catégorie d'ouvrage une dimension plus en adéquation avec la valeur qui est la sienne.

S'il fallait résumer l'esprit de cet ouvrage en quelques lignes, ce serait dans les propos de l'imam As-Shâfi<sup>c</sup>î qui dit en vers :

J'aime les vertueux, mais je ne suis pas des leurs Afin, peut-être, d'obtenir leur intercession Et je déteste celui dont le commerce est le péché Même si notre marchandise est la même

#### Ce à quoi l'imam Ahmad répondit :

Tu aimes les vertueux et tu es des leurs Et de vous, [les gens] obtiendront l'intercession Tu détestes celui dont le commerce est le péché Qu'Allah te préserve de la pire des marchandises

Si on peut voir en ces propos l'humilité et la modestie de l'imam As-Shâfi'î (﴿), il ne faut pas manquer d'y voir également la science profonde de ce flambeau de la Communauté. Certes, l'imam As-Shâfi'î compte parmi les pieux et les modèles éminents, mais il n'y a pas de fausse modestie dans ses propos, il savait de science certaine que ceux qui l'ont devancé, aux premiers rangs desquels le Prophète (﴿) et les Compagnons, sont parvenus à des degrés que personne n'égalera. L'imam Ahmad, lui aussi, avait cette même vision, ainsi Al-Marrûdhî rapporte : « J'ai entendu Abû 'Abd Allah [l'imam Ahmad] mentionner le comportement des pieux et dire : Je demande à Allah qu'Il ne nous abhorre pas, où sommes-nous face à eux ? »¹

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> As-Siyar (11/226).

À considérer cela sans science, on peut tomber dans le désespoir et dire : si tel était le cas de l'imam As-Shâficî et de l'imam Ahmad, que dire de nous qui sommes noyés dans le péché et à mille lieues de la vie et de la vertu des pieux prédécesseurs ? Mais si on y regarde bien, les vers de l'imam As-Shâficî laissent une lueur d'espoir, pour lui et chacun de nous, qui repose dans l'amour sincère qu'on peut porter à ces vertueux et leurs œuvres. Cet espoir n'est pas une espérance vaine, mais une certitude établie par le véridique, digne de confiance, lorsqu'un homme vint le trouver et lui dit : « L'homme aime des gens mais ne peut les rejoindre. » Le Prophète (寒) lui répondit : « L'homme est [dans l'au-delà] avec ceux qu'il a aimé. »¹ Donc, celui qui aime sincèrement les pieux prédécesseurs sera avec eux, même s'il n'a pas leur foi et leurs œuvres. C'est dans ce même esprit qu'on dit à Al-Hasan : « Les gens nous ont devancé sur leurs purs sangs noirs, alors que nous montons des ânes blessés. » et qu'il répondit : « Si tu es sur leur voie, tu les rejoindras très rapidement! »²

On peut lire cet ouvrage de plusieurs manières : on peut le lire pour se délecter et s'émerveiller devant la beauté de leurs paroles, leurs sagesses et leurs œuvres; mais en quel cas le profit n'en sera que minime. On peut aussi le lire pour s'inspirer, faire sien le « souffle de vie » qui touche le cœur de tout croyant sincère à la lecture de ces bribes de la vie de nos pieux prédécesseurs. C'est uniquement de cette manière que le prétendu amour qu'on leur témoigne portera ses fruits et influera sur nos existences. Il faut donc lire, relire, s'arrêter, réfléchir, méditer, faire son examen de conscience, l'examen clinique de son âme agonisante, en portant le regard sur les sommets auxquels nos pieux prédécesseurs sont parvenus. Ceci car tout homme a besoin de modèles et d'exemples pour cheminer, et même si l'avant-garde de la caravane peut sembler loin à l'horizon, il ne faut jamais la perdre de vue et s'écarter des traces qu'elle a laissées, car à trop porter son regard sur la médiocrité ambiante, on a tôt fait d'être trompé sur soi et les autres. Ainsi, Abû Qilâbah a dit: « Les savants sont comparables aux étoiles par lesquelles on se guide, et les flambeaux que l'on suit. S'ils disparaissent, les gens sont hésitants, et s'ils les délaissent, ils s'égarent. »<sup>3</sup>

Cet ouvrage se veut un modeste recueil de quelques propos et sagesses attribués aux pieux prédécesseurs. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des ouvrages les plus connus à ce sujet, parmi lesquels : min akhbâr as-salaf, tuḥfah al-culamâ' bi tartîb siyar aclâm an-nubalâ', ou ayna naḥnu min akhlâq as-salaf, ḥayah as-salaf bayna al-qawl wa-l-camal, qui sont eux-mêmes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sahîh At-Tirmidhî (2387).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al-Fawâ'id (19).

<sup>3</sup> Al-Hilyah (2/283).

des recueils de récits tirés d'ouvrages de références beaucoup plus volumineux. Nous avons donc essayé de n'en garder que ce qui était le plus représentatif et le plus poignant, et bien entendu il existe en cela une part de subjectivité.

Il faut noter deux points importants en préalable à la lecture de cet ouvrage.<sup>1</sup>

Le premier est que les récits rapportés des pieux prédécesseurs ne sont pas soumis aux mêmes règles d'authentification que le hadith, et les savants permettent de les rapporter, sauf s'ils comportent une chose réprouvable. Shaykh Al-Albânî dit: « Je me suis permis de rapporter quelques récits et propos dont la chaîne de transmission comporte une faiblesse ou une inconnue, car ces récits ne sont pas considérés comme les hadiths attribués au Prophète (紫) qu'il est obligatoire d'adopter pour religion, et ils ne sont mentionnés que comme un témoignage. »² Ceci, à l'exception des récits rapportés des Compagnons qui sont des preuves légales, selon l'avis authentique des savants.

Le deuxième est qu'il ne faut rien adopter de ce qui, chez les pieux prédécesseurs, s'oppose au Coran ou à la Sunna, car tout propos ou acte contraire au Coran ou à la Sunna n'est pas considéré, quel qu'en soit l'auteur. À l'exemple de ce qu'on rapporte de l'imam Wakîc Ibn Al-Jarrâh qui jeûnait continuellement et lisait intégralement le Coran chaque nuit. Ad-Dhahabî a dit : « Il est rapporté authentiquement que le Prophète (美) a interdit de jeûner continuellement et de réciter intégralement le Coran en moins de trois jours. La religion est aisance, et le suivi de la Sunna est prioritaire sur toute autre chose. Qu'Allah agrée Wakîc, et où trouver un semblable à Wakîc? Mais on accepte et on rejette de toute personne, l'erreur du savant n'est donc pas un exemple, et on ne le blâme pas pour ce qu'il a accompli en faisant son effort d'interprétation des Textes. Nous demandons à Allah Sa clémence. »³

Puisse Allah faire de ce recueil un ouvrage utile, et nous accorder de nous conformer à la voie des pieux prédécesseurs en toute chose, Il est certes Celui qui possède cela et en est capable. Qu'Allah couvre d'éloges, salue et bénisse notre Prophète Muhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au Jour de la Résurrection.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir Min Akhbâr As-Salaf (8).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mukhtasar Al-cUlû (20).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> As-Siyar (9/143).

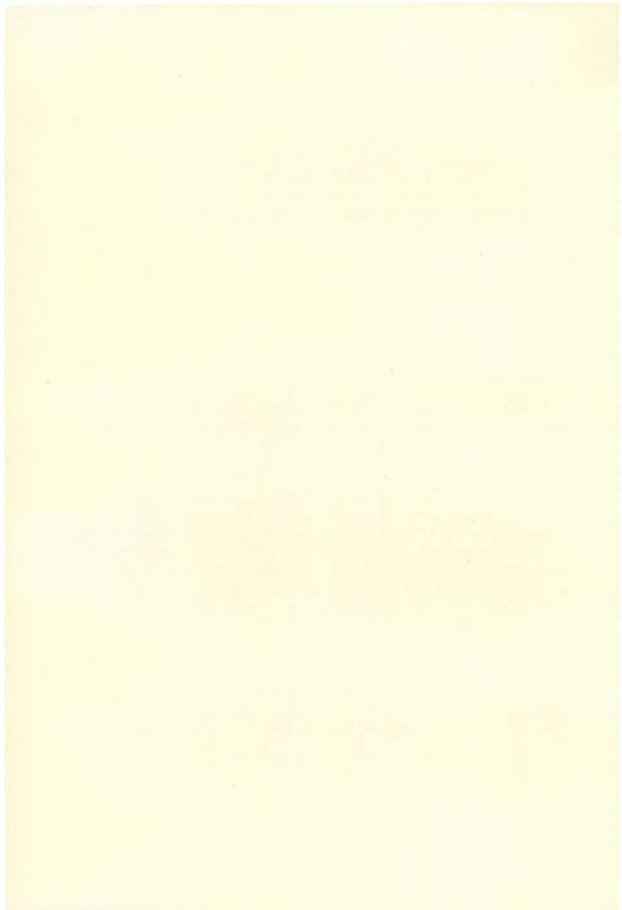

#### La sincérité envers Allah

- ☼ On demanda à <u>Hamdûn Al-Qas</u>âr: « Pourquoi les propos des pieux prédécesseurs sont-ils plus profitables que les nôtres? » Il répondit: « Car ils ont parlé pour la gloire de l'islam et l'agrément du Miséricordieux, alors que nous parlons pour la gloire des âmes, la recherche de ce bas-monde, et l'agrément des créatures. » [Sifah As-Safwâh 2/122]
- Badîl Al-'Uqaylî a dit: « Celui qui vise Allah à travers son acte, Allah tournera Son Visage et le cœur des serviteurs vers lui; alors que celui qui œuvre pour autre qu'Allah, Il détournera de lui Son Visage et le cœur des serviteurs. » [Al-Hilyah 3/62]
- & Al-Acmash rapporte: « <u>Hudhayfah Ibn Al-Yamân</u> pleura dans la prière. Lorsqu'il eut fini, il se retourna et vit un homme derrière lui auquel il dit: n'informe personne de cela! » [Al-Muntadham 5/106]
- Muhammad Ibn Al-Qâsim a dit: « J'ai côtoyé Muhammad Ibn Aslam plus de vingt ans, et je ne l'ai jamais vu accomplir deux unités de prière surérogatoires, autres que celles du vendredi. Je l'ai entendu une fois jurer: « Si je pouvais accomplir une prière surérogatoire en un lieu où même mes deux anges ne me verraient pas, je le ferais, de peur de tomber dans l'ostentation. » Il entrait dans un de ses appartements et fermait la porte, si bien que je ne savais pas ce qu'il y faisait, jusqu'à ce que j'entende un de ses jeunes enfants parler de ses pleurs. Lorsqu'il voulait sortir, il lavait son visage, s'appliquait du khôl, et ainsi on ne voyait pas les traces des pleurs. Il envoyait également des vêtements à des gens, et disait au porteur: Fais en sorte que personne ne sache qui les a envoyés. » [As-Siyar 12/201]

- On rapporte que lorsque quelqu'un entrait chez Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym et que le Coran était dans ses mains, il le cachait. [As-Siyar 4/260]
- % cAbd As-Samad Ibn Macqal rapporte: « On demanda à Wahb Ibn Munabbih: « Ô Abû cAbd Allah! Deux hommes accomplissent la prière, l'un prolonge plus la station debout et le silence, et l'autre prolonge plus la prosternation, lequel est le meilleur? » Il répondit: Celui qui est le plus sincère envers Allah (﴿﴿). » [Al-Ḥilyah 4/43]
- © cÂsim rapporte: « Lorsque Abû Wâ'il priait chez lui, il sanglotait, et si on lui avait offert tout ce bas-monde pour qu'il agisse de la sorte alors que quelqu'un le voit, il ne l'aurait pas fait. » [Al-Hilyah 4/101]
- & cAbd Allah Ibn Abî Al-Hudhayl a dit: « Arriva l'heure de la prière et on demanda à un shaykh de s'avancer pour la diriger. Il refusa et on lui demanda: « Qu'est-ce qui t'a empêché de t'avancer? » Il répondit: J'ai craint que quelqu'un passe et ne dise: ils lui ont demandé de diriger la prière car il est le meilleur d'entre eux. » [Al-Hilyah 4/359]
- @ cImrân Ibn Khâlid rapporte: « J'ai entendu Muhammad Ibn Wâsic dire: l'homme [i.e lui-même] pleure depuis vingt ans, alors que sa femme est à ses côtés et ne le sait pas. » [Al-Hilyah 2/347]
- Muhammad Ibn Wâsic a dit: « J'ai connu des hommes dont la tête était posée sur le même coussin que celui de leur épouse, et qui mouillaient de leurs larmes ce qui était sous leur joue, sans que leur épouse ne s'en aperçoive. J'ai connu des hommes qui se tenaient dans le rang en prière et dont les joues ruisselaient de larmes, sans que celui qui était à leur côté ne s'en aperçoive. » [Al-Hilyah 1/412]
- **Al-Kharîbî** a dit : « Les pieux prédécesseurs recommandaient que l'homme ait une œuvre pieuse cachée, dont ni son épouse ni personne d'autre n'a connaissance. » [As-Siyar 9/349]
- Ahmad Ibn Hanbal a dit: « Allah (¾) n'a élevé Ibn Al-Mubârak
  qu'en raison de la crainte d'Allah qu'il éprouvait. » [As-Siyar 78/503]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî priait la nuit et le cachait, et au matin il élevait la voix comme s'il venait de se lever. [Sifah As-Safwâh 3/492]

- © 'Umar Ibn Thâbit rapporte: « Lorsque 'Alî Ibn Al-Husayn décéda, on le lava et on vit sur son dos une trace noire. Des gens demandèrent: « Qu'est-ce cela? » Et on leur répondit: Il portait des sacs de farine, de nuit, sur son dos, et les distribuait aux pauvres de Médine. » [As-Siyar 4/139]

- **Wakî**<sup>c</sup> a dit : « Interroger alors que l'on comprend est une forme d'ostentation. » [Al-Jâmic li-Akhlâq Ar-Râwî 1/197]
- **Ayyûb As-Sakhtiyânî** était sensible et pleurait, mais il aimait cacher cela à ses compagnons, si bien qu'il tenait son nez comme s'il était enrhumé, et lorsqu'il craignait de fondre en larmes, il se levait. [Dhamm Ar-Riyâ' 99]
- Who homme accomplissait chaque année le pèlerinage à pied, et un soir, alors qu'il dormait sur son lit, sa mère lui demanda à boire. Il lui fut pénible de se lever pour apporter de l'eau à sa mère, et à ce moment il se souvint de ses pèlerinages accomplis à pied qui ne lui causaient aucune peine. Il fit son examen de conscience, et constata que cela ne lui était pas pénible en raison du fait que les gens le voyaient et le louangeaient. Il sut alors qu'il était dupé. [Laţâ'if Al-Marârif 420]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Un jour, j'ai été touché, j'ai pleuré et je me suis dit: Si untel de nos compagnons était là, il aurait été touché lui aussi. Puis, je me suis assoupi, et quelqu'un vint me trouver dans mon sommeil, me donna un coup de pied et dit: Ô Sufyân! Prends ta rétribution de celui dont tu voulais être vu. » [Sifah As-Safwâh 2/463]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Depuis que je connais les hommes, je ne me réjouis pas de leurs éloges et ne réprouve pas leurs blâmes. » On lui demanda : « Pourquoi cela ? » Il dit : « Car celui qui loue exagère, et celui qui blâme exagère. » [Al-Hilyah 2/372]
- **Bishr Ibn Al-Harith** a dit : « Suffit comme flatterie de l'âme que tu la blâmes devant les gens, comme si tu cherchais à l'embellir en la blâmant, et c'est là une manière de l'enlaidir auprès d'Allah. » [Al-Hilyah 2/202]

- Muhammad Ibn Yûsuf Al-Firyâbî rapporte: « J'ai entendu At-Thawrî dire: « Il n'y a pas d'œuvre meilleure que l'étude du hadith, si l'intention est saine en cela. » Ahmad dit: « J'ai demandé à Al-Firyâbî ce qu'était l'intention, et il répondit: Que tu vises par cela la Face d'Allah, et la Demeure de l'au-delà. » [Al-Huliyah 6/366]

- ♠ Abû Ayyûb a dit: « Lorsqu'ils se rencontraient, les gens de bien se recommandaient trois choses, et lorsqu'ils étaient séparés, ils s'écrivaient: Celui qui œuvre pour l'au-delà, Allah le dispensera de cette vie; celui qui amende sa relation avec Allah, Allah le dispensera des gens; et celui qui amende ses actes cachés, Allah amendera ses actes publics. » [Al-Muṣannaf 7/162]
- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Dissimule tes bonnes actions plus encore que tu
  ne dissimules tes péchés. » [Al-Muṣannaf 7/195]

- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit : « Le serviteur n'est sincère envers Allah que s'il se réjouit qu'on ne sache pas où il réside. » [At-Tawâdue 35]
- Muhammad Ibn Al-Hasan rapporte: « Lorsque Abû Allah [l'imam Ahmad] marchait dans la rue, il réprouvait que quelqu'un le suive. » [Sifah As-Safwâh 2/522]

- Bishr Ibn Al-<u>H</u>ârith a dit : « Le trésor du croyant consiste à ce que les gens ne prêtent pas attention à lui, et qu'ils ignorent où il réside. » [Sifah As-Safwāh 2/421]
- **Ahmad Ibn Hanbal** a dit : « J'aimerais vivre dans les montagnes de la Mecque afin de ne pas être connu, car j'ai été éprouvé par la célébrité. » [As-Siyar 11/216]
- Muhammad Ibn Yûsuf Al-Asbahânî n'achetait pas son pain d'un seul boulanger, et il disait : « Il se peut qu'ils me connaissent et me fassent des cadeaux, et qu'ainsi je sois de ceux qui vivent de leur religion. » [Al-Hilyah 8/131]
- \*\*Abd Allah Ibn Al-Muhayrîz\* entra dans une échoppe pour acheter un vêtement, et un homme dit au propriétaire de l'échoppe : « Il s'agit de Ibn Al-Muhayrîz, alors sois conciliant dans la vente. » Ibn Al-Muhayrîz se mit en colère et dit : « Nous achetons avec notre argent et pas avec notre religion. » [Sifah As-Safwāh 4/206]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Celui qui se pare devant les gens d'une chose dont Allah (¾) sait qu'il est à l'opposé, Allah l'enlaidit. » [Al-Hilyah 7/13]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah rapporte: « Un homme dit: « L'amour des honneurs m'a perdu. » et un autre lui répondit: « Si tu avais craint Allah, tu aurais atteint les honneurs. » [Al-Hilyah 7/302]
- **Al-Awzâ**°î a dit : « L'ascétisme en ce bas-monde consiste à délaisser les éloges et œuvrer sans chercher à être loué par les gens pour cela. » [Al-Musannaf 7/241]
- & Ar-Rabî<sup>c</sup> rapporte : « J'ai entendu As-Shâfi<sup>c</sup>î dire : J'aurais aimé que les gens connaissent cette science [i.e : ses livres] sans que rien ne m'en soit attribué. » [As-Siyar 10/29]
- **Abû Ishâq Al-Fazârî** a dit : « Il est des gens qui aiment qu'on fasse leurs éloges, alors qu'ils ne pèsent pas plus qu'une aile de moustique auprès d'Allah (美). » [Al-Hilyah 8/255]

- Mutarrif Ibn Abd Allah a dit : « Dormir toute la nuit et me lever plein de regrets m'est préférable au fait de prier la nuit et me lever infatué de ma personne.» [As-Siyar 4/190]
- Nâfic Ibn Jubayr a dit: « Celui qui participe à un convoi funéraire, afin d'être vu par la famille du défunt, n'y participe pas en réalité. » [As-Siyar 4/542]
- **© 'Ubayd Allah Ibn Abî Ja'far** a dit: « Si quelqu'un prend la parole dans une assise et qu'il lui plaît de parler, qu'il cesse ; et s'il reste silencieux et que cela lui plaît, qu'il parle. » [As-Siyar 6/10]
- ⊕ Hammâd Ibn Zayd rapporte: «Ayyûb [As-Sakhtiyânî] était dans une assise lorsque les larmes envahirent ses yeux, il se mit alors à se moucher et dire: Quel rhume! » [As-Siyar 6/20]
- ☼ Un conteur vint trouver Muhammad Ibn Wâsic et lui dit : « Pourquoi les cœurs ne craignent-ils pas, les yeux ne pleurent-ils pas, et les peaux ne tremblent-elles pas ? » Il lui répondit : « Ô untel ! Je constate que les gens ne sont venus que pour toi. Lorsque le rappel émane du cœur, il touche le cœur. » [As-Siyar 6/122]
- **As-Sûrî** a dit: «Œuvre pour Allah, car cela est meilleur que d'œuvrer pour ta propre personne. » [As-Siyar 10/391]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « J'ai débuté l'apprentissage de la science sans véritable intention, puis Allah m'a accordé cette intention [sincère]. » [As-Siyar 7/150]
- Al-Walîd a dit: « J'ai demandé à Al-Awzâ<sup>c</sup>î, Sa<sup>c</sup>îd Ibn <sup>c</sup>Abd AlcAzîz, et Ibn Jurayj: pourquoi avez-vous recherché la science? Tous ont répondu: pour moi-même, sauf Ibn Jurayj qui me répondit: je l'ai recherchée pour les gens. »<sup>1</sup> [Hayah As-Salaf 227]
- **Hishâm Ad-Dastuwâ'**î a dit : « Par Allah, je ne peux dire qu'un seul jour je suis allé étudier le hadith pour la Face d'Allah! » [As-Siyar 2/687]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad-Dhahabî dit : « Quelle sincérité ! Aujourd'hui, si tu demandes à un jurisconsulte stupide : pourquoi as-tu recherché la science ? Il répondra précipitamment : je l'ai recherchée pour Allah ! Mais il ment, il l'a recherchée pour ce bas-monde, mais comme il en connaît peu de chose ! »

- Muhammad Ibn cAbdaway rapporte : « J'ai entendu Al-Fudayl dire : Délaisser un acte pour les gens est une forme d'ostentation, œuvrer en raison des gens est une forme de polythéisme, et la sincérité consiste à ce qu'Allah te préserve de ces deux choses. » [As-Siyar 8/427]
- & As-Shâtibî a dit: « Personne ne lira ce poème que voici, sans qu'Allah ne lui en fasse profiter, car je l'ai composé pour Allah. » [As-Siyar 21/263]
- **Gabd Allah Ibn Al-Mubârak** a dit : « Une œuvre minime peut être multipliée par l'intention, et une œuvre importante peut être diminuée par l'intention. » [As-Siyar 8/400]
- **\*\*Cumar\*** écrivit à Abû Mûsâ : **\*\*** Celui dont l'intention est sincère, Allah lui suffit concernant ce qui est entre lui et les gens. Quant à celui qui affiche aux gens ce dont Allah sait être absent de son cœur, Allah l'enlaidit ; alors que penses-tu qu'il en sera de la rétribution d'Allah concernant la subsistance qu'Il accorde en ce bas-monde et les trésors de Sa miséricorde ? **\*\*** [Al-Hilyah 1/70]
- **© 'Umar** fut invité à un repas de noces. Lorsqu'il eut mangé et s'en alla, il dit : « J'aurais souhaité ne pas y assister. » On lui demanda : « Pourquoi, ô Commandeur des croyants ? » Il répondit : « Je pense que votre compagnon ne l'a fait que par ostentation. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/182]
- & cAlî a dit: « Celui dont l'apparence est meilleure que son for intérieur, sa Balance sera légère au Jour de la Résurrection. Quant à celui dont le for intérieur est meilleur que son apparence, sa Balance sera lourde au Jour de la Résurrection. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/177]
- & cAlî a dit: «L'œuvre pieuse est celle pour laquelle tu ne veux être loué par personne d'autre qu'Allah. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/174]
- Win homme dit à Hudhayfah: « Je crains d'être hypocrite. » Il lui répondit: « Si tu étais hypocrite, tu ne craindrais pas. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/739]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym a dit: « Tout ce à travers quoi on recherche autre qu'Allah disparaît. » [Sifah As-Safwah 3/41]
- **Mutarrif Ibn 'Abd Allah** a dit: « La plus hideuse des choses à travers laquelle on recherche ce bas-monde est l'œuvre destinée à rechercher l'au-delà. » [Sifah As-Safwah 3/159]

- On demanda à Sahl Ibn Abd Allah: « Quelle est la chose la plus difficile à l'âme? » Il répondit: « La sincérité, car l'âme y trouve une part. » [Sifah As-Safwah 4/319]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Anas a dit: « Le signe de la religion est la sincérité envers Allah, et le signe de la science est la crainte d'Allah. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/174]
- On demanda à 'Atâ' As-Salîmî: « Qu'est-ce que la prudence? » Il répondit: « S'assurer que l'œuvre ne soit vouée qu'à Allah. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/177]
- Les apôtres demandèrent à cÎsâ (№): « Quelle est l'œuvre sincère?
  Celle pour laquelle tu n'aimerais pas être loué par les gens. En quoi consiste la sincérité envers Allah? Elle consiste à débuter par le droit d'Allah avant le droit des hommes; et si deux choses se présentent à toi: l'une pour Allah et l'autre pour ce bas-monde, que tu commences par le droit d'Allah. » [Az-Zuhd li Almad 308]
- **Bilâl Ibn Sa<sup>c</sup>d** a dit : « Tu ne peux être l'allié d'Allah en apparence et Son ennemi en secret. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/178]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Je préfère rechercher ce bas-monde en jouant du tambour et de la flute plutôt qu'à travers l'adoration. » [Sifah As-Safwah 2/546]
- ll dit également : « L'homme ne cesse d'être dans le bien tant qu'il parle pour Allah et œuvre pour Allah. » Il dit à propos de la Parole d'Allah (\*\*) (\*\*) (\*\*Il vous éprouve afin de voir lequel d'entre vous agira le mieux) 1 : « C'est-à-dire celui qui agira de la manière la plus sincère et la plus conforme. Si l'œuvre est sincère mais non conforme, elle n'est pas acceptée ; et si elle est conforme mais n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée jusqu'à être sincère. La sincérité consiste à ce qu'elle soit vouée à Allah, et la conformité à ce qu'elle soit accomplie en fonction de la Sunna. » [Al-Hilyah 3/14]
- Mâlik a dit: « Je vous jure que si des queues poussaient aux hypocrites, les croyants ne trouveraient aucun endroit où marcher. » [Al-Hilyah 1/427]
- **Yahyâ Ibn Abî Kathîr** a dit : « L'ange monte vers Allah avec l'œuvre du serviteur, enchanté, mais Allah dit : Inscrivez-la au plus bas degré de l'Enfer, car Je n'ai pas été visé à travers cette œuvre. » [Al-Hilyah 1/455]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Dites à celui qui n'est pas sincère de ne pas se fatiguer. » [Sifah As-Safwah 3/201]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al-Mulk, v.2.

- Macrûf Al-Kurakhî a dit: « Comme sont nombreux les pieux, et comme sont peu nombreux les véridiques. » [As-Siyar]
- **Bin Ijlân** a dit : « L'œuvre n'est correcte qu'avec trois choses : la crainte d'Allah, une bonne intention, et une conformité [à la Sunna]. »
- 慢 Husayn Ibn 'Abd Ar-Rahmân rapporte: « J'ai demandé à Asmâ' Bint Abî Bakr: « Comment étaient les Compagnons du Messager d'Allah (美) lors de la lecture du Coran? Tels qu'Allah (美) les a mentionnés et décrits: leurs yeux versaient des larmes et leur peau frissonnait. Il est des gens qui, lorsqu'on leur récite le Coran, s'évanouissent. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. » [Talbîs Iblîs 288]
- © On interrogea Muhammad Ibn Sîrîn concernant ceux qui s'évanouissent en entendant le Coran, et il dit : « Nous leur donnons rendez-vous au-dessus d'un mur, on leur lira le Coran du début à la fin, et s'ils tombent, ils sont tels qu'ils le prétendent. » [Al-Hilyah 1/378]
- & cAbd Al-Karîm Ibn Rashîd rapporte : « J'étais dans l'assise d'Al-Hasan lorsqu'un homme se mit à pleurer et élever la voix. Al-Hasan dit alors : « C'est Satan qui le fait pleurer. » [Al-Hilyah 1/455]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd dit à son fils qui venait de s'évanouir : « Mon fils, si tu étais véridique, tu t'es dévoilé, et si tu étais menteur, tu t'es conduit à la perte. » [Talbîs Iblîs 290]
- **Al-Fudayl Ibn Lyâd** a dit: « Combien accomplissent des circumambulations autour de cette Maison sacrée, alors que d'autres qui en sont éloignés obtiennent plus de récompense qu'eux. » [Bustân Al-cÂrifin 1/15]

#### La correction de l'intention

- **Abû Mûsâ** a dit : « L'intention du croyant est meilleure que ses actes, et Allah (\*) accorde au serviteur, de par son intention, ce qu'Il n'accorde pas pour son acte; ceci car l'intention ne comporte aucune ostentation, alors que l'acte est mêlé d'ostentation. » [Al-Firdaws bi Ma'thûr Al-Khitâb 4/286]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Je n'ai pas affronté de chose qui me soit plus difficile que mon intention, car elle se retourne contre moi. » [Al-Hilyah 7/55]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah rapporte: « Un savant dit: je lutte pour deux choses depuis trente ans: le fait de délaisser la convoitise pour ce que les gens possèdent, et la sincérité de l'œuvre pour Allah. » [Al-Hilyah 2/425]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Un corps n'a jamais perçu moins que la valeur de son intention, alors mettez en avant l'intention, et suivez-la. » [Al-Hilyah 7/54]
- © 'Umar Ibn Dharr rapporte : « On dit à Ibrâhîm At-Taymî : « Parle! » et il répondit : L'intention n'est pas là. » [Al-Hilyah 4/211]
- **& Zubayd** a dit : « J'aime avoir une intention en toute chose, même dans ma nourriture et ma boisson. » [Al-Hilyah 5/61]
- © cÎsâ Ibn Hâzim rapporte: « Ibrâhîm Ibn Ad-ham, Ibrâhîm Tuhmân et Sufyân At-Thawrî voyagèrent en direction de At-Tâ'if, en emportant de la nourriture qu'ils étalèrent afin d'en manger. À ce moment, des bédouins se trouvaient à proximité, et Ibrâhîm Tuhmân les appela: « Ô mes frères, venez! » Sufyân leur dit alors: « Ô mes frères, restez où vous êtes! » Puis Sufyân dit à Ibrâhîm: Prends de cette nourriture ce qui nous conviendra, et apporte-leur. S'ils sont repus, c'est Allah qui les aura rassasiés, et s'ils ne sont pas repus, ils savent mieux ce qu'il en est. Je crains qu'ils ne répondent à l'invitation, mange notre nourriture, que notre intention change, et que notre récompense disparaisse. » [Al-Hilyah 6/388]
- Shahr Ibn Hawshab a dit: « Si un homme s'adresse aux gens, ses propos parviennent à l'endroit de leur cœur d'où ils ont émané du sien. » [Al-Hilyah 6/62]
- Mutarrif a dit: « La rectitude du cœur dépend de la rectitude de l'acte, et la rectitude de l'acte dépend de la rectitude de l'intention. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikam 12]

- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit : « Apprenez ce qu'est l'intention, car elle est plus importante que l'acte. » [Al-Hilyah 3/70]
- © cÎsâ Ibn Kathîr Al-Asadî rapporte : « J'ai marché avec Maymûn Ibn Mihrân jusqu'à parvenir à sa porte, alors que son fils cAmr l'accompagnait. Lorsque j'ai voulu m'en aller, cAmr lui dit : « Ô père! Tu ne lui proposes pas de dîner? » Il répondit : ce n'est pas dans mon intention. » [As-Samt 505]
- **Yûsuf Ibn Asbât** a dit : « Amender l'intention de ce qui la corrompt est plus difficile à ceux qui œuvrent que de produire de longs efforts. » [Al-Mujâlasah 1946]
- 🝪 On demanda à **Nâfic Ibn Jubayr** : « Veux-tu assister à des funérailles ? » Il répondit : « Reste là jusqu'à ce que j'en ai l'intention. » Il réfléchit un instant puis dit : « Va. » [Al-Mujâlasah 3532]
- ☼ Un jeune récitait auprès d'Al-Hasan qui appréciait sa voix. Ce jeune lui dit : « Ô Abû Sacîd! On m'a accordé cette voix ; je me lève la nuit pour prier, et Satan vient me trouver et dit : tu veux uniquement être entendu. » Il lui répondit : « Ton intention est celle qui est la tienne lorsque tu te lèves de ton lit. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/302]
- § Sâlih Ad-Dahân rapporte: « **Jâbir Ibn Zayd** ne négociait pas en trois choses: la location de monture jusqu'à la Mecque, l'esclave qu'il achetait pour l'affranchissement, et la bête à immoler. » Il dit encore: « Jâbir Ibn Zayd ne négociait pas pour toute chose rapprochant d'Allah. » [Al-Hilyah 2/181]
- Al-Hasan a dit : « Je n'ai jamais regardé, parlé, saisi, et je ne me suis jamais levé sans considérer si cela était fait dans l'obéissance ou la désobéissance à Allah. Si cela était dans l'obéissance, je l'accomplissais, et si cela était dans la désobéissance, je le repoussais. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/231]
- **Muhammad Ibn Al-Fadl** a dit: « Depuis quarante ans, je n'ai pas fait un seul pas pour autre qu'Allah (強). » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikam 100]
- & Abû Turâb An-Nakhshabî a dit : « Préserve ton intention, car elle est le prémisse à toute chose. Celui dont l'intention est saine, ce qui en découlera sera sain, en ses actes et sa condition. » [Dhamm Al-Hawâ 121]
- & cAbd Allah Ibn Al-Mubârak a dit : « J'ai demandé à **Sufyân At-Thawrî** : le serviteur est-il châtié pour son intention ? Il répondit : Si c'est une intention ferme, il est châtié pour cela. » [Al-Hilyah 2/369]

#### La persévérance et le sacrifice pour la religion

- \*Umar rapporte: «Les gens se cachaient, et lorsque quelqu'un embrassait l'islam, les gens se jetaient sur lui, ils le frappaient et lui les frappait. Je suis allé trouver mon oncle maternelle et l'ai informé de ma conversion, il rentra alors chez lui et ferma sa porte. Je suis ensuite allé trouver un notable de Quraysh pour l'en informer, et il rentra chez lui. Je me dis : « Ceci n'est rien, les gens se font frapper, et moi personne ne me frappe? » Un homme me dit: « Veux-tu informer les gens de ta conversion à l'islam? – Oui. – Alors, lorsque les gens seront assis dans l'enceinte de la kacbah, va voir untel et dis-lui : j'ai embrassé l'islam, et cela ne sera plus longtemps un secret. » J'y suis allé et lui ai dit : « Sais-tu que j'ai embrassé l'islam?» Il cria alors aussi fort qu'il le pouvait: « Ibn Al-Khattâb a embrassé l'islam!» Les gens ne cessèrent alors de me frapper, et moi de les frapper, jusqu'à ce que mon oncle dise : « Ô Gens ! J'accorde ma protection à mon neveu, que personne ne le touche! » Ils me laissèrent, mais partout je voyais des musulmans se faire frapper, et je me suis dit : « Les gens se font frapper et moi non? » Lorsque les gens se sont assis dans l'enceinte, je suis allé voir mon oncle et lui ai dit : « Tu écoutes ? - Que veux-tu que j'écoute? — Je ne veux pas de ta protection. — Ne fais pas cela. — Je refuse. – Qu'il en soit comme tu veux. » Et je n'ai cessé d'être frappé et de frapper, jusqu'à ce qu'Allah accorde la victoire à l'islam. » [Al-Hilyah 1/64]
- \*\*Abd Allah Ibn Mascûd a dit : « Ne soyez pas des marionnettes. Qu'est-ce qu'être une marionnette ? Suivre les gens : être bien guidé s'ils le sont, et égaré s'ils s'égarent. Imposez-vous plutôt de ne pas mécroire, même si les gens mécroient. » [Sifah As-Safwah 1/192]
- Muhammad Ibn Ishâq rapporte : « Umayyah Ibn Khalaf sortait Bilâl en plein soleil et le jetait sur le dos dans la vallée de la Mecque, puis il ordonnait qu'on amène une pierre immense qu'on lui posait sur la poitrine et lui disait : « Vas-tu rester ainsi jusqu'à mourir, ou veux-tu renier Muhammad et adorer Al-Lât et Al-cUzzâ? » Et il répondait dans cette épreuve : « Unique, Il est Unique. » [Sifah As-Safwah 1/192]

- On demanda à Ibn Al-Mubârak: «Comment Ibn Awn s'est-il élevé?» Il répondit: «En s'attachant à la droiture. » [Al-Hilyah 1/444]
- © cAbd Allah, le fils de l'imam Ahmad rapporte : « Lorsque mon père fut sur le point de mourir, et alors que j'étais à ses côtés, tenant dans la main un bout de tissu pour lui tenir les mâchoires, il se mit à transpirer, puis se réveiller, ouvrir les yeux et faire un signe de la main en disant : « Pas encore ! Pas encore ! » Il fit cela une deuxième fois, et à la troisième je luis dis : « Père ! Que disais-tu ? Tu transpirais au point qu'on pense que tu avais trépassé, puis tu disais : pas encore ! pas encore ! − Ô mon fils ! Tu ne sais pas ce que j'ai dit ? − Non. − Iblîs − qu'Allah le maudisse − est debout à mes côtés, il se mord les doigts et me dit : « Ô Ahmad, tu m'as échappé ! » et je dis : pas encore, pas encore ! jusqu'à mourir. » [Sifah As-Safwah 2/615]
- ⑤ Ibrâhîm Ibn Muḥammad Ibn Al-Ḥasan rapporte: «On introduisit Aḥmad Ibn Ḥanbal auprès du Calife, alors qu'on avait au préalable cherché à l'épouvanter en exécutant devant lui deux hommes. Aḥmad regarda en direction d'Abû ʿAbd Ar-Raḥmân As-Shâficî et lui dit: « Qu'astu mémorisé d'As-Shâficî concernant l'essuyage? » Ibn Abî Dâwud dit: « Voyez cet homme qu'on amène pour être exécuté, et qui débat du fiqh! » [Al-Ḥilyah1/444]
- & cAbd Al-cAzîz Ibn Abî Rawwâd rapporte : « On a dit : Dire la vérité et patienter sur celle-ci équivaut aux œuvres des martyrs. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/60]
- Shaykh Al-Islâm Al-Harawayh a dit : « J'ai été soumis à l'épée cinq fois. On ne me disait pas : « Abandonne ta voie ! » mais on me disait : « Garde le silence sur ceux qui te contredisent ! » et je répondais : je ne me tairais pas ! » [As-Siyar 3/1437]

#### L'attachement à la Sunna

- les Nâfic rapporte: « Ibn cumar recherchait tous les lieux en lesquels le Prophète (紫) avait prié, au point que le Prophète (紫) s'était installé sous un arbre, et que Ibn cumar avait pris l'habitude de s'y installer lui aussi, et de verser de l'eau à sa base, afin qu'il ne dessèche pas. » [As-Siyar 3/208]
- **Blon 'Abbâs** rapporte: « Mu'âwiyah me dit: « Tu suis la voie de 'Alî? » Je répondis: Ni même la voie de 'Uthmân! Je suis la voie du Messager d'Allah (紫). » [As-Siyar 3/342]
- © cAbd Ar-Raḥmân Ibn Jubayr a dit : « cAmr Ibn Al-Aswad accomplit le pèlerinage, et lorsqu'il arriva à Médine, Ibn cUmar le vit alors qu'il accomplissait la prière. Il interrogea à son sujet, et on lui répondit qu'il s'agissait d'un homme du *Shâm* nommé cAmr Ibn Al-Aswad. Il dit alors : Je n'ai vu personne dont la prière, l'attitude, le recueillement, et l'habit ressemblent plus à ceux du Prophète (★) que cet homme. » [As-Siyar 4/79]
- Al-Awzâsî a dit: « Attache-toi aux traces des pieux prédécesseurs, même si les gens te repoussent; et prends garde aux avis des hommes, même s'ils te les embellissent par de belles paroles, car la situation s'éclaircira, et tu es sur la voie droite. » [As-Siyar7/120]
- & Abû 'Ubayd Ibn Al-Qâsim Ibn Salâm a dit : « Celui qui se conforme à la Sunna est semblable à celui qui tient une braise dans la main, et pour moi cela est aujourd'hui meilleur que le combat sur le sentier d'Allah. » [As-Siyar 10/499]
- Wmm Ad-Dardâ' rapporte: « Abû Ad-Dardâ' ne prononçait pas un hadith sans sourire, ainsi je lui dis: Je crains que les gens ne te prennent pour un sot. Il répondit: Le Messager d'Allah (美) ne prononçait pas un hadith sans sourire. » [As-Siyar 2/351]
- **Al-Hasan Ibn Al-Hasan** dit à un rafidite: « Aimez-nous, et si nous désobéissons à Allah, détestez-nous, car si Allah avait accordé un avantage à être un proche du Messager d'Allah (紫) sans lui obéir, Il l'aurait accordé à son père et sa mère. » [As-Siyar (4/486)]
- **Awn Ibn 'Abd Allah** a dit : « Que celui qui meurt sur l'islam et la Sunna reçoive la bonne annonce de tout bien. » [Al-Lâlakâ'î 2/67]

- **Whay Ibn Kacb** a dit: « Attachez-vous au Coran et la Sunna, car pas un serviteur ne chemine sur la voie du Coran et de la Sunna, puis mentionne Allah et pleure par crainte d'Allah, sans qu'il soit interdit au Feu de le toucher. » [Az-Zuhd Li Abî Dâwud 199]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit: « Suivez et n'innovez pas, car ce que vous avez reçu vous suffit, et toute innovation est un égarement. » [Al-Lâlakâ'î 2/56]
  - Az-Zuhrî a dit : « L'attachement à la Sunna est le salut. » [Al-Lâlakâ'î 2/56]
- & Al-Hasan Al-Basrî a dit: « La parole n'est valide que par l'acte; la parole et l'acte ne sont valides que par l'intention; et la parole, l'acte et l'intention ne sont valides que par la conformation à la Sunna. » [Al-Lâlakã'î 2/57]
- Al-Awzâ'î a dit : « Nous suivons la Sunna où qu'elle aille. » [Al-Lâlakâ'î 2/64]
- **Bin Yahyâ** a dit: « Il n'y a pas de voie plus directe vers le Paradis que la voie de celui qui suit le chemin des récits [du Prophète (紫)]. » [Al-Lâlakâ'î 2/88]
- Mujâhid a dit : « La meilleure des adorations est le bon avis, c'est-àdire la conformation à la Sunna. » [Al-Hilyah 3/293]
- Wahb Ibn Munabbih a dit: « Bonne annonce à celui qui considère ses défauts plutôt que ceux des autres. Bonne annonce à celui qui se montre humble devant Allah sans être pauvre pour autant. Qu'Allah fasse miséricorde aux adeptes de l'humilité, du dénuement, à ceux qui font l'aumône de biens non acquis dans le péché, côtoient les gens doués de science, de discernement et de sagesse, et qui se suffisent de la Sunna sans s'en éloigner pour l'innovation. » [Al-Hilyah 4/67]

- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Suis les voies de la guidée, et le faible nombre de ceux qui l'empruntent ne te nuira en rien; et prends garde aux voies de l'égarement, et ne sois pas trompé par le grand nombre de ceux qui s'y perdent. » [Al-Istisâm 62]
- Ibn Sirîn a dit : « Tant qu'on s'en tient aux traces, on est sur la voie. »
  [As-Sharh wa-l-Ibânah 161]
- **Blon Abî Dhi'b** lut un hadith et on lui demanda: «Acceptes-tu cela?» Il frappa alors la poitrine de celui qui l'avait interrogé, cria fortement, puis dit: « Je t'informe d'une parole du Messager d'Allah (紫), et tu me demandes si je l'accepte? Oui, je l'accepte, c'est ce qui m'est imposé, ainsi qu'à toute personne qui l'entend. Allah (紫) a élu Muhammad (紫) parmi les hommes, et Il les a guidés à travers lui, ainsi les créatures doivent le suivre, de gré ou de force, et aucun musulman ne peut échapper à cela. » [As-Siyar 7/142]
- **Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Sulaymân** rapporte: « Un homme interrogea As-Shâfi<sup>c</sup>î à propos d'un hadith du Prophète (紫), puis il lui demanda: « Quel est ton avis? » As-Shâfi<sup>c</sup>î blêmit, tressaillit et dit: Quel ciel me couvrira, et quelle terre m'accueillera, si je transmets un hadith du Prophète (紫) et adopte un avis autre? Lorsque vous trouvez une Sunna du Prophète (紫), suivez-la, et ne considérez l'avis de personne. » [Al-Hilyah 9/107]
- l'Allah?» Il répondit: « Le jour où je transmettrais du Messager d'Allah (紫) un hadith authentique sans l'accepter, je vous prends à témoin que j'aurais perdu la raison. » [As-Siyar 10/34]
- **Abû** cUthmân Al-Hayrî a dit: « Celui qui donne pouvoir à la Sunna sur sa personne, en paroles et en actes, parlera avec sagesse. Quant à celui qui donne pouvoir aux passions sur sa personne, il parlera en suivant l'innovation, et Allah (★) dit: (Si vous lui obéissez, vous serez bien guidés.) » [As-Siyar 14/64]
- Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit: « On a dit que cinq choses caractérisaient les Compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance : l'attachement au groupe uni des musulmans (al-jamâ<sup>c</sup>ah), la conformation à la Sunna, le peuplement des mosquées, la récitation du Coran, et le djihad sur le sentier d'Allah. » [Al-Hilyah 6/142]

- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit : « Compte parmi le bonheur du jeune et du converti, qu'Allah leur accorde de mettre sur leur chemin un savant des adeptes de la Sunna. » [Al-Lâlakâ'î 2/60]
- Sâlih Ibn Ahmad Ibn Hanbal rapporte: « Un homme qui s'était teint [les cheveux et la barbe] arriva, et mon père dit: Lorsque je vois un homme faire revivre quelque chose de la Sunna, je m'en réjouis. » [As-Siyar 11/335]
- **Ayyûb** As-Sakhtiyânî a dit: « Lorsque j'apprends le décès d'un adepte de la Sunna, c'est comme si je perdais un membre. » [Al-Hilyah 3/9]
- Sacîd Ibn Al-Musayyib vit un homme multiplier les inclinaisons et prosternations après l'apparition de l'aube, et il le lui interdit. L'homme dit : « Ô Abû Muhammad! Allah va-t-Il me châtier pour avoir accompli la prière? » Il répondit : « Non, mais pour t'être opposé à la Sunna. » [At-Tamhûd 20/104]
- © 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz a dit: « Le Messager d'Allah (寒) et les gouverneurs après lui ont établi des lois. Les appliquer est une conformation au Livre d'Allah (寒), une complétude de l'obéissance à Allah, et une force dans la religion d'Allah. Il n'appartient à personne de les transformer, de les changer ou de considérer quoi que ce soit qui les contredise. Celui qui se guide à travers elles est bien guidé, celui qui cherche secours à travers elles est secouru, et celui qui les délaisse suit autre que le sentier des croyants, et Allah l'abandonnera à ce qu'il a adopté. » [As-Sharî'ah 72]
- ♣ Al-Mu<sup>c</sup>tamir Ibn Sulaymân At-Taymî rapporte: « Un de mes amis qui étudiait avec moi le hadith décéda et cela me désola. Mon père vit ma désolation et me dit: Ô Mu<sup>c</sup>tamir! Ton ami était-il sur la Sunna? Oui! Alors ne te désole et ne t'attriste pas pour lui. » [Al-Hilyah 1/442]
- **& Abû Al-cÂliyah** a dit: « Celui qui meurt sur la Sunna est un véridique. L'attachement à la Sunna est le salut. » [Sharh As-Sunnah 126-129]

- Bishr Ibn Al-Hârith a dit: «L'islam est la Sunna, la Sunna est l'islam. » [Sharh As-Sunnah 126-129]
- **Yûnus Ibn 'Ubayd** a dit : « Étonnant aujourd'hui celui qui appelle à la Sunna! Et plus étonnant encore, celui qu'on appelle à la Sunna et qui y répond favorablement! » [Sharh As-Sunnah 126-129]
- **Bunna!** Et prenez garde à l'innovation. » [Sharh As-Sunnah 126-129]
- **Mujâhid** a dit: « De toute personne on accepte et on rejette, à l'exception du Prophète (紫) [dont on accepte tout]. » [Al-Ḥilyah 2/13]
- Abû Zinâd a dit : « Je n'ai vu personne de plus savant concernant la Sunna qu'Al-Qâsim Ibn Muhammad. Un homme n'était considéré comme tel que lorsqu'il connaissait la Sunna. » [Sifah As-Safwah 2/444]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Apprenez ces traditions [prophétiques]. Quant à celui qui se prononce selon son avis, dis-lui : mon avis vaut le tien. » [Al-Hilyah 2/364]
- Al-Awzâsî a dit: « Patiente sur la Sunna, arrête-toi là où les gens [les Compagnons] se sont arrêtés, dis ce qu'ils ont dit, abstiens-toi de ce dont ils se sont abstenus, et suis le sentier de tes pieux prédécesseurs, car te suffit ce qui leur a suffit. La foi n'est valide que par la parole, qui n'est valide que par la science; et la foi, la parole et l'acte ne sont valides que par une intention conforme à la Sunna. » [Al-Hilyah 2/291]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Empruntez les chemins de la vérité et ne vous affligez pas du faible nombre qui les emprunte. » [Al-Hilyah 2/44]
- Shaqîq Al-Balkhî a dit: « Quatre choses relèvent de la voie de la droiture: ne pas délaisser l'ordre d'Allah en raison d'un malheur qui frappe, ne pas le délaisser en raison de l'obtention d'une part de ce basmonde, ne pas agir en fonction des passions d'autrui ou de sa personne car les passions sont blâmées et œuvrer conformément au Coran et à la Sunna. » [Al-Hilyah 2/502]
- **Mâlik Ibn Anas** a dit: « Celui qui s'attache à la Sunna et duquel sont préservés les Compagnons du Messager d'Allah (紫), et qui meurt sur cet état, sera avec les prophètes, véridiques, martyrs et pieux, même si ses œuvres sont déficientes. » [Sharh As-Sunnah 162]

- ⑤ Ibrâhîm Ibn Hânî rapporte: « Aḥmad Ibn Ḥanbal se cacha chez moi trois jours, puis il me dit: « Cherche-moi un autre lieu afin que je m'y déplace Je crains pour toi, ô Abû cAbd Allah! Si tu le fais, je t'enseignerais quelque chose. » Je lui ai donc cherché un autre lieu, et lorsqu'il sortit de chez moi il me dit: Le Messager d'Allah (寒) s'est caché dans la grotte trois jours durant, puis il s'est déplacé. Il ne convient pas que nous suivions la Sunna dans la facilité et la délaissions dans la difficulté. » [Al-Ḥilyah 3/144]
- & Abû Yazîd Al-Bastâmî a dit: « Nombre de créatures d'Allah marchent sur l'eau mais n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Si vous voyez quelqu'un se voir accorder un miracle et voler, ne soyez pas trompés par lui jusqu'à considérer ce qu'il en est de lui concernant les ordres et interdits d'Allah, et le respect des limites de la Législation. » [As-Siyar 3/155]
- l'islam après avoir eu connaissance de l'appel du Prophète (美): « Qu'est-ce qui t'a fait embrasser l'islam? Qu'as-tu vu chez lui t'amenant à croire qu'il est le Messager d'Allah (美)? » Il répondit: Il n'a rien ordonné qui puisse amener la raison à dire: « S'il avait pu l'interdire! » ; il n'a rien interdit qui puisse amener la raison à dire: « S'il avait pu l'autoriser! » [Madârij As-Sâlikîn 1/428]
- **Abû** <u>Hafs</u> a dit : « Celui qui ne pèse pas à tout moment ses actes et sa condition par le Livre et la Sunna, et qui n'accuse pas ses pensées, ne le considère pas parmi les hommes. » [Al-Hilyah 3/351]
- **Al-Fudayl** a dit : « Bienheureux celui qui œuvre avec science, donne de l'excédent qu'il possède, maitrise sa langue et se suffit de la Sunna sans transgresser vers l'innovation. » [Adab Ad-Dunyâ wa-d-Dîn 1/151]

#### L'importance du hadith

- Mâlik Ibn Anas a dit: « On accepte et on rejette de toute personne, sauf de l'habitant de cette tombe. » [As-Siyar 8/93]
- (Uthmân rapporte: «Un homme vint trouver Mâlik et l'interrogea sur une question. Mâlik lui répondit: «Le Messager d'Allah (養) a dit ceci. » et l'homme demanda ensuite: «Et quel est ton avis? » Mâlik répondit: (Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux) » [Al-Hilyah 6/326]
- Mâlik Ibn Anas a dit: « Le Messager d'Allah (紫) a établi des pratiques (Sunan), le fait de les accepter est une conformation au Livre d'Allah, une perfection de l'obéissance à Allah, une force dans la religion d'Allah; et il n'appartient à personne de les modifier, et de considérer ce qui s'y oppose; et celui qui s'y conforme est bien guidé. » [As-Siyar 9/98]
- Yahyâ At-Taymî a dit : « Je reviens sur tous les avis religieux que j'ai donnés, sauf ceux qui sont en conformité avec la Coran et la Sunna. » [As-Siyar 8/537]
- Sufyân a dit: « Multipliez les hadits car c'est une arme. » [Al-Ḥilyah 6/364]

- Al-Buwaytî rapporte: « J'ai entendu As-Shâfisî dire: Attachez-vous aux adeptes du hadith, car ce sont eux qui voient le plus juste. » [As-Siyar 10/70]
- Yaclâ Ibn <u>Hakîm rapporte que Sacîd Ibn Jubayr mentionna un hadith du Messager d'Allah (紫) et qu'un homme dit : « Allah dit dans Son Livre ceci et cela. » Il lui répondit : « Que je ne te vois pas opposer les hadiths du Messager d'Allah (紫) au Livre d'Allah (紫). » [As-Sharîcah 61]
  </u>
- d'Umar Ibn Al-Khattâb a dit: « Des gens débattent avec vous au moyen de ce qui est équivoque dans le Coran. Répondez-leur par le hadith, car les adeptes du hadith sont les plus savants du Livre d'Allah. » [Sharî'cah 57]
- **At-Thawrî** a dit : « Le hadith est de plus grande valeur que l'or et l'argent, et il ne peut être totalement cerné. La tentation du hadith est plus grande que la tentation de l'or et de l'argent. » [Al-Hilyah 2/363]
- **At-Thawrî** a dit : « Le hadith est un pouvoir, celui qui vise à travers lui ce bas-monde l'obtiendra, et celui qui vise à travers lui l'au-delà l'obtiendra. » [Al-Hilyah 2/363]
- **Abû** cÂsim a dit: « Celui qui recherche le hadith recherche la plus haute chose qui soit, il doit donc être le meilleur des hommes. » [As-Siyar 2/850]
- Une femme vint trouver At-Thawrî et lui dit: « Mon fils m'a perdu et il a abandonné son travail. Et à quoi s'est-il attelé? Au hadith. Alors espère la récompense d'Allah. » [Al-Hilyah 2/399]
- At-Thawrî a dit: « Si les adeptes du hadith ne venaient pas à moi, j'irais les trouver dans leurs demeures. » [Al-Hilyah 2/363]

#### Le suivi des Compagnons

- ⊕ Hudhayfah Ibn Al-Yamân (♣) a dit: « Suivez nos chemins, car si vous nous suivez, vous prendrez une large avance, alors que si vous divergez de nous, vous vous égarerez grandement. » [Al-Bida Li Ibn Wadân 44]
- Sâlih Ibn Kîsân rapporte: « Az-Zuhrî et moi nous sommes regroupés alors que nous recherchions la science, et nous nous sommes dit: Transcrivons les Sunan et ce qui est rapporté du Prophète (美), puis ce qui est rapporté des Compagnons, car c'est également la Sunna. Je dis alors: « Ce n'est pas la Sunna, alors ne le transcrivons pas. » Az-Zuhrî le transcrivit et pas moi, Az-Zuhrî réussit et je me suis perdu. » [Jâmic Bayân Al-cllm 2/1176]
- **As-Shachî** a dit: « Ce qu'ils te rapportent des Compagnons de Muhammad, accepte-le; et ce qu'ils disent de leurs avis personnels, urine dessus! » [Al-Hilyah 4/319]
- **Mujâhid** a dit: « Les savants sont les Compagnons de Mu<u>h</u>ammad (美). » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/770]
- **Brâhîm An-Nakha**cî a dit: «Si on m'avait rapporté des Compagnons qu'ils ne dépassaient pas d'un ongle le lavage lors des ablutions, je ne l'aurais pas dépassé. » [Al-Ibânah 161]
- © CUmar Ibn cAbd Al-cAzîz écrivit à un de ses fonctionnaires qui l'interrogeait à propos des passions : « Je te recommande la crainte d'Allah, la modération, la conformation à la Sunna du Messager d'Allah (ﷺ), et le délaissement de ce qui a été innové après lui. Attache-toi à la Sunna car, par la permission d'Allah, elle sera une protection pour toi. Agrée ce que les Compagnons ont agréé pour eux-mêmes, car ils sont les précurseurs, et c'est par science qu'ils se sont arrêtés, par clairvoyance qu'ils se sont abstenus, alors qu'ils étaient plus à même de dévoiler les choses et de les pratiquer si cela convenait mieux. Ils ont tenu des propos suffisants, ainsi ceux qui sont moindres sont négligents, et ceux qui tentent de les dépasser en sont incapables. Certains ont cherché à faire sans eux et ils ont échoué, d'autres ont tenté de les dépasser et ils ont exagéré, et eux sont entre les deux, sur une voie droite. » [Al-Bidac Li Ibn Wadân 74]

- **Abû Zurcah** a dit: «Si tu vois quelqu'un rabaisser un des Compagnons du Messager d'Allah (紫), sache que c'est un hypocrite. Ceci, car, pour nous, le Messager est vérité, le Coran est vérité, et le Coran et la Sunna ne nous ont été transmis que par les Compagnons du Messager d'Allah (紫). Ils cherchent uniquement à critiquer nos témoins (les Compagnons) afin d'invalider le Coran et la Sunna. » [Al-Kifāyah 49]
- Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit: « Attache-toi aux traces des pieux prédécesseurs, même si les gens te repoussent; et prends garde aux avis des hommes, même s'ils te les embellissent par de belles paroles, car la situation s'éclaircira, et tu es sur la voie droite. » [As-Siyar 7/120]
- & As-Shacbî a dit : « Voyez ce sur quoi les membres de la Communauté de Muhammad sont unanimes, car Allah ne les a pas réunis sur un égarement ; et s'ils divergent, voyez ce qu'a fait c'Umar et adoptez-le» [Al-Hilyah 4/320]

#### L'innovation et ses adeptes

- Ghadîf rapporte: « cAbd Al-Malik [Ibn Marwân] me fit parvenir ceci: « Ô Abû Asmâ', nous avons réuni les gens sur deux choses: le fait de lever les mains sur la chaire le vendredi, et le fait de raconter des récits après les prières du <u>subh</u> et casr » Je répondis: Ces deux choses sont pour moi semblables à vos innovation, et je ne vous répondrai pas en cela. Pourquoi? Car le Prophète (素) a dit: « Pas une innovation n'est inventée sans qu'une part semblable de la Sunna ne soit retirée. » » [As-Siyar 3/455]
- ⊕ Humayd Ibn Hilâl rapporte: « Les gens de Harûr (les kharijites) vinrent trouver Mutarrif Ibn Abd Allah afin de l'appeler à leur position, et il répondit: Si je possédais deux âmes, et que je vous prêtais serment par l'une d'elle, tout en préservant l'autre, et ainsi, si ce que vous dites est la droiture, je ferais suivre l'autre, et si vous êtes dans l'erreur, j'aurais perdu une âme, mais conservé une autre, [je l'aurais fait]; mais je n'ai qu'une seule âme et je ne la mets pas en danger. » [As-Siyar 4/195]
- Abû Al-Jawzâ' a dit: « Je préfère m'asseoir avec des porcs plutôt qu'avec un adepte des passions. » [As-Siyar 4/372]
- Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit : « Pas une personne n'innove sans qu'on ne lui retire la retenue (Al-Wara<sup>c</sup>). » [As-Siyar 7/125]
- Sufyân At-Thawrî a dit: «Celui qui écoute un adepte de l'innovation, en toute connaissance de cause, sort de la protection d'Allah et se voit confié à lui-même. » [As-Siyar (7/261)]
- Un innovateur demanda à Ayyûb : « Ô Abû Bakr, puis-je t'interroger sur un mot ? » Il répondit à deux reprises : « Pas même sur un demi-mot ! » [As-Siyar (6/21)]
- Ibn Abî Mutîc a dit: « Je préfère rencontrer Allah avec le registre [des œuvres] de Al-Hajjâj qu'avec celui de cAmr Ibn cUbayd. »¹ [As-Siyar 7/425]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Car ce dernier avait adopté la croyance d'Al-Mu<sup>c</sup>tazilah.

- As-Shâfi'î rapporte: « Lorsqu'un adepte des passions venait trouver Mâlik, il lui disait: Pour ma part, ma religion repose sur des preuves évidentes; quant à toi, tu doutes, alors va trouver le doute d'un de tes semblables et débats avec lui. » [As-Siyar 8/99]

- **& Abd** Ar-Rahmân Ibn Mahdî a dit: « Délaisse celui qui est un meneur dans l'innovation et y appelle. » [As-Siyar 9/199]
- On mentionna en présence de cAbd Ar-Rahmân Ibn Mahdî des adeptes de l'innovation et leurs efforts dans l'adoration. Il dit alors : « Allah (素) n'accepte que ce qui est conforme au Coran et à la Sunna. Puis il récita : (Le monachisme qu'ils inventèrent, Nous ne le leur avons nullement prescrit) Ainsi, Il n'a pas accepté cela d'eux, et Il les a blâmés pour cela. » [Al-Hilyah 9/8]

- Sufyân At-Thawrî a dit: « L'innovation est plus aimée de Satan que le péché, car on se repent du péché, alors qu'on ne se repent pas de l'innovation. » [Al-Lâlaká'î (2/132)]
- On interrogea Abû Zurcah à propos des livres de Al-Hârith Al-Muhâsibî, et il dit: « Prends garde à lire ces livres, car ils ne sont qu'innovations et égarements, mais attache-toi plutôt aux Textes, et tu y trouveras ce qui te dispensera de ces livres. » On lui rétorqua : « Ces livres contiennent des leçons. » Et il répondit : « Celui qui ne tire pas de leçon du Livre d'Allah ne tirera aucune leçon de ces livres. » [Târîkh Baghdâd 8/215]
- Ibn Al-Mubârak a dit: « Prends garde au fait de t'asseoir avec un adepte de l'innovation. » [Al-Hilyah 8/411]
- © cÂsim Al-Ahwal rapporte: « Je me suis assis avec Qatâdah qui mentionna cAmr Ibn cUbayd et le critiqua et l'insulta. Je lui dis: Je pensaisne pas voir les savants se critiquer l'un l'autre. Et il répondit: Ô Ahwal! Ne sais-tu pas que si quelqu'un innove, il doit être mentionné afin qu'on prenne garde à lui. » [Al-Hilyah 2/335]
- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit : « Si tu croises un adepte de l'innovation sur un chemin, emprunte-en un autre. » [Al-Hilyah 3/69]
- Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit: « Ne permettez à aucun adepte de l'innovation de débattre, sinon cela suscitera en vos cœurs troubles et doutes. » [Al-Bida<sup>c</sup> li Ibn Waddâh 151]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî nommait tous les adeptes des passions kharijites, et il disait : « Les kharijites ont emprunté différents noms, mais ils sont tous unanimes sur le recours à l'épée. » [Al-Lâlakâ'î 2/143]
- **Al-Fudayl Ibn** 'Iyâd a dit: « Celui qui est consulté et qui renvoie vers un innovateur aura trompé l'islam. » [Al-Lâlakâ'î 2/137]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Celui qui s'assoit avec un adepte de l'innovation n'aura pas été doté de sagesse. » [As-Shu-ab 7/9482]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « On ne commet pas de médisance envers un adepte de l'innovation. » [As-Shu<sup>c</sup>ab 7/9675]

- Sacîd Ibn Jubayr a dit : « Je préfère que mon fils fréquente un pervers des adeptes de la Sunna qu'un adorateur innovateur. » [Al-Ibânah 149]
- Musammar rapporte : « J'ai dit à <u>Hammâd Ibn Abî Sulaymân</u> : Tu étais un meneur et un imam parmi tes compagnons, puis tu as divergé d'eux et tu es devenu un suiveur! Il répondit : Être un suiveur dans la vérité est meilleur que d'être un meneur dans le faux. » [As-Siyar 5/233]
- **Abû Idrîs Al-Khawlânî** a dit : « Je préfère voir un feu brûler dans la mosquée que d'y voir une innovation à laquelle on ne peut mettre fin. » [As-Sharh wa-l-Ibânah 254]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Que celui qui entend parler d'une innovation ne la mentionne pas à ses compagnons et ne la place pas en leur cœur. » [As-Siyar 2/698]
- **Mutarrif Ibn Abd Allah** a dit : « Je préfère que mon Seigneur me demande au Jour de la résurrection : Ô Mutarrif, pourquoi n'as-tu pas œuvré ? Plutôt qu'Il ne me dise : Pourquoi as-tu fait cela ? » [Sifah As-Safwah 3/158]
- Mujâhid a dit : « Je ne sais quel est le plus grand bienfait : qu'Il m'ait guidé à l'islam ou qu'Il m'ait préservé des passions ? » [Al-Hilyah 2/13]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit: « Pas un adepte des passions ne redouble d'efforts sans que cela ne l'éloigne plus encore d'Allah. » [Sifah As-Safwah 3/211]
- **Ahmad Ibn Sinân Al-Qattân** a dit: « Il n'est pas un innovateur en ce bas-monde sans qu'il ne déteste les adeptes du hadith. Lorsqu'un homme innove, on retire de son cœur la suavité du hadith. » [«Aqidah As-Salaf 298]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit: « Ne t'assieds pas avec un adepte de l'innovation, car je crains que la malédiction ne s'abatte sur toi. » [Sharh As-Sunnah 162-169]

- Muhammad Ibn Sahl Al-Bukhârî rapporte: « Nous étions chez Al-Qarbânî, et il se mit à mentionner les adeptes de l'innovation. Un homme lui dit: « Nous préfèrerions que tu nous parles du hadith. » Il se mit en colère et dit: « Je préfère mentionner les adeptes de l'innovation à l'adoration de soixante années. » [Talbîs Iblîs 27]
- **Al-Fudayl** a dit: « L'homme n'encourt rien s'il possède trois caractéristiques: qu'il ne soit pas un adepte des passions, n'insulte pas les pieux prédécesseurs et ne fréquente pas les gouverneurs. » [Al-Hilyah 3/399]

# Les passions et leurs adeptes

- On demanda à 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz : « Quel est le meilleur combat ? » Il répondit : « Le combat contre tes passions. » [Al-Kâmil fi-l-lughah wal-adab 149]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Combattez vos passions comme vous combattez vos ennemis. » [Al-Kâmil fî-l-lughah wa-l-adab 187]
- \*\*Abd Allah Al-Armânî rapporte : « Au cours de mon voyage, je suis passé devant un moine dans son monastère qui me dit : « Ô musulman ! Quel est pour vous le plus court chemin menant à Allah ? » Je lui répondis : « Le fait de s'opposer à son âme. » Il repassa la tête dans son monastère [et disparut]. Alors que j'étais à la Mecque lors du pèlerinage, un homme vint me saluer près de la Kacbah, et je lui dis : Qui es-tu? Le moine. Comment es-tu arrivé ici? Par ce que tu m'as dit. et sous une formulation : j'ai proposé l'islam à mon âme et elle le refusa, j'ai donc su que c'était la vérité, je l'ai donc embrassé et me suis opposé à elle. Et ainsi il réussit et fut sauvé. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 13/222]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Comme est dur le sevrage de l'adulte [qui a vécu dans les passions]. » [Al-Kâmil fi-l-lughah wa-l-adab 187]
- ♣ Abû Hâzim a dit : « Il est deux choses qui, si tu les pratiques, tu obtiendras le bien de ce bas-monde et de l'au-delà; et je serais concis Quelles sont-elles? Endure ce que tu réprouves si Allah aime cette chose, et réprouve ce que tu aimes si Allah réprouve cette chose. » [Al-Hilyah 1/526]
- ® On rapporta à Jasfar Al-Murtasish qu'untel marchait sur l'eau, et il répondit : « Celui auquel Allah permet de s'opposer à ses passions est plus éminent encore que le fait de marcher sur l'eau. » [Al-Muntadham 13/384]

- © 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz a dit: « Ne sois pas de ceux qui suivent la vérité lorsqu'elle est conforme à leurs passions, et s'y opposent lorsqu'elle les contredit, sinon tu ne seras pas récompensé pour ce qui tu as suivi de la vérité, et tu seras châtié pour ce à quoi tu t'es opposé. » [Majmû Al-Fatâwâ 10/244]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit: « Le serviteur n'œuvrera pas tant qu'il ne donnera pas priorité à sa religion sur ses désirs, et il ne sera perdu que lorsqu'il donnera préférence à ses passions sur sa religion. » [Al-Hilyah 3/27]
- Abû Zayd Al-Bastâmî a dit : « Ne connaît pas son âme celui dont ses désirs sont sa compagnie. » [Al-Hilyah 3/247]
- Brâhîm Ibn Dâwud Al-Qassâr a dit : « Le plus faible des hommes est celui qui est incapable de repousser son désir; et le plus fort des hommes est celui qui est capable de le repousser. » [Al-Muntadham 13/374]
- \*\*Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Il n'est rien de plus difficile en ce basmonde que d'abandonner son désir. » Puis il rapporta de Bakr Ibn 'Abd Allah: « l'homme est l'esclave de son ventre, l'esclave de son désir, l'esclave de son épouse, ce qui est minime ne le contente pas, et ce qui est important ne le rassasie pas, il amasse pour celui qui ne le loue pas, et offre à celui qui ne lui accorde aucun rang. » [Al-Hilyah 3/17]
- **Abû Qilâbah** a dit: « Ne vous asseyez pas avec les adeptes des passions et ne débattez pas avec eux, car je crains qu'ils ne vous plongent dans l'égarement, ou qu'ils vous trompent dans la religion d'une part de ce qui les a trompés. » [As-Sluarêah 65]
- **Ayyûb** As-Sakhtiyânî a dit: « Tu ne leur répondras pas d'une manière plus forte que par le silence. » [As-Sharîcah 69]
- Mucammar rapporte que <u>Tâwus</u> était assis en compagnie de son fils lorsqu'un mutazilite arriva et évoqua un sujet. <u>T</u>âwus mit alors ses doigts dans ses oreilles et dit : « Ô mon fils! Mets tes doigts dans tes oreilles afin de ne rien entendre de ce qu'il dit, car le cœur est faible. » Il ne cessa de lui dire de se boucher les oreilles jusqu'à ce que l'homme s'en aille. [Talbis Iblis 26]
- Deux adeptes des passions s'introduisirent auprès de Muhammad Ibn Sirîn et lui dirent: «Ô Abû Bakr! Pouvons-nous te rapporter un hadith? Non. Pouvons-nous alors te réciter un verset du Livre d'Allah (♣)? Non. Partez ou c'est moi qui partirai! » [As-Sharîrah 67]
- <u>Hâtim Al-Asam</u> a dit : « Le désir repose en trois choses : la nourriture, le regard et la langue. Préserve ta langue par la véracité, ta nourriture par la confiance, et ton regard par l'exhortation. » [Al-Hilyah 1/420]

- Bunân a dit : « Quand réussira celui qui se réjouit de ce qui lui nuit. »
  [As-Siyar 3/1169]
- © 'Ubayd Allah Ibn Shamît rapporte de son père : « Quel mauvais serviteur que celui qui est créé pour l'adoration, mais dont ses passions l'en détournent! Quel mauvais serviteur que celui qui est créé pour l'au-delà, mais dont la vie présente l'en écarte! Ce bas-monde disparaît alors, et le voilà malheureux dans l'au-delà. » [Al-Hilyah 1/449]

#### La science et ses mérites

- **Sufyân At-Thawrî** a dit : « La science doit d'abord être apprise, puis mémoriser, puis mise en pratique, puis propagée. » [Al-Hilyah 2/362]
- & Kamîl Ibn Ziyâd rapporte : « Alî Ibn Abî Tâlib me prit par la main et m'emmena en direction du désert, puis nous nous sommes assis, il souffla et dit: Ô Kamîl Ibn Zivâd! Les cœurs sont des récipients, et le meilleur d'entre eux est celui qui contient le plus. Retiens ce que je vais te dire : les gens sont de trois catégories : le savant éducateur, l'étudiant sur la voie du salut, et vient ensuite la populace, la plèbe suivant tout appel, se dirigeant en fonction de tout vent, ne s'éclairant pas de la lumière de la science, et ne s'appuvant pas sur un pilier ferme. La science est meilleure que les biens : la science te préserve alors que c'est toi qui préserves les biens, la science augmente avec l'œuvre alors que les biens sont diminués par la dépense. Aimer le savant est une religion que l'on professe. La science apporte au savant obéissance en sa vie, et bonnes conséquences après sa mort, alors que l'effet des biens cesse avec leur disparition. Ceux qui amassent les biens sont morts alors qu'ils sont [physiquement] vivants, alors que les savants perdurent jusqu'à la fin des temps, leurs personnes sont absentes, mais leur exemple est présent dans les cœurs. » [Al-Hilyah 1/86]
- \*\*CAlî Ibn Abî Tâlib a dit : « Le véritable savant est celui qui ne fait pas désespérer les gens de la miséricorde d'Allah, ne les rassure pas face au châtiment d'Allah, ne leur permet pas les interdits d'Allah, et ne délaisse pas le Coran pour autre chose. Il n'est aucun bien en une adoration sans science, en un savoir sans compréhension, et en une récitation sans méditation. » [Al-Hilyah 1/83]
- **Abd Allah Ibn Mascûd** a dit: « Que personne n'imite aveuglément la religion d'un homme: croyant s'il croit, et reniant s'il renie; et si vous devez absolument suivre quelqu'un, alors suivez les morts, car on n'est pas à l'abri du fait que le vivant soit soumis aux troubles. » [Al-Hilyah 1/123]
- & Abû-d-Dardâ' a dit: « La personne ne se rend à la mosquée pour apprendre ou enseigner un bien sans qu'Allah ne lui inscrive la récompense du combattant sur le sentier d'Allah et qu'il ne revienne avec un butin. » [Az-Zuhd li Almad 254]

- As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit : « La science est ce qui est profitable, non ce qui est mémorisé. » [As-Siyar 2/853]
- Salmân Al-Fârisî accompagna un homme du clan de cAbbas, et ce dernier but une gorgée du fleuve Tigre. Salmân lui dit : « Recommence et bois! Je suis rassasié. Penses-tu que cette gorgée a diminué du fleuve? Qu'en aurait retiré la gorgée que j'ai bue? Il en est de même pour la science, elle ne diminue pas, alors prends de la science ce qui te sera utile. » [Al-Hilyah 1/156]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit: « Celui qui agit sans science corrompt plus qu'il n'amende. » [Az-Zuhd li Ahmad 506]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « On entre dans l'œuvre par la science, on s'y attache par la patience, et on s'y soumet par la sincérité. Celui qui n'y entre pas par la science est ignorant. » [Al-Ḥilyah 2/502]
- © cImrân Ibn Al-Qasîr rapporte: « J'ai interrogé Al-Hasan Al-Basrî sur un point et lui ai dit: les savants disent ceci et cela. Il me répondit: As-tu jamais vu de savant? Le savant n'est que celui qui s'écarte de ce basmonde, est clairvoyant concernant sa religion, et adore continuellement son Seigneur. » [Al-Hilyah 1/333]
- Win homme dit à As-Shacbî: « Ô savant! » et il répondit: « Le savant est celui qui craint Allah! » [Al-Hilyah 2/111]
- **Al-Acmâsh** a dit: «Sans l'apprentissage de ces hadiths, je serais semblable à certains commerçants de Koufa. » [«Uyûn Al-Akhbûr 1/156]
- Al-Hasan a dit : « Le savant est meilleur que l'ascète et l'adorateur. »
  [Jâmic Bayân Al-cllm 1/120]
- \*\*Amr Ibn Al-Hârith a dit: « La noblesse est de deux types: la noblesse de la science, et la noblesse du pouvoir; et celle de la science est la plus noble des deux. » [As-Siyar 6/352]
- As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit: « Suffit pour mérite à la science d'être prétendue par celui qui n'en est pas et qui se réjouit lorsqu'on l'attribue à celle-ci; et suffit pour laideur à l'ignorance que s'en exempte celui qui en est et qui se courrouce lorsqu'on l'attribue à celle-ci. » [Al-Hilyah 3/133]

- Makhûl a dit: « Celui dont la science ne lui profite pas, son ignorance lui nuira. » [Al-Hilyah 2/180]
- Abû Qilâbah a dit: « Les savants sont comparables aux étoiles par lesquelles on se guide, et les flambeaux que l'on suit. S'ils disparaissent, les gens sont hésitants, et s'ils les délaissent, ils s'égarent. » [Al-Hilyah 2/283]
- Yahyâ Ibn Abî Kathîr rapporte: « On demanda à Sufyân At-Thawrî: « Jusque quand étudieras-tu le hadith? » Il répondit: Qu'est-ce qui pourrait être meilleur pour moi que le hadith, pour que je m'y rende? » [As-Siyar7/243]
- As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit: « La lecture du hadith est meilleure que la prière surérogatoire. » [As-Siyar 10/230]
- & Al-Muctamir Ibn Sulaymân rapporte: « Un homme dit à Abû Mujliz, alors qu'ils étudiaient le fiqh et la Sunna: « Si vous lisiez une sourate [au lieu de cela]? » Et il répondit: Je ne crois pas que la lecture d'une sourate soit meilleure que ce que nous faisons. » [Al-Hilyah 3/112]
- Ibn Sirîn a dit: « Des gens ont délaissé la science, et se sont attribués des lieux où ils ont accompli la prière et jeûné jusqu'à ce que leur peau sèche sur leurs os. Puis, ils ont contredit la Sunna et ont péri. Par Celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration, personne n'agit avec ignorance sans que ce qu'il corrompt ne soit plus grand que ce qu'il amende. » [Al-Amâlî 1/70]
- Ibn Abbâs a dit: « Je préfère passer une partie de la nuit à étudier qu'à prier. » [Jâmic Bayân Al-s Ilm (1/117)]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Je ne connais pas d'adoration meilleure que d'enseigner aux gens. » [Jâmic Bayân Al-cîlm 1/131]

- Sufyân At-Thawrî a dit : « Il n'y a pas, après l'accomplissement des obligations, d'œuvre meilleure que la recherche de la science. » [Al-Ḥilyah 6/363]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Une seule question de science que j'apprends m'est préférable à ce bas-monde et tout ce qu'il contient. » [Al-Hilyah 6/271]

- ® Ibn Shawdhab rapporte: « Abû As-Siwâr Al-ʿAdawî était dans une assise d'étude, lorsqu'un jeune qui était avec eux dit: « Dites: Gloire et louange à Allah! » Abû As-Siwâr se mit en colère et dit: Malheur à toi, faisions-nous autre chose [que ce que tu dis]? » [Az-Zuhd Li Almad 384]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Celui qui recherche la science et en tire profit est comparable au servant qui recherche tout ce qui satisfait son maître, cherche à se faire aimer, se rapprocher, et atteindre un rang auprès de lui, afin qu'il ne voit en lui rien qu'il puisse réprouver. » [Al-Jâmic Li Akhlâq Ar-Râwî 1/747]
- **Mu'ammar** a dit : « L'homme recherche la science pour autre qu'Allah, mais la science se refuse à lui jusqu'à ce que cela soit voué à Allah. » [Jâmic Bayân Al-c|lm 1/749]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Nous recherchions la science pour ce basmonde, puis nous nous sommes dirigés vers l'au-delà. » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/750]
- ♣ Abû Al-cAbbâs Ahmad Al-Khatîbî rapporte : « J'étais dans une assise de Al-Ghazâlî qui dit : Mon père est mort, et il ne laissa à mon frère et moi que peu de biens qui furent consommés rapidement, si bien que nous n'avions plus à manger. Nous nous sommes donc rendus à l'école pour apprendre le fiqh, alors que tout ce que nous voulions c'est obtenir à manger, donc notre apprentissage ne fut pas pour Allah, mais il refusa d'être pour autre qu'Allah. » [As-Siyar 19/355]
- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit : « On ne peut acquérir la science par le repos du corps. » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/385]
- Mâlik Ibn Anas a dit : « Il ne convient pas à celui qui est doté de science d'abandonner l'enseignement. » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/401]

- On demanda à Ibn Al-Mubârak : « Jusque quand rechercheras-tu la science ? » Il répondit : « Jusqu'à la mort. » [Jâmic Bayân Al-ellm 1/406]
- Shucbah a dit : « Celui qui persiste dans l'étude du hadith connaîtra la pauvreté. » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/410]
- Suhnûn a dit : « La science ne convient ni à celui qui mange à satiété, ni à celui qui se préoccupe de laver son vêtement. » [Jâmic Bayân Al-cllm (1/411)]

- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Les adeptes de ce bas-monde le quittent sans avoir gouté le meilleur de ce qu'il contient. » On lui demanda : « De quoi s'agit-il ? » Il répondit : « De la connaissance d'Allah (%). » [As-Siyar (5/363)]
- Rabîcah a dit : « La science est un moyen de parvenir à toute vertu. »
  [As-Siyar 6/90]
- On demanda à Ibn Khuzaymah : « D'où t'es venue ta science ? » Il répondit : « Le Prophète (粪) a dit : « L'eau de Zamzam sert à ce pour quoi elle est bue. » et lorsque je l'ai bue, j'ai demandé à Allah une science utile. » [As-Siyar (4/372)]
- Shaqîq Al-Balkhî a dit: «Si quelqu'un vivait deux cents ans sans connaître ces quatre choses, il ne réussirait pas: la connaissance d'Allah, la connaissance de l'âme, la connaissance des commandements et interdits d'Allah, et la connaissance de l'ennemi d'Allah et de l'ennemi de l'âme. » [As-Siyar 9/314]
- As-Shâficî a dit: « Celui qui apprend le Coran, sa valeur grandira, celui qui se prononce dans le *fiqh*, son rang s'élèvera, celui qui écrit le hadith, son argumentation se renforcera, celui qui étudie la langue, sa nature s'adoucira, celui qui étudie le calcul, sa réflexion excellera, et celui

qui ne préserve pas son âme, sa science ne lui profitera en rien. » [As-Siyar 10/24]

- Al-Bukhârî a dit: « Je ne connais rien dont on ait besoin, sans que cela ne se trouve dans le Coran et la Sunna. » On lui demanda: « Est-il possible de connaître tout cela? » Il répondit: « Oui. » [As-Siyar 12/412]
- **As-Shâfi** a dit : « La science est de deux types : la science religieuse qu'est le *Fiqh*, et la science profane qu'est la médecine. Et tout ce qui est autre, comme la poésie ou autre, n'est que fatigue et futilité. » [As-Siyar 10/41]
- Abû-d-Dardâ' a dit: «Recherchez la science, et si vous en être incapables, aimez ses adeptes; et si vous ne les aimez pas, au moins ne les détestez pas. » [Sifah As-Safwah 1/298]
- Masrûq a dit: « Suffit pour science que de craindre Allah (¾), et suffit pour péché que d'être imbu de sa science. » [As-Siyar 1/446]
- Al-Fudayl a dit: « Les hommes les plus en droit de mériter l'agrément d'Allah sont les adeptes de la connaissance d'Allah. » [Al-Hilyah 3/399]
- Makhûl a dit: « Celui qui se dirige vers une science qu'il veut apprendre est sur le chemin du Paradis jusqu'à ce qu'il revienne. » [Al-Hilyah 1/181]
- ☼ Un homme demanda à Ibn Al-Mubârak : « Ô Abû ʿAbd Ar-Rahmân, à quoi dois-je consacrer le meilleur moment de ma journée : à l'étude du Coran ou à la recherche de la science ? Connais-tu du Coran ce qui te permet d'accomplir convenablement ta prière ? Oui. Alors consacre-le à la recherche de la science à travers laquelle tu connaîtras le Coran. » [Al-Hilyah 3/37]
- When the doté de prestance et d'une grande barbe vint trouver Al-Acmâsh et l'interrogea sur une question simple de la prière. Al-Acmâsh se tourna vers nous et dit : « Regardez-le, il a une barbe de quatre mille hadiths, et il interroge sur une question digne des jeunes scribes. » [As-Siyar 2/646]

- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Les savants sont nombreux, et les sages peu nombreux. Ce que l'on cherche dans la science est la sagesse, ainsi celui qui reçoit la sagesse aura reçu un grand bien. » [Al-Hilyah 3/12]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit: « Celui qui est privé de la connaissance ne connaitra aucune saveur dans l'adoration; celui qui ne connait pas la récompense des œuvres, elles lui seront difficiles en toute situation; celui qui fait preuve d'ascétisme en cette vie, ses provisions seront minimes; et celui auquel on accorde l'agrément aura atteint le meilleur des degrés. » [Al-Hilyah 3/99]
- ❸ Un homme dit à Abû Sulaymân Ad-Dârânî: « Bienheureux les ascètes! » Il répondit: « Bienheureux ceux qui connaissent Allah! » [Al-Hilyah 3/188]

#### Le mérite des savants

- Abû Al-cUjfâ' rapporte que cUmar (ﷺ) a dit : « Si je confiais le Califat à Mucâdh [Ibn Jabal], et qu'ensuite je rencontrais mon Seigneur qui me demanderait : « Qui as-tu laissé à la tête de la Communauté de Muhammad ? » Je répondrais : J'ai entendu Ton Prophète (ﷺ) dire : « Mucâdh Ibn Jabal viendra, surplombant les savants [au Jour de la Résurrection]. » » [As-Siyar 1/446]
- & As-Shacbî rapporte: « cAbd Allah Ibn Mascûd lut: « Mucâdh était un guide parfait dans le bien (ummah), soumis à Allah, constant dans l'obéissance (qânit), vouant exclusivement son adoration à Allah » Farwah Ibn Nawfil lui dit: « Il s'agit de Ibrâhîm ()! » Mais Ibn Mascûd répéta et dit: al-ummah désigne celui qui enseigne le bien, et al-qânit, celui qui est obéissant, et Mucâdh était ainsi. » [As-Siyar 1/451]
- **Abû Jacfar Muhammad Ibn cAl**î a dit : « Par Allah, la mort d'une savant est plus aimé d'Iblîs que la mort de soixante-dix dévots. » [Sifah As-Safwah 2/458]
- # Hilâl Ibn Khabâb demanda à Sasîd Ibn Jubayr : « Quel est le signe de la perte des gens ? » Il répondit : « La mort de leurs savants. » [Al-Hilyah 1/508]

- Ibn Abî Az-Zinâd a dit: « Les gens de Médine réprouvaient avoir des enfants avec des esclaves, jusqu'à ce que naissent parmi eux des maîtres, tels que cAlî Ibn Al-Husayn, Al-Qâsim Ibn Muhammad, et Sâlim Ibn cAbd Allah, qui dépassèrent les habitants de Médine en science, piété, dévotion et retenue. À ce moment, les gens désirèrent des enfants avec des esclaves. » [As-Siyar 4/460]

- On demanda à Ibn Al-Mubârak : « Qui sont les hommes ? Les savants. Qui sont les rois ? Les ascètes. Qui sont les vermines ? Khuzaymah et ses adeptes [i.e des émirs iniques] Qui sont les hommes les plus viles ? Ceux qui vivent de leur religion. » [As-Siyar 8/399]
- **Abû** <u>H</u>âzim Al-Qâdî rapporte d'après son père : « On confia le poste de grand juge de Bassora à Yahyâ Ibn Aktham, alors qu'il n'avait que vingt ans. Les gens le trouvèrent trop jeune et demandèrent [ironiquement] : « Quel âge a le juge ? » Il répondit : Je suis plus âgé que cAttâb Ibn Usayd que le Prophète (紫) désigna à la tête de la Mecque, plus âgé que Mucâdh, lorsque le Messager d'Allah (紫) l'envoya en tant que juge au Yémen, et plus âgé que Kacb Ibn Sawr, que cUmar envoya comme juge à Bassora. » [Assiyar 8/12]
- Muhammad Ibn Yacqûb Ibn Al-Akhram rapporte : « J'ai entendu nos compagnons dire que lorsque Al-Bukhârî arriva à Naysâbûr, il fut accueilli par quatre mille hommes à cheval, en plus de ceux montant des mules et des ânes, et de ceux venus à pied. » [As-Siyar 12/437]
- & Khâlid Ibn cAbd As-Salâm As-Sudfî rapporte: « J'ai assisté avec mon père aux funérailles de Al-Layth Ibn Sacd, et je n'ai jamais vu de plus grandes funérailles. J'ai vu tous les gens porter la tristesse, se faire des condoléances, et pleurer. Je dis alors: Ô père, c'est comme si chacun d'eux était un membre de la famille du défunt! Il me répondit: Ô mon enfant, tu ne verras plus jamais personne comme lui. » [As-Siyar 8/162]
- © 'Uthmân Ibn <u>S</u>âli<u>h</u> a dit: « Les gens d'Égypte rabaissaient 'Uthmân, jusqu'à ce qu'apparaissent parmi eux **Al-Layth Ibn Sa**cd qui leur parla des mérites de 'Uthmân, et ainsi ils cessèrent. Quant aux gens de <u>H</u>ams, ils rabaissaient 'Alî, jusqu'à ce qu'apparaissent parmi eux Ismâcîl Ibn 'Ayyâsh qui leur parla des mérites de 'Alî, et ainsi ils cessèrent » [As-Siyar 8/316]
- **Ahmad Ibn Hanbal** a dit: « Tous les cent ans, Allah envoie aux gens celui qui leur enseigne la Sunna et réfute les mensonges attribués au Messager d'Allah (紫). » Nous avons ainsi regardé et avons constaté qu'après cent ans, on trouvait c'Umar Ibn c'Abd Al-c'Azîz, et après deux cents ans As-Shâficî. [As-Siyar 10/46]
- © cÎsâ Ibn Yûnus rapporte : « L'émir cIsâ Ibn Mûsâ envoya à **Al-Acmash** mille dirhams et une feuille, afin qu'il y inscrive un hadith, et il y écrivit : « Au Nom d'Allah le Miséricordieux, Celui qui fait miséricorde. (*Dis : Il est Allah, Unique*) » Le gouverneur lui envoya de nouveau : « Pensais-tu que je ne connaissais pas bien le Livre d'Allah ? » Et Al-Acmash répondit : « Pensais-tu que je vends le hadith ? » [As-Siyar 6/237]

- Abû Muscab rapporte: « Mâlik n'enseignait le hadith qu'en état de purification, par glorification du hadith. » [As-Siyar 8/96]
- Abû Bakr Ibn Jâbir, le servant d'Abû Dâwud, rapporte: « J'étais avec Abû Dâwud à Bagdad, nous venions d'accomplir la prière du *maghrib*, lorsque le gouverneur Abû Aḥmad Al-Muwaffaq le prince héritier entra. Abû Dâwud se tourna vers lui et dit: « Qu'est-ce qui amène le gouverneur à cette heure? Trois choses. Quelles sont-elles? Que tu t'installes à Bassora afin que les étudiants t'y rejoignent et qu'elle soit de nouveau peuplée, car elle a été détruite et les gens l'ont quittée après l'épreuve de la sécheresse. C'est une première chose. Que tu enseignes à mes enfants *as-sunan*. Oui, et quelle est la troisième. Que tu leur consacres une assise spécifique, car les enfants des califes ne s'assoient pas avec les gens communs. Cette dernière requête ne peut être acceptée, car les gens sont tous égaux devant la science. » [As-Siyar 13/216]
- & Abû Salamah rapporte: « Ibn 'Abbâs se leva en direction de Zayd Ibn Thâbit, et prit les rênes de sa monture. Ce dernier dit: « Arrête, ô cousin du Messager d'Allah! » Il répondit: C'est ainsi que nous agissons envers nos savants et dignitaires. » [As-Siyar 2/437]
- Muhammad Ibn Sirîn rapporte: « Je me suis assis avec 'Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Laylâ, et ses compagnons le révéraient comme s'il était le gouverneur. » [As-Siyar 4/263]
- Al-Ustâdh Ibn Al-cumayd rapporte : « Je ne pensais pas qu'il existait en ce bas-monde de chose plus suave que le pouvoir et le ministère que j'occupais, jusqu'à ce que j'assiste à un débat entre Abû-l-Qâsim At-Tabarânî et Abû Bakr Al-Jicâbî. At-Tabarânî dominait Jicâbî par sa grande mémorisation, et Abû Bakr dominait par sa perspicacité et son intelligence, jusqu'à ce que leurs voix s'élèvent et qu'aucun ne puisse prendre le dessus sur l'autre. À ce moment, Al-Jicâbî dit : « Je possède un hadith que personne d'autre ne possède en ce bas-monde. Donne-le-nous. Abû Khalîfah Al-Jumahî nous a rapporté, d'après Sulaymân Ibn Ayyûb... » et il mentionna le hadith. At-Tabarânî dit alors : « Je suis Sulaymân Ibn Ayyûb, et c'est de moi que l'a entendu Abû Khalîfah, alors prends-le de moi afin que ta chaîne de transmission s'élève. » Al-Jicâbî fut honteux, et j'aurais souhaité à cet instant qu'il n'y ait plus aucun ministère et être At-Tabarânî; et je me suis réjoui autant que lui. » [As-Siyar 3/1273]

- & As-Shâfi'î a dit: « Si les savants qui mettent en pratique leur science ne sont pas les alliés d'Allah, Allah n'a pas d'allié. » [As-Siyar 2/850]

#### La bienséance dans l'apprentissage et l'enseignement

- **& Kacb Al-Ahbar** a dit: « Peu s'en faut que vous ne voyiez des ignorants se réclamer de la science et s'en parer comme les femmes se parent pour les hommes. Ceci est leur part de la science. » [Al-Hilyah 2/250]
- **Wuhayb Ibn Al-Ward** a dit: « On a donné un exemple pour les savants du mal, ainsi on a dit que le savant du mal était semblable à une pierre dans un canal d'irrigation qui n'absorbe pas l'eau, et ne la laisse pas non plus parvenir jusqu'à l'arbre qui en tire la vie. » [Sifah As-Safwah 2/533]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Celui qui recherche la science et en tire profit est semblable au servant qui recherche tout ce qui satisfait son maître, cherche à se faire aimer de lui, s'en rapprocher et obtenir un rang auprès de lui, afin qu'il ne trouve rien en lui qu'il réprouve. » [Sifah As-Safwah 2/541]
- Yazîd Ibn Maysarah a dit: « N'offre pas ta science à celui qui ne la demande pas, ne pose pas de perle auprès de celui qui ne la ramasse pas, et ne propose pas ta marchandise à celui qui ne la préserve pas. » [Al-Hilyah 2/193]
- Mâlik a dit : « C'est une humiliation pour la science que d'en parler à celui qui ne s'y soumet pas. » [As-Siyar 2/735]
- © 'Îsâ' a dit : « La sagesse a des adeptes et si tu l'offres à celui qui n'en est pas, elle est perdue ; de même que si tu en prives celui qui en est digne, elle est perdue. Sois semblable au médecin qui place le remède là où il convient. » [Al-Hilyah 2/427]
- ® Bilâl Ibn Abî Burdah a dit : « Que le mal que vous connaissez de nous ne vous empêche pas d'accepter le bien que vous entendez. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/523]
- **Al-Khalîl Ibn Ahmad** a dit : « Agis conformément à ma science et ne considère pas mes actes, ainsi mes propos te seront utiles, et mes manquements ne te nuiront en rien. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/523]

- Al-Acmâsh a dit: « La science repose dans: pourquoi? » [Al-Hilyah 2/138]
- Abû Bakr Ibn Ayyâsh a dit : « Entrer dans la science est aisé, mais en sortir vers Allah, voilà qui est difficile. » [As-Siyar 2/787]
- On interrogea At-Thawrî alors qu'il achetait quelque chose et il répondit : « Laisse-moi, car mon cœur est avec mon argent. » [Al-Hilyah 2/399]
- **Ahmad Ibn Hanbal** a dit: « Tout ce que vous voyez, ou sa majeure partie, vient d'As-Shâficî, et depuis trente il n'y a pas une nuit sans que je n'invoque en faveur d'As-Shâficî. » [Al-Hilyah 3/121]
- **Luqmân** dit à son fils : « Mon enfant! N'apprends la science que pour trois choses, et ne la délaisse pas pour trois autres : ne l'apprends pas pour controverser, pour t'en vanter ou te montrer ; et ne la délaisse pas par ascétisme, gêne devant les gens ou agrément de l'ignorance. » [Jâmic Bayân Al-cllm 2/20]
- **% Khâlid Ibn Yahyâ** dit à son fils : « Mon enfant! Prends une part de chaque science, car si tu ne le fais pas tu en seras ignorant, et si tu ignores quelque chose de la science tu t'y opposeras, et il me serait pénible de te voir t'opposer à quoi que ce soit de la science. » [Jâmic Bayân Al-cllm 2/150]

# Le comportement des savants

- Masrûq a dit: « Lorsque je voyais Ibn Abbâs, je me disais qu'il était le plus beau des hommes, lorsque je l'entendais parler, qu'il était le plus éloquent des hommes, et lorsque je l'entendais enseigner, qu'il était le savant des hommes. » [As-Siyar 3/351]
- Nâfic Ibn Zayd a dit : « Ceux qui sont ancrés dans la science sont ceux qui sont humbles devant Allah, se soumettent à Allah en ce qu'Il agrée, n'envient pas ceux qui les dominent, et ne méprisent pas ceux qui sont moindres. » [Tafsîr Ibn Kathîr 352]
- & Az-Zuhrî rapporte : « J'ai transmis un hadith à Alî Ibn Al-Husayn, et lorsque j'eus fini, il me dit : « Très bien, qu'Allah te bénisse, c'est ainsi que nous l'avons transmis. » Je lui dis : Je te transmets un hadith que tu connais mieux que moi. Il me répondit : Ne dis pas cela, car la science n'est pas ce qui est inconnu, mais ce qui est connu, et ce que les gens prononcent. » [As-Siyar 25/344]
- Muhammad Ibn Al-Abbâs Al-Farbarî rapporte: « J'étais assis avec Abû Abd Allah Al-Bukhârî dans la mosquée de Farbar, lorsque j'ai enlevé de sa barbe une poussière de la taille d'une fourmi, que j'ai voulu jeter dans la mosquée, et il me dit: Jette-la en dehors de la mosquée. » [As-Siyar 12/445]
- © cUbayd Allah Ibn cumar rapporte: «Yahyâ Ibn Sacîd nous enseignait et faisait jaillir des perles de ses propos, et lorsque Rabîcah arrivait, il cessait de parler par révérence et respect envers lui. » [As-Siyar 5/472]
- Muhammad Ibn Siwâ' rapporte: « J'ai entendu Hishâm Ibn Hassân dire aux adeptes du hadith: j'aurais aimé être une bouteille afin de couler dans la gorge de chacun de vous. » [As-Siyar 6/361]
- & Khârijah Ibn Muscab rapporte: « J'ai accompagné Ibn Awn pendant vingt-quatre ans, et je n'ai pas connaissance que les anges aient inscrit de lui un seul péché. » [As-Siyar (6/366)]
- & Al-cAbbâs Ibn Al-Walîd rapporte: « Le plus grand étonnement de mon père concernait Al-Awzâcî, et il disait: Gloire à Toi, Tu fais ce que Tu veux! Al-Awzâcî était un pauvre orphelin dépendant de sa mère qui le

prenait avec elle d'une ville à l'autre. Mais Ton décret à son sujet s'est réalisé et il est parvenu à la position qui est la sienne. Les rois ont été incapables d'accorder à leur âme et leurs enfants le comportement de Al-Awzâ·î. Je n'ai jamais entendu de sa part une parole vertueuse, sans que toute personne qui l'entende n'ait besoin de la retenir, je ne l'ai jamais entendu rire aux éclats, et lorsqu'il parlait de la Résurrection, je me disais : Y a-t-il dans cette assemblée un cœur qui ne pleure pas ? » [As-Siyar 7/110]

- & Al-Walîd Ibn Muslim rapporte : « J'ai demandé à Sacîd Ibn c'Abd Al-c'Azîz : Qui as-tu connu des successeurs aux Compagnons qui se rendait de bonne heure à la prière du vendredi ? N'as-tu pas connu Abû c'Amr ? Si, bien entendu. Il te suffit à tous ceux qui l'ont précédé, prends-le pour modèle, car c'est un excellent exemple. » [As-Siyar 7/132]
- Muhammad Ibn 'Ubâdah Al-Mu'âfirî rapporte : « Nous étions chez Abû Shurayh, et les questions posées furent très nombreuses, il dit alors : Vos cœurs se sont encrassés, allez donc trouver Khâlid Ibn Humayd Al-Mahrî et libérez vos cœurs. Apprenez ces exhortations et douceurs, car elles vivifient l'adoration, amènent l'ascétisme, et entrainent l'amitié ; et diminuez les questions, car en dehors de celles qui sont nécessaires, elles durcissent le cœur et provoquent l'inimitié. » [As-Siyar 7/183]
- & Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit : « Nous riions et plaisantions, mais lorsque les gens ont commencé à nous prendre pour modèle, j'ai craint de ne plus pouvoir sourire. » [As-Siyar 7/132]
- <sup>™</sup> Yahyâ Ibn Yamân rapporte: « J'ai entendu Sufyân (At-Thawrî) dire: L'argent est la maladie de cette communauté, et le savant est le médecin de cette Communauté, mais si le savant est lui-même frappé par cette maladie, quand les gens pourront-ils être soignés? » [As-Siyar 7/243]
- Ahmad Ibn Abd Allah Al-Ijlî rapporte: « Mon père m'a dit:
   Hammâd Ibn Salamah ne parlait pas avant d'avoir lu cent versets dans un exemplaire du Coran. » [As-Siyar 7/448]

- On interrogea 'Abd Allah Ibn Al-Mubârak en présence de Sufyân Ibn 'Uyaynah, et il dit : « On nous a interdit de parler en présence de nos dignitaires. » [As-Siyar 8/420]
- Salim Ibn Junâdah rapporte: « J'ai participé aux assises de Wakî¢ pendant sept ans, et je ne l'ai jamais vu expectorer, jouer avec des cailloux, s'asseoir et bouger, je ne l'ai vu qu'assis en direction de la Qibla, et je ne l'ai jamais entendu jurer par Allah. » [As-Siyar 9/155]
- ∰ Hamdân Ibn Sahl rapporte: « J'ai interrogé Yahyâ Ibn Masîn concernant le fait d'écrire la science de Abû cUbayd. Il répondit en souriant: On interroge une personne comme moi à propos d'Abû cUbayd? C'est plutôt Abû cUbayd qui doit être interrogé à propos des gens. J'étais aux côtés d'Al-Asmasî un jour lorsqu'arriva Abû cUbayd. Il le fixa du regard jusqu'à ce qu'il se rapproche, puis il dit: Voyez-vous celui qui arrive? Oui. Ce bas-monde, ou les gens, ne se perdront pas, tant qu'il sera vivant. » [As-Siyar 10/503]
- **Yahyâ Ibn Ma'în** a dit : « Nous critiquons des hommes qui se sont peut-être installés au Paradis depuis plus de deux cent ans. » Ibn Mahrawayh rapporte : « Je suis entré chez Ibn Abî <u>H</u>âtim alors qu'il lisait aux gens le livre « La critique et l'éloge », je lui ai rapporté ce propos, et il se mit à pleurer, ses mains tremblèrent au point que le livre ne tombe, et il ne cessa de pleurer et me faire répéter cette parole. » [As-Siyar 11/95]
- & cAbd Allah Ibn Al-Mubârak a dit : « Si les mérites d'un homme dépassent ses méfaits, on n'évoque pas ses méfaits ; et si ses méfaits dépassent ses mérites, on n'évoque pas ses mérites. » [As-Siyar 2/768]
- \*\*Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Hanbal rapporte: « Je n'ai vu mon père transmettre un hadith, sans le lire dans un livre, que pour moins de cent hadiths. Et je l'ai entendu dire: As-Shâficî a dit: Ô Abû Abd Allah! Si le hadith est authentique pour vous, informez-nous afin que nous l'adoptions, car vous connaissez mieux les récits authentiques que nous. Si un hadith est authentique, informe-moi, afin que je l'adopte, qu'il vienne de Kûfâ, de Bassora ou du Shâm. » [As-Siyar 11/213]

- © cAbd Allah Ibn Muhammad Al-Warrâq rapporte: « Nous étions dans une assise d'Ahmad Ibn Hanbal, lorsqu'il nous dit: D'où venez-vous? De l'assise d'Abû Kurayb. Prenez de lui, car c'est un savant pieux. Oui, mais il t'invective. Que puis-je y faire? C'est un savant pieux qui a été éprouvé par moi. » [As-Siyar 11/317]
- **Yahyâ Ibn Yahyâ** rapporte: « Mon épouse m'a dit: « Comment peux-tu donner priorité à Ishâq sur toi, alors tu es plus grand (akbar) que lui? » Je lui ai répondu: Ishâq a plus de science que moi, et je suis plus âgé que lui. » [As-Siyar 11/374]
- Suhnûn a dit : « Nous avons pris de l'âge et notre comportement s'est détérioré, mais Allah sait que je ne crie sur vous que pour vous éduquer. » [As-Siyar 12/67]
- **Muhammad Ibn Ismâ** Al-Bukharî a dit : « Je n'ai pas inscrit un seul hadith dans mon ouvrage As-Sahîh, sans accomplir mes ablutions majeures et deux unités de prière. » [As-Siyar 12/402]
- Muhammad Ibn Ismâ'îl Al-Bukhârî rapporte: «Lorsque je suis arrivé à Bassora, je me suis rendu à l'assise de Bundâr qui, lorsqu'il me vit dit: «D'où vient le jeune homme? De Boukhara. Comment as-tu laissé Abû 'Abd Allah? » Je me suis tu, et on lui dit: «Qu'Allah te fasse miséricorde, il s'agit de Abû 'Abd Allah. » Il se leva alors, me prit par la main, m'embrassa et me dit: Bienvenue à celui qui fait ma fierté depuis des années. » [As-Siyar 12/423]
- ♣ Abû Ishâq As-Shayrâzî retira son turban qui valait vingt dinars pour accomplir ses ablutions, alors qu'il faisait sombre. Un voleur vint, prit le turban et laissa un vieux turban à la place. Le shaykh se releva et l'enfila, sans se rendre compte de quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'on l'interroge à ce sujet, alors qu'il donnait cours, et il dit : « Il est possible que celui qui l'a pris soit dans le besoin. » [As-Siyar 7/132]
- As-Sam'ânî rapporte: « Je recopiais dans la mosquée de Barûjird lorsqu'un vieil homme à l'allure délabrée me dit: Qu'est-ce que tu écrits? » Je réprouvais lui répondre, alors je dis: Le hadith. Il me dit: « On dirait que tu es un étudiant. Oui. Tu es d'où? De Marw. De qui Al-Bukhârî a-t-il transmis le hadith parmi les habitants de Marw? cAbd Allah Ibn Abî cUthmân et Sadaqah Ibn Al-Fadl. Pourquoi cAbd Allah a-t-il été surnommé cAbdân? » Je me suis alors arrêté, il sourit, et je l'ai regardé autrement. Je lui dis: Le shaykh peut-il me l'apprendre? Il répondit: « Son surnom est Abû cAbd Ar-Rahmân, et son nom cAbd Allah, cAbd apparaît

donc deux fois, d'où cAbdân. – Qui a mentionné cela ? – Je l'ai entendu de Muhammad Ibn Tâhir. » [As-Siyar 20/319]

- Muhammad Ibn 'Îsâ At-Tursûsî rapporte: « J'ai entendu Abû Al-Yamân dire: Je me suis rendu chez Mâlik, et j'y ai vu un nombre étonnant de tentures et meubles, et je me suis dit: Ce n'est pas là le comportement des savants! Je suis donc parti et je l'ai laissé, et ensuite j'ai regretté. » [As-Siyar 10/324]
- Ad-Diyâ' rapporte: « Muwaffaq Ad-Dîn Ibn Qudâmah Al-Maqdisî avait un bon comportement, on le voyait presque toujours souriant, racontant des histoires et plaisantant. J'ai entendu Al-Bahâ' dire: Pendant le cours, le shaykh plaisantait avec nous, et une fois des gens lui firent une remarque concernant des enfants qui faisaient du désordre, et il répondit: « Ce sont des enfants, ils ont besoin de jouer, et vous étiez comme eux. » Il ne concurrençait pas les adeptes de ce bas-monde, ne se plaignait pratiquement jamais, alors qu'il était plus dans le besoin qu'autrui, mais il donnait préférence aux autres. » [As-Siyar 22/171]
- Abû Sinân rapporte : « J'ai entendu Wahb dire à Atâ Al-Khurâsânî : Avant nous, les savants se passaient de la vie d'ici-bas d'autrui, de par leur science, ils ne considéraient pas cette vie, et ses adeptes donnaient de leurs biens pour acquérir leur science. Aujourd'hui, les adeptes de la science donnent leur science aux adeptes de ce bas-monde, dans l'espoir d'en obtenir, et les adeptes de ce bas-monde se détournent de leur science en raison du peu d'estime qu'ils ont pour eux. » [As-Siyar 4/522]
- Mughîrah a dit: « Nous révérions Ibrâhîm An-Nakha<sup>c</sup>î comme un gouverneur. » [As-Siyar 12/402]
- Abû <sup>c</sup>Uwânah rapporte : « J'ai vu Muhammad Ibn Sirîn au marché, et pas une personne ne le voyait sans mentionner Allah. » [As-Siyar 4/610]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit : « Certains participaient aux assises d'Al-Hasan pendant trois ans, sans lui poser une question, par révérence envers lui. » [As-Siyar 4/573]

dit: « Lève-toi, il s'agit du Commandeur des croyants! » Il répondit: « Les gens ne se lèvent que pour le Seigneur de l'univers. » Al-Mahdî dit: « Laisse-le, tous mes cheveux se sont dressés sur ma tête. » [As-Siyar 7/143]

- Abû Jacfar Muhammad Ibn Abî Hâtim rapporte d'un de ses compagnons : « J'étais chez Muhammad Ibn Salâm lorsque Muhammad Ibn Ismâcîl [Al-Bukhârî] entra chez lui. Lorsqu'il sortit, Ibn Salâm dit : « À chaque fois que ce jeune entre chez moi, je suis confus, hésitant sur le hadith et autre, et je ne cesse d'avoir peur, jusqu'à ce qu'il s'en aille. » [As-Siyar 12/416]
- Mahdî Ibn Maymûn rapporte: « Ibn Sirîn parlait des nouvelles, déclamait de la poésie, riait jusqu'à se tordre, mais lorsqu'il s'agissait du hadith, son visage s'assombrissait, et il se crispait. » [As-Siyar 4/612]
- When the word of the first transfer of the
- & Abû Uways rapporte que lorsque Mâlik Ibn Anas voulait parler du hadith, il accomplissait ses ablutions, s'asseyait au pied de sa couche, peignait sa barbe, et s'asseyait avec prestance, puis il commençait. On l'interrogea à ce sujet, et il répondit: « J'aime révérer les hadiths du Prophète (紫), et je n'en parle que lorsque je suis en parfait état de pureté. » Il détestait mentionner les hadiths dans la rue, debout, ou lorsqu'il était pressé, et disait: « J'ai qu'on comprenne ce que je transmets du Messager d'Allah (紫). » [Sifah As-Safwah 2/504]
- **Abû** <u>H</u>âzim a dit : « Tu ne seras savant que lorsque tu possèderas trois caractéristiques : que tu ne transgresses pas vis-à-vis de celui qui t'es supérieur, que tu ne méprises pas celui qui t'est inférieur, et que tu ne prennes en échange de ta science rien de ce bas-monde. » [As-Siyar 2/636]
- lbn 'Uyaynah a dit: « Il est recommandé au savant, lorsqu'il enseigne, de ne pas être rude, et lorsqu'on lui enseigne, de ne pas faire preuve de dédain. » ['Uyûn Al-Akhbâr 2/520]
- **Luqmân** a dit : « Le savant sage appelle les gens à sa science par son silence et sa prestance, alors que le savant stupide repousse les gens de sa science par sa sottise et son flot de paroles. » [\*Uyûn Al-Akhbâr 2/520]

- Sufyân At-Tawrî a dit : « Pour nous la science consiste à prendre les permissions de celui qui est digne de confiance. Quant à la dureté, tout le monde en est capable. » [Al-Hilyah 2/364]
- Ibn cAbbâd Al-Khawâs écrivit à ses compagnons pour les exhorter : « Vous êtes à une époque où la retenue a diminué et le recueillement faibli. Ce sont ceux qui corrompent la science qui la portent, ils aiment être connus comme en étant les porteurs, et réprouvent être connus pour avoir perdu sa mise en pratique. Ils s'expriment avec leurs passions, afin d'enjoliver le danger en lequel ils ont pénétré, leurs péchés sont des péchés pour lesquels on ne demande pas pardon, et leur manquement est un manquement qu'on ne reconnaît pas. Ils ont aimé ce bas-monde mais ont réprouvé le rang de ses adeptes, ainsi ils se sont associés à eux en leur existence, et se distinguent d'eux dans leurs propos. » [Sifah As-Safwah 1/484]

# Le comportement des étudiants

- Mujâhid rapporte: « Ibn 'Abbâs dit à Sa'îd Ibn Jubayr: « Parle. Tu veux que je parle alors que tu es là? N'est-ce pas un bienfait d'Allah sur toi que tu parles alors que je suis présent? Si tu vois juste, c'est bien, et si tu te trompes, je t'enseignerais. » [As-Siyar 4/335]
- & Lorsqu'on interrogeait **Zayd Ibn Thâbit**, il demandait: « Cela est-il arrivé? » Si on répondait non, il disait: « Alors laissez cela jusqu'à ce que cela arrive. » [Jâmic Bayân Al-ellm 2/142]
- **Mâlik** a dit : « J'ai connu cette contrée alors qu'on y réprouvait ce en quoi vous abondez aujourd'hui : les questions. » [Jâmic Bayân Al-Cllm 2/143]
- & Az-Zuhrî a dit: « J'allais trouver c'Urwah et m'asseyais longuement devant sa porte. Si je l'avais voulu, j'aurais pu entrer, mais je repartais sans entrer par révérence envers Lui. » [As-Siyar 4/432]
- **Zayd Ibn Aslam** rapporte qu'il avait une assise de science dans la mosquée du Prophète (紫), et Abû <u>H</u>âzîm Al-A<sup>c</sup>raj dit : « Je nous ai observé dans l'assise de Zayd Ibn Aslam : quarante savants dont la moindre des qualités était d'accorder à autrui ce qu'ils possédaient, et je n'ai jamais vu dans son assise deux personnes se quereller et diverger sur un sujet non profitable. » [As-Siyar5/316]
- lbn Abî Yûnus rapporte: « J'ai entendu Mâlik dire: Cette science est une religion, observez donc bien de qui vous la prenez. J'ai vu dans cette mosquée soixante-dix hommes pouvant dire: « Untel m'a rapporté d'après le Messager d'Allah (紫) » et si on avait confié le Trésor Public à l'un d'eux, il aurait été digne de confiance. Mais, je n'ai rien pris d'eux, car ils n'étaient pas du domaine, alors que Az-Zuhrî, qui était un jeune homme, se présentait, et nous nous bousculions devant sa porte. » [As-Siyar (5/343)]

- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit : « On ne peut acquérir la science par le repos du corps. » [Jâmic Bayân Al-cîlm 1/385]

- Abû 'Âsim An-Nabîl a dit: « Celui qui s'assoit [pour enseigner] avant l'heure s'avilit. » [As-Siyar 8/40]
- **Abd Allah Ibn Muhammad Al-Ansârî** a dit : « L'adepte du hadith doit lire rapidement, écrire rapidement, marcher rapidement, et Allah a réuni ces qualités en ce jeune Et il désigna Ibn <u>T</u>âhir qui était devant lui. » [As-Siyar 19/366]
- & Khalf Ibn cumar rapporte qu'il a entendu Mâlik dire: « Je n'ai pas donné de fatwa jusqu'à demander à ceux qui étaient plus savant que moi : « Crois-tu que j'en suis apte ? » J'ai interrogé Rabîcah et Yahyâ Ibn Sacd, et tous deux me l'ont ordonné. Et s'ils te l'avaient interdit ? Je ne l'aurais pas fait. Il ne faut pas s'avancer jusqu'à interroger quelqu'un de plus savant. » [As-Siyar 8/62]
- Mâlik a dit: « On ne prend pas la science de quatre hommes: le sot qui montre sa bêtise, même s'il est le plus grand des mémorisateurs; l'adepte de l'innovation qui appelle à ses passions; celui qui ment aux gens, même si on ne l'accuse pas de mentir concernant le hadith; et le pieux adorateur, s'il ne mémorise pas ce qu'il transmet. » [As-Siyar 8/67]
- Ibn Wahb rapporte: « J'ai entendu Mâlik dire: L'étudiant doit faire preuve de prestance, calme et piété. La science est bonne pour celui auquel son bien est accordé, et c'est un don d'Allah, il ne faut donc pas donner aux gens d'emprise sur soi. Fait partie du bonheur de se voir accorder la réalisation du bien, et fait partie du malheur de se voir sans cesse dans l'erreur. C'est une humiliation et un mépris de la science que de parler de science devant celui qui ne s'y soumettra pas. » [As-Siyar 8/107]

- ∰ Hamdân Al-Asbahânî rapporte : « J'étais auprès de Sharîk, lorsqu'un des enfants Al-Mahdî vint, s'adossa et l'interrogea sur un hadith. Sharîk ne se tourna pas vers lui mais vers nous ; la scène se reproduit et [l'homme] dit : « Tu méprises les enfants du Calife! » Sharîk répondit : « Non, mais la science est trop belle pour ses adeptes pour être perdue. » À ce moment, l'homme s'agenouilla, et il interrogea de nouveau. Sharîk dit alors : C'est ainsi que l'on recherche la science. » [As-Siyar (8/207)]
- Ismaʿcîl Al-Khutbî rapporte: « Ibn Al-Mubarak se rendit chez Hammâd Ibn Zayd, et les adeptes du hadith demandèrent à Hammâd: « Demande à Abû ʿAbd Ar-Rahmân qu'il nous enseigne. » Il dit alors: « Ô Abû ʿAbd Ar-Rahmân, veux-tu leur enseigner, car ils me l'ont demandé. Gloire à Allah! Ô Abû Ismaʿcil! Que j'enseigne alors que tu es présent! Je jure que tu le feras. Très bien, prenez: Abû Ismaʿcîl Hammâd Ibn Zayd nous a rapporté... » Et ainsi, il n'a pas prononcé un seul mot qui ne soit de Hammâd. » [As-Siyar 8/382]
- ♠ Aḥmad Ibn Sinân rapporte: « Dans les assises de cAbd Ar-Raḥmân Ibn Mahdî, personne ne parlait, ne se levait, ne taillait un crayon, ou ne souriait. Dans les assises de Wakîc, les gens étaient comme dans la prière, et s'il réprouvait une chose qu'il voyait chez eux, il se chaussait et rentrait chez lui. Ibn Numayr, lui, se mettait en colère et criait, et s'il voyait quelqu'un tailler un crayon, son visage exprimait la colère. » [As-Siyar 9/154]
- Rustah rapporte: « J'ai entendu 'Abd Ar-Rahmân dire: Si on rencontre un homme plus savant, c'est un jour de fête; si on rencontre un homme semblable, on étudie et on apprend de lui; et si on rencontre un homme moins savant, on se montre humble envers lui et on lui enseigne. Ne peut être imam dans la science celui qui rapporte tout ce qu'il entend, de même que celui qui rapporte de tout un chacun, et celui qui rapporte ce qui est singulier. Et c'est la mémorisation qui permet la maîtrise. » [As-Siyar 9/203]
- & Abû An-Nadr Al-Faqih rapporte : « J'ai entendu **Al-Bûshanjî** dire : Celui qui recherche la science et le Fiqh sans bon comportement se risque à mentir sur Allah et Son Messager ( $\frac{1}{2}$ ). » [As-Siyar 13/586]

- \*\*Abd Allah Ibn Ahmad rapporte: « On demanda à mon père: « Comment se fait-il que tu n'es pas beaucoup entendu de Ibrâhîm Ibn Sacd, alors qu'il s'est installé dans ton voisinage à Dâr cImârah? » Il répondit: Nous avons assisté une fois à une de ses assises, et il a enseigné; mais à la deuxième assise, il vit des jeunes se mettre devant les anciens, il se mit en colère et dit: « Par Allah, je n'enseignerai plus pendant un an! » Et il mourut sans avoir enseigné de nouveau. » [As-Siyar 11/317]
- Muhammad Ibn Barakah Al-Halabî rapporte: « J'ai entendu cuthmân Ibn Kharrazâdh dire: L'adepte du hadith a besoin de cinq choses, et si l'une d'elle est absente, c'est un manque: une raison excellente, la religion, la précision, la maîtrise d'un art, et une loyauté connue de lui. » [As-Siyar 13/380]
- **Al-Asma**cî a dit: « Ce que je crains le plus pour celui qui recherche la science, s'il ne connaît pas la grammaire, est qu'il entre dans le cadre de la parole du Prophète (紫): « Que celui qui ment sur moi prépare sa place en Enfer. » » [As-Siyar 10/178]
- Mujâhid a dit: « Nous avons recherché cette science sans intention, puis Allah nous accordé l'intention par la suite. » [As-Siyar 4/452]
- **Yahyâ Ibn 'Ammâr** a dit : « La science est de cinq types : une science qui est la vie de la religion, la science de l'Unicité ; une science qui est la subsistance de la religion, l'exhortation et le rappel ; une science qui est le remède de la religion, le *Fiqh* ; une science qui est le mal de la religion, ce qui a pu se passer entre les pieux prédécesseurs ; et une science qui est la perte de la religion, la rhétorique. » [As-Siyar 17/482]
- Muhammad Ibn An-Nadr a dit: « La science débute par l'écoute et le silence, puis la mémorisation, puis la mise en pratique, puis la propagation. » [As-Siyar (8/175)]
- & Az-Zuhrî a dit: « J'étais au service de cUbayd Allah Ibn cAbd Allah Ibn cUtbah au point qu'on pense que j'étais son servant. Je me mettais à son service jusqu'à lui verser l'eau de ses ablutions. » [Al-Hilyah 2/23]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « Lorsque quelqu'un se mettait à rechercher la science, on ne tardait pas à le voir dans son recueillement, son apparence, sa langue, son regard, et sa main. » [Az-Zuhd li Alimad 445]

- On demanda à Abû Bakr Ibn Tâhir : « Comment se fait-il que l'homme supporte de son enseignant ce qu'il ne supporte pas de ses parents ? » Il répondit : « Car ses parents sont la cause de sa vie éphémère, alors que son enseignant est la cause de sa vie éternelle. » [Al-Muntadham 14/16]
- **Tahyâ Ibn Mu<sup>c</sup>âdh** a dit: « Ne recherche pas la science par ostentation, et ne la délaisse pas par pudeur. » [Al-Hilyah 3/259]
- Sulaymân At-Taymî a dit : « Si tu prends les permissions de chaque savant ou les erreurs de chaque savant tu rassembleras en toi tout le mal. » [Al-Ḥilyah 1/442]
- © CUbayd Allah Ibn Shamît rapporte de son père: « L'un de vous se met à réciter le Coran et rechercher la science, et lorsqu'il la connaît, il prend ce bas-monde, et le porte à sa poitrine et sur sa tête. Trois personnes faibles le regardent alors: une faible femme, un bédouin ignorant et un non-arabe, qui disent: « Il connaît mieux Allah que nous, et s'il n'avait pas vu en ce bas-monde une provision, il n'aurait pas fait cela. » et ainsi ils convoitent ce bas-monde et l'accumulation de ses biens. » [Al-Hilyah 1/449]

# La puissance de mémorisation

- Qatâdah a dit : « Je n'ai jamais dit à personne : répète! Et mes oreilles n'ont jamais rien entendu sans que mon cœur ne le retienne. » [Al-Hath 'alâ Hifdh Al-Ilm 54]
- Qatâdah a dit : « Pendant quatre jours, j'ai accompagné Sa<sup>c</sup>îd Ibn Al-Musayyib et il me transmettait des hadiths. Puis il me dit : « Tu n'écris pas ! Te reste-t-il quelque chose de ce dont je t'ai informé ? » Je dis : « Si tu veux je te répète tout ce que tu m'as dit. » Je le lui répétais alors et il resta à me regarder en disant : « Tu mérites que je te transmette, alors interroge-moi. » Je me mis donc à l'interroger. » [Al-Hilyah (2/333)]
- & Az-Zuhrî a dit : « Je n'ai jamais demandé qu'on me répète un hadith, je n'ai jamais hésité sur un hadith, à l'exception d'un pour lequel j'ai interrogé mon compagnon, et il s'est avéré être comme je l'avais appris. » [Al-Hilyah 3/363]
- **Al-Amîn Al-Ma'mûn** chevaucha avec 'Abd Allah Ibn Idrîs qui lui transmit cent hadiths. Al-Ma'mûn dit : « Ô mon oncle ! Si tu me le permets, je peux te les réciter. » Il le lui permit et il les répéta comme il les avait entendu. Ibn Idrîs fut alors stupéfait de sa mémorisation.

- **Wakî**° Ibn Al-Jarrâh a dit: « Je n'ai pas consulté de livre depuis quinze ans, sauf une page que j'ai parcourue un jour, puis je l'ai remise à sa place. » [Tahdîb Al-Kamâl 30/477]
- <sup>6</sup> <sup>c</sup>Âsim Ibn Abî Nujûd a dit: « J'ai été malade pendant deux ans. Lorsque je me suis levé, j'ai récité le Coran sans me tromper sur une seule lettre. » [As-Siyar 5/258]

- Abû Zurcah rapporte: « Ahmad Ibn Hanbal connaissait un million de hadiths. On lui dit: « Comment le sais-tu? » Il dit: « J'ai assisté à ses cours et j'en ai pris les chapitres. »¹ [Târîkh Baghdâd 26/263]
- Muhammad Ibn Ismâ<sup>c</sup>îl Al-Bukhârî a dit: « Je connais cent mille hadiths authentiques, et deux cent mille hadiths qui ne sont pas authentiques. » [As-Siyar 12/415]
- ❷ Ibn Al-Jasabî a dit: « Je possédais des caisses de livres, mais mon servant vint soucieux m'annoncer que les livres étaient perdus. Je lui dis: Ô mon enfant, ne t'en fais pas, car ils contenaient deux-cent mille hadiths dont ni la chaîne de transmission ni le texte ne me pose aucun problème. » [As-Siyar 16/89]
- Muʿamar a dit: « J'ai entendu de Qatâdah, alors que j'avais quatorze ans, et il n'y a rien que j'ai entendu à cet âge qui ne soit comme inscrit dans ma poitrine. » [As-Siyar 7/6]
- Mihrân Ar-Râzî rapporte: « J'ai transcrit les assises que j'ai eues avec Sufyân At-Thawrî, mais j'ai ensuite égaré le chapitre des différents prix du sang. Je lui ai mentionné cela et il me dit: « Lorsque tu me verras libre de toute occupation, rappelle-le moi afin que je te le dicte. Il accomplit le pèlerinage, et lorsqu'il entra à la Mecque, il accomplit les circonvolutions et le parcours [entre les deux monts], puis il s'allongea. Je lui rappelai alors cela, et il me l'a dicté chapitre après chapitre, tout ceci de mémoire. » [As-Siyar 7/247]

¹ L'imam Ad-Dhahabî a dit : « C'est un récit authentique qui montre l'étendue de la science de Abû ¢Abd Allah. Ils comptaient en cela les répétitions [un même hadith avec plusieurs chaînes de transmission], les récits des compagnons, les fatwas de leurs successeurs, les argumentations, et ce qui s'y rapporte. Sinon, le nombre de textes authentiques attribués au Prophète (r) ne dépasse pas un dixième de cela. »

- & Abû-l-Azhar rapporte: «Il y avait à Samarqand quatre cents étudiants qui apprenaient le hadith. Ils se sont rassemblés pendant sept jours en voulant tromper Muhammad Ibn Ismâ·îl [Al-Bukhârî] en mélangeant les chaînes de transmission du Shâm avec celles d'Irak, et celles du Yémen avec celles des deux mosquées sacrés; mais ils n'ont pu noter aucune erreur, que ce soit dans la chaîne de transmission ou dans le texte. » [As-Siyar 12/411]
- © cUbayd Allah cUmar Al-Qawârîrî rapporte : « cAbd Ar-Rahmân Ibn Mahdî m'a dicté vingt milles hadiths de mémoire. » [As-Siyar 8/407]
- Muhammad Ibn Ismâ'îl Al-Bukhârî a dit: « J'ai étudié auprès de plus de mille enseignants, et de chacun d'eux j'ai mémorisé plus de dix milles hadiths; et il n'y a pas un hadith, sans que je ne connaisse sa chaîne de transmission. » [As-Siyar 12/407]
- As-Shâcbî a dit : « Si quelqu'un mémorisait ce que j'ai oublié, il serait savant. » [«Uyûn Al-Akhbâr 12/407]

# La patience dans la recherche de la science

- **Abû Ad-Dardâ'** a dit : « Qu'ai-je à voir les savants d'entre vous s'en aller, et les ignorants ne pas apprendre? Apprenez, car le savant et l'étudiant sont associés dans la récompense. » [As-Siyar 2/347]
- dis à un homme des Ansâr: Allons interroger les Compagnons du Prophète (★) car ils sont encore nombreux. Il répondit: « Tu m'étonnes, ô Ibn 'Abbâs! Penses-tu que les gens auront besoin de toi, alors qu'on compte parmi eux autant de Compagnons du Prophète? » Il délaissa cela, mais moi je m'y suis attelé. On me rapportait parfois le hadith d'un homme, et j'allais le trouver alors qu'il faisait une sieste. Je m'allongeais sur mon vêtement devant sa porte, et le vent me couvrait de poussière. L'homme sortait ensuite, me voyait, et disait: « Ô neveu du Messager d'Allah! Pourquoi n'as-tu pas envoyé quelqu'un me trouver afin que je vienne à toi? » Je répondais: Je suis plus en devoir de venir te trouver et de t'interroger. L'homme [auquel j'avais fait la proposition] resta ainsi, jusqu'à ce qu'il voit les gens se presser autour de moi, et il dit: Ce jeune est plus sensé que moi.» [As-Siyar 3/242]
- Glkrimah rapporte: « Ibn Abbâs mettait des liens à ses pieds pour apprendre le Coran et la Sunna. » [As-Siyar 5/14]
- Mâlik Ibn Abî cÂmir rapporte: « Un homme vint trouver <u>Talh</u>ah et lui dit: « Vois-tu ce yéménite **Abû Hurayrah** qui est plus savant que vous? Nous entendons de lui des choses que nous n'entendons pas de vous. » Il répondit: Concernant le fait qu'il ait entendu du Messager d'Allah (紫) des choses que nous n'avons pas entendues, cela ne fait aucun doute, et je vais te dire pourquoi: nous avions des familles, et ne nous rendions auprès du Messager d'Allah (紫) qu'au matin et au soir, alors qu'il était pauvre, dénué de biens, et il se tenait constamment à la porte du Messager d'Allah (紫). » [As-Siyar 1/37]
- Shucbah a dit: «Si tu vois un encrier chez quelqu'un, sois miséricordieux envers lui, et si tu disposes de quelque chose, nourris-en le. » [As-Siyar 7/225]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « L'homme doit contraindre son enfant à la recherche de la science, car il en est responsable. » [As-Siyar 7/273]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah dit à un homme : « Quel est ton métier ? L'étude du hadith. Alors annonce la ruine à ta famille! » [As-Siyar 8/461]

- **Abû cUbayd Al-Qâsim Ibn Sallâm** a dit : « J'ai composé cet ouvrage (Al-Gharîb) pendant quarante ans. Parfois j'apprenais un enseignement de certains et l'inscrivais dans l'ouvrage, sans pouvoir ensuite dormir la nuit, tant cela me rendait joyeux. Et aujourd'hui, l'un de vous vient me trouver, reste à mes côtés quatre ou cinq mois, puis me dit : je suis resté longtemps. » [As-Siyar 10/496]
- **& Khalf Ibn Hishâm** a dit : « Une question de grammaire m'a posé problème, et j'ai dépensé quatre-vingt mille dirhams pour la maîtriser. » [As-Siyar 8/107]
- & Abû Al-Azhar a dit: « Je me suis rendu chez c'Abd Ar-Razzâq si tôt que je suis arrivé avant qu'il ne sorte pour accomplir la prière de l'aube. Lorsqu'il sortit, il me vit et dit: « Tu étais là hier? » Je lui répondis: Non, mais je suis sorti de nuit. Cela lui plut, et lorsqu'il conclut la prière de l'aube, il m'appela et m'enseigna ce hadith, à moi seul, en dehors de mes compagnons. » [As-Siyar 12/367]
- **Abû** Hamzah a dit: «Je me suis rendu chez Ibrâhîm As-Sa'igh pendant plus de vingt ans, et personne chez moi ne savait où j'allais et d'où je revenais. » [As-Siyar 7/386]
- On demanda à Ibn Al-Mubârak : « Jusque quand écriras-tu la science ? » Il répondit : « Il se peut que je n'ai pas encore écrit la parole qui me sera profitable. » [As-Siyar 8/407]
- **Muhammad Ibn Yahyâ Ibn Sasîd** rapporte de son père : « Je sortais de chez moi pour la recherche de la science, et n'y revenais qu'après la nuit tombée. » [As-Siyar 9/183]

- & Az-Zuhrî a dit: « Si tu cherches à prendre cette science en masse, elle te dominera et tu n'en obtiendras rien. Prends-la plutôt progressivement, au gré des jours et des nuits, et tu l'obtiendras. » [Al-Hilyah 2/24]
- Brâhîm Ibn Ad-ham a dit: « Lorsqu'on voyait un jeune prendre la parole dans une assise, on désespérait de son bien. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/223]
- As-Saclûkî a dit: « Celui qui s'avance prématurément s'expose à l'humiliation. » [As-Siyar 3/1337]
- At-Thawrî a dit: « Celui qui parle avant qu'on ait besoin de lui s'avilit. » [Al-Hilyah 2/363]
- As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit: « Si le débutant s'avance, il manque [par la suite] beaucoup de science. » [Sifah As-Safwah 2/553]
- Muhammad Ibn Sahl rapporte : « J'étais à Masîsah où se trouvait le Commandeur des croyants, Al-Ma'mûn. Un jour, il permit aux gens de s'introduire auprès de lui, et un jeune portant un encrier se présenta et dit : « Ô Commandeur des croyants! Je suis un adepte du hadith dans le besoin. » Al-Ma'mûn lui dit : « Qu'as-tu mémorisé sur cette question? » Le jeune ne mentionna rien, alors qu'Al-Ma'mûn ne cessa de dire : « Hushaym nous rapporté, ainsi qu'Abû-l-Ahwas et Wakîc » jusqu'à mentionner la question. Puis il lui dit : « Qu'as-tu mémorisé sur cette question? » Le jeune ne mentionna rien, alors qu'Al-Ma'mûn ne cessa de dire : « Hajjâj Ibn Muhammad nous a rapporté, ainsi qu'untel et untel... » jusqu'à mentionner la question. Puis, il se tourna vers Al-Fadl et dit : « Il étudie le hadith trois jours puis dit : je suis un adepte du hadith! Donnez-lui trois mille dirhams.» [Al-Muntadham 10/53]
- & Abû-d-Dardâ' a dit : « Je repose mon âme par ce qui est futile afin que cela la renforce sur la vérité. » [Al-Kâmil fi-l-Lughah wa-l-Adab 489]
- & cAbd Allah, le fils de cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz lui dit un jour : « Père! Tu fais la sieste, alors qu'à ta porte se tient celui qui est dans le besoin qui, lui, ne dort pas? » Il répondit : « Mon fils! Mon âme est ma monture, si je la charge lorsqu'elle est fatiguée, je l'épuise. » [Al-Kâmil fi-l-Lugliah wa-l-Adab 490]

- Wahb Ibn Munabbih dit à propos de la sagesse de la famille de Dâwud : « L'homme raisonnable ne doit pas être détourné de quatre moments : un moment pendant lequel il s'adresse à son Seigneur, un moment pendant lequel il demande des comptes à son âme, un moment qu'il consacre à ses frères qui l'informent de ses défauts et lui parlent en toute franchise de sa personne, et un moment pendant lequel il laisse son âme accéder à ses plaisirs, en ce qui est licite et non illicite, car ce dernier moment aide pour tous les autres, et il lui permet de retrouver force. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/471]

# La mise en pratique de la science

- **Abû** Ad-Dardâ' a dit : « Ce que je crains le plus est qu'arrivé au compte des œuvres, on me dise : Tu as su, mais qu'as-tu pratiqué de ce que tu as su ? » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/680]
- & Abû Ad-Dardâ' a dit: « Tu ne seras pieux que lorsque tu seras savant, et la science ne t'embellira que lorsque tu la mettras en pratique. » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/698]
- Salîm Al-cÂmirî rapporte: « J'ai entendu <u>H</u>udhayfah dire: suffit pour science de craindre Allah. » [Al-Musannaf7/139]
- Ibn Mascûd a dit: « Apprenez! Apprenez! Et lorsque vous aurez appris, pratiquez! » [Jâmic Bayân Al-cIlm 1/705]
- On dit à Al-Hasan: « Les gens disent que celui qui dit: « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » entre au Paradis. » Il répondit: « Celui qui dit: « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » et respecte les droits et obligations que cela implique entre au Paradis. » [Sharh Sahih Muslim 1/200]
- ☼ On demanda à Wahb Ibn Munabbih : « La parole : « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » n'est-elle pas la clé du Paradis ? » Il répondit : « Certes, mais toute clé a des dents. Si tu viens avec une clé ayant des dents, on t'ouvre, sinon non. » [Al-Hilyah 4/66]
- & Abû 'Uthmân Al-Hîrî apprenait auprès de Abû Jacfar Ibn Hamdân, et lorsqu'il apprenait six hadiths qu'il n'avait pas mis en pratique, il s'arrêtait jusqu'à les pratiquer. » [As-Siyar 14/63]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Aucun hadith ne m'est jamais parvenu sans que je ne le mette en pratique, serait-ce une seule fois. » [As-Siyar 7/242]
- **Ahmad Ibn Hanbal** a dit: « Je n'ai pas écrit un seul hadith sans le mettre en pratique, au point qu'il m'est parvenu que le Prophète (紫) se fit pratiquer une <u>h</u>ijâmah et donna un dinar à Abû <u>T</u>aybah, alors je me suis fait faire une <u>h</u>ijâmah et j'ai donné un dinar à celui qui me l'a pratiquée. » [As-Siyar 11/296]

- ⑤ Ibrâhîm Ibn Ishâq Al-Harbî a dit: « Celui auquel parvient une chose du comportement du Prophète (美) doit s'y attacher. » [As-Siyar 13/358]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Le rang de celui qui recherche la science et en tire profit est celui du serviteur qui recherche tout ce qui satisfera son maître, l'en fera aimer et l'en rapprochera. » [Sifah As-Safwâh 2/463]
- Habîb Ibn 'Ubayd Ar-Rahabî a dit: « Apprenez la science, comprenez-la, et instruisez-vous en. Ne l'apprenez pas pour vous en parer, car si vous vivez assez longtemps, vous verrez qu'on se parera de la science comme on se pare d'un vêtement. » [As-Siyar 13/241]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Le savant n'est pas celui qui distingue le bien du mal, mais le savant est celui qui connaît le bien et s'y attache, et connaît le mal et s'en éloigne. » [Al-Hilyah 7/274]
- Awn Ibn Abd Allah a dit : « Fait partie de la complétude de la piété que tu cherches une science que tu ne possèdes pas. Sache que l'imperfection en ce que tu connais est due au délaissement du fait d'avoir cherché à l'augmenter, et ce qui amène l'homme à délaisser la science est le manque de profit qu'il tire de ce qu'il a appris. » [Al-Hilyah 4/246]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « On n'apprend la science que pour craindre Allah à travers elle; et le mérite de la science sur toute autre chose n'est due qu'au fait qu'on craint Allah à travers elle. » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/665]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « La science appelle la mise en pratique. Soit elle lui répond favorablement, soit elle s'en va. » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/707]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « Il convient à celui qui dépasse les gens en science de les dépasser en actes. » [Jâmic Bayân Al-cîlm 1/706]
- **Brâhîm Ibn Ismâ'îl Ibn Majma'** a dit: « Pour faciliter la mémorisation du hadith, nous le mettions en pratique. » [Iqtidâ' Al-'llm Al-'Amal 149]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Les gens se sont intéressés au hadith en délaissant la mise en pratique. » [Iqtidâ' Al-ellm Al-eAmal 136]
- Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit : « Si Allah veut du mal à des gens, Il leur ouvre la porte de la polémique et les prive de la mise en pratique. » [Iqtidâ' Al-cIlm Al-cAmal 122]

- Sufyân At-Thawrî a dit: « Parez la science [en la pratiquant], mais ne vous parez pas de la science. » [Al-Hilyah 6/361]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « Si le serviteur apprend la science pour la mettre en pratique, elle lui apporte humilité; mais s'il l'apprend pour autre que sa mise en pratique, elle ne fait qu'augmenter son orgueil. » [Al-Ḥilyah 2/372]

- & Abû-d-Dardâ' a dit: « Malheur à celui qui ne sait pas, une fois; et malheur à celui qui sait mais n'applique pas, sept fois. » [As-Siyar 2/347]
- & Az-Zuhrî a dit : « Les gens n'agréent ni les propos d'un savant qui ne met pas en pratique sa science, ni les actes de celui qui œuvre sans science. » [As-Siyar 5/341]
- Abû Ishâq As-Shayrâzî a dit : « La science qui n'est pas utile est celle de celui qui sait mais n'applique pas. » [As-Siyar 18/457]
- **Abd Allah Ibn Mascûd** a dit: « Les gens prononcent de belles paroles, ainsi celui dont les propos sont conformes à ses actes aura obtenu sa part [de bien], quant à celui dont les propos ne sont pas conformes à ses actes, il ne fait que blâmer son âme. » [Si fah As-Safwah 1/189]
- & Abû Ad-Dardâ' a dit: « Parmi ceux qui occuperont le pire des rangs devant Allah, au Jour de la Résurrection, figure le savant qui ne tire pas profit de sa science. » [Al-Hilyah 1/178]
- § Jundub Al-Bajalî a dit: « Celui qui exhorte les gens et s'oublie est semblable à la lampe qui éclaire autrui et se consume. » [Az-Zuhd li Ahmad 330]

- Mucâdh Ibn Jabal a dit: « Apprenez ce que vous voulez, Allah ne vous récompensera pour une science que lorsque vous la mettrez en pratique. » [Al-Hilyah 1/185]
- On demanda à Sufyân At-Thawrî: « Préfères-tu la recherche de la science ou sa mise en pratique, ô Abû cAbd Allah? » Il répondit: « On ne recherche la science que pour la mettre en pratique. Ne délaisse pas la recherche de la science pour sa mise en pratique, et ne délaisse pas la mise en pratique pour la recherche de la science. » [Al-Hilyah 2/378]
- © On demanda à cAlqamah : « Pourquoi ne nous adresses-tu pas des propos ? » Il répondit : « Je déteste vous ordonner ce que je ne pratique pas. » [Az-Zuhd li Almad 372]
- **Brâhîm** An-Nakha'î a dit: « Lorsque [les pieux prédécesseurs] allaient trouver un homme pour prendre de sa science, ils observaient [avant cela] sa prière, son attitude et son apparence. » [Sifah As-Safwah 2/553]
- Abû Qilâbah a dit: « Lorsqu'Allah t'accorde une science, accorde-Lui une adoration. » [Sifah As-Safwah 3/186]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Lorsque le savant ne met pas en pratique sa science, son exhortation glisse sur les cœurs comme la goutte d'eau glisse sur la roche. » [Az-Zuhd li Aḥmad 539]
- **Abû 'Uthmân Al-Hayrî** a dit : « L'islam disparaît en raison de quatre choses : les gens ne pratiquent pas ce qu'ils savent, ils pratiquent ce dont ils n'ont aucune connaissance, ils n'apprennent pas ce qu'ils ignorent, et ils empêchent les gens d'apprendre. » [As-Siyar 2/723]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Il y avait un savant et un dévot, et le savant demanda au dévot: « Qu'as-tu à ne pas venir me trouver, alors que les gens viennent à moi et ont besoin de ma science? » Il répondit: « Je maitrise peu de chose que je mets en pratique, et lorsque je serais arrivé au bout de cela, je viendrais te trouver. » [Al-Hilyah 2/434]
- Hafs Ibn Humayd rapporte: « J'ai interrogé Dâwud At-Tâ'î sur une question, et il dit: Lorsque le combattant veut partir à la guerre, ne rassemble-t-il pas son attirail? Mais s'il passe son existence à rassembler son attirail, quand ira-t-il combattre? La science représente l'attirail nécessaire à la mise en pratique, et si on passe son existence à [simplement] la rechercher, quand la mettra-t-on en pratique? » [Al-Hilyah 2/458]

- © cÎsâ Ibn <u>H</u>âzim rapporte: « J'ai demandé à **Ibrâhîm Ibn Ad-ham**: Pourquoi ne recherches-tu pas le hadith? » Il répondit: « Je ne le délaisse pas car je m'en détourne ou que je m'en passe, mais j'en ai entendu une partie et je veux la mettre en pratique. » [Al-<u>H</u>ilyah 2/490]
- Wuhayb Ibn Al-Ward a dit : « Que votre préoccupation ne soit pas la multitude des œuvres mais leur perfection et amendement, car le serviteur peut prier et désobéir à Allah en sa prière, et il peut jeûner et désobéir à Allah en son jeûne. » [Sifah As-Safwah 2/535]
- **& Luqmân** dit à son fils : « Mon enfant! N'apprends pas ce que tu ignores jusqu'à pratiquer ce que tu connais. » [Iqtidâ' Al-Clm Al-CAmal 1/83]

#### La crainte de donner des fatwas

- Nâfic rapporte qu'un homme interrogea 'Abd Allah Ibn 'Umar qui baissa la tête sans lui répondre au point que les gens pensèrent qu'il n'avait pas entendu sa question. L'homme lui dit : « Qu'Allah te fasse miséricorde. Tu n'as pas entendu ma question ? » Il répondit : « Si, mais il semble que vous pensez qu'Allah ne nous interrogera pas sur ce dont vous nous interrogez. Qu'Allah te fasse miséricorde, laisse-nous réfléchir à ta question. Si nous avons une réponse nous te la donnerons, et sinon nous t'informerons que nous n'avons aucune science à ce sujet. » [Sifah As-Safwah 1/268]
- Abû-d-Dardâ' a dit: « "Je ne sais pas" représente la moitié de la science. » [As-Siyar 4/138]
- © cUqbah rapporte : « J'ai accompagné Ibn cUmar trente-quatre mois, et très souvent il était interrogé et répondait : Je ne sais pas. Il se tourna vers moi et me dit : Sais-tu ce qu'ils cherchent ? Ils veulent que notre dos leur serve de pont vers l'Enfer. » [Jâmic Bayân Al-cllm 2/841]
- Ibn Mascûd a dit : « Celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose est fou. » [Jâmic Bayân Al-cîlm 2/843]

- Ayyûb rapporte: « J'ai entendu Al-Qâsim Ibn Muhammad dire, alors qu'il était interrogé à Mina: « Je ne sais pas; je n'en ai pas connaissance. » Puis, lorsque les questions se multiplièrent, il dit: « Par Allah, nous ne savons pas tout ce sur quoi vous nous interrogez, et si nous le savions nous ne vous le cacherions pas, et il ne nous serait pas permis de vous le cacher. » [Al-Ḥilyah 1/353]

- Mâlik rapporte: « Abd Allah Ibn Nâfic interrogea Ayyûb As-Sakhtiyânî qui ne lui répondit pas. Il lui dit: « Je pense que tu n'as pas compris ce sur quoi je t'interroge. Si, j'ai bien compris. Alors, pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Car je ne sais pas. » [Jâmic Bayân Al-cllm 277]
- Abû Muscab rapporte: « J'ai entendu Mâlik dire: Je n'ai pas donné de fatwas jusqu'à ce que soixante-dix savants témoignent que j'en étais digne. » [Al-Hilyah 6/316]
- Mâlik a dit: « Je n'ai pas donné de fatwa jusqu'à interroger ceux qui étaient plus savants que moi quant à savoir si j'en étais digne. J'ai interrogé Rabîcah et Yahyâ Ibn Sacîd, et ils me l'ont commandé. Ô Abû cAbd Allah! Et s'ils te l'avaient interdit? Je m'en serais abstenu, il ne convient pas de se voir digne d'une chose jusqu'à interroger celui qui est plus savant que soi. » [Sifah As-Safwah 2/503]
- Abû cAmr As-Shaybânî rapporte: « On interrogea Abû Mûsâ sur une question d'héritage et il se trompa en s'opposant à la réponse donnée par Ibn Mascûd, ainsi il dit: Ne m'interrogez plus sur quoi que ce soit tant que cet éminent savant est parmi vous. » [As-Siyar 1/492]
- Masrûq a dit: « Donner une fatwa en toute équité et vérité m'est préférable au fait de partir en expédition une année entière. » [As-Siyar 4/66]
- **lbn Abî Laylâ** rapporte : « J'ai rencontré cent-vingt Compagnons du Prophète (紫) parmi les  $An\underline{s}\hat{a}r$ , et lorsque l'un d'eux était interrogé, il souhaitait que son frère le remplace en cela. » [As-Siyar 4/263]
- Mansûr rapporte: « Je n'ai jamais interrogé Ibrâhîm An-Nakha'î sans voir la réprobation sur son visage, et il répondait : j'espère ou il se peut qu'il en soit ainsi. » [Al-Hilyah 2/90]
- Mâlik rapporte: « Al-Qâsim se rendit chez un des gouverneurs de Médine qui l'interrogea, et il répondit: Fait partie du respect dû à sa personne de ne dire que ce qu'on cerne d'une science certaine. » [As-Siyar 5/57]

- Muscab Ibn Hayyân rapporte: « J'étais auprès de 'Atâ' Ibn Abî Rabâh lorsqu'on lui posa une question et qu'il répondit: Dire: « je ne sais pas » représente la moitié de la science, et dire: « on dit que » la moitié de l'ignorance. » [As-Siyar 5/85]
- & Abû Hilâl rapporte : « J'ai posé une question à Qatâdah qui me dit : « Je ne sais pas » Je lui demandai alors son avis personnel sur la question, et il me répondit : « Je n'ai pas donné mon avis depuis quarante ans. » et il avait alors cinquante ans. » [As-Siyar 5/273]

- Suhnûn a dit: « Je n'ai vu personne vendre sa vie dans l'au-delà pour la vie d'ici-bas d'autrui en dehors de celui qui donne une fatwa. » [As-Siyar (12/66)]
- Suhnûn a dit : « Je connais des questions pour lesquelles on connaît huit avis de huit imams, alors comment devrais-je m'empresser de répondre ? » [As-Siyar (12/66)]
- Suhnûn a dit : « Répondre rapidement de manière exacte est une tentation plus grande que celle de l'argent. » [As-Siyar 12/69]
- & Abû Zurcah a dit : « Je m'étonne de celui qui se prononce sur les questions de divorce, alors qu'il connaît moins de cent mille hadiths. » [As-Siyar 13/69]
- Mâlik Ibn Anas a dit : « J'ai entendu nos savants dire : « Je réprouve ceci, ou je n'aime pas cela » sans dire : ceci est licite, ceci est illicite. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 375]

### L'effort dans la récitation du Coran

- ® On demanda à **Nâfi**: « Que faisait Ibn cumar chez lui ? » Il répondit : « Vous ne pourrez en faire autant : il renouvelait ses ablutions pour chaque prière, et lisait le Coran entre chaque prière. » [Tabaqât Ibn Sacd 170]
- & cAbd Allah a dit : « Récitez le Coran en sept jours, ne le récitez pas en moins de trois jours, et attachez-vous à en lire une partie chaque jour. » [As-Shucab 2/2173]
- Ibn Mascûd a dit: « Lisez constamment dans le Coran. » [As-Shucab 2/2028]
- Sacid Ibn Jubayr rapporte qu'il clôturait la récitation du Coran tous les deux jours. [As-Siyar 4/325]
- Sallâm Ibn Abî Mutî<sup>c</sup> rapporte: « Qatâdah clôturait la récitation du Coran en sept jours, et lorsqu'arrivait Ramadan, en trois jours, et lors des dix derniers jours, toutes les nuits. » [As-Siyar 5/276]
- Muhammad Ibn Muscar rapporte : « Mon père ne dormait qu'après avoir récité la moitié du Coran. » [As-Siyar 7/165]
- Wahmad Ibn Thaʿlabah rapporte: « J'ai entendu Salim Al-Khawwâs dire: Je récitais le Coran et n'y trouvais pas de suavité. J'ai donc dit à mon âme: « Récite-le comme si tu l'entendais du Messager d'Allah (紫). » La suavité survint alors un peu. Je dis ensuite à mon âme: « Récite-le comme si tu l'entendais de Jibrîl (海) lorsqu'il en informait le Prophète (紫). » La suavité augmenta, puis je lui dis: « récite-le comme si tu l'entendais d'Allah au moment où Il l'a prononcé », et la suavité de la récitation dépassa tout. » [As-Siyar 8/180]

- Husayn Al-cUnquzî rapporte: « Lorsque la mort vint à Ibn Idrîs, sa fille pleura, et il lui dit: Ô ma fille, ne pleure pas car, dans cette maison, j'ai récité intégralement le Coran quatre mille fois. » [As-Siyar 9/44]
- & Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Sulaymân rapporte : « Pendant le mois de Ramadan, As-Shâfi<sup>c</sup>î récitait intégralement le Coran soixante fois. » Ibn Abî <u>H</u>âtim le rapporta en ajoutant : « Tout ceci en prière. » [As-Siyar 10/360]
- & Abû Nu<sup>c</sup>aym <sup>c</sup>Ubayd Allah Ibn Abî Al-<u>H</u>addâd rapporte : « J'ai entendu un voisin de Al-Fadl Ibn Abî Al-<u>H</u>arb dire: Depuis trente ans, il n'a pas laissé ses voisins dormir, en raison de sa récitation et ses pleurs. » [As-Siyar 19/41]
- Bilâl Al-cunsî a dit : dirigeait la prière pendant le mois de Ramadan. Il récitait le quart du Coran puis s'en allait, et les gens disaient : « Tu nous a allégé la prière cette nuit. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/283]
- \*\*Alî Ibn Abî Tâlib sortit la première nuit du mois de Ramadan, alors que les lanternes scintillaient et que le Livre d'Allah était récité dans les mosquées, et il dit : « « Qu'Allah illumine ta tombe, ô c'Umar Ibn Al-Khattâb, tout comme tu as illuminé les mosquées d'Allah par le Coran. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/369]

## Les adeptes du Coran

- **© 'Uthmân** a dit : « Si nos cœurs étaient purs, ils ne se rassasieraient pas de la Parole d'Allah. » [Ighâthah Al-Lahfân 1/55]
- \*\*Abd Allah Ibn \*\*Umar a dit : « On doit reconnaître l'adepte du Coran en sa nuit alors que les gens dorment, en sa journée alors que les gens se montrent insouciants, en sa tristesse alors que les gens se réjouissent, en ses pleurs alors que les gens rient, en son silence alors que le gens palabrent, et en son recueillement alors que les gens se pavanent. L'adepte du Coran doit pleurer, s'attrister, se montrer bienveillant, sage, et taciturne ; et il ne doit pas être rude, insouciant, criard et dur. » [Sifah As-Safwah 1/188]
- On interrogea cAlî Ibn Abî <u>T</u>âlib à propos d'<u>Ibn Mascûd</u> et il dit : « Il a lu le Coran, puis s'est tenu à cela et s'en est suffi. » [Al-<u>H</u>ilyah 1/118]
- © cUbayd Ibn Abî Al-Jacd rapporte d'un homme de Ashjac: « Les gens entendirent que Salmân Al-Fârisî se trouvait dans la mosquée, ils vinrent de partout jusqu'à être environ un millier. Salmân se leva et dit: « Asseyezvous! Asseyezvous! » Lorsqu'ils s'assirent, il débuta la récitation de sourate yûsuf, et les gens se mirent à s'éparpiller et partir, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une centaine. Il se mit alors en colère et dit: « Est-ce des paroles clinquantes que vous vouliez? Je vous récite le Livre d'Allah et vous partez ?! » [Al-Hilyah 1/163]
- 《 Abû-l-cÂliyah rapporte: « Un homme demanda à Ubay Ibn Kacb: « Adresse-moi une recommandation. » Il lui dit: « Fais du Coran ton guide, et agrée-le comme juge, car il est ce que votre Prophète (素) a laissé parmi vous; il est un intercesseur obéi, et un témoin insoupçonnable, il comporte votre mention et celle de ceux qui vous ont précédé, le jugement entre vous, et il informe sur vous et ce qui viendra après vous. » [As-Siyar 1/392]
- & Az-Zuhrî rapporte : « J'ai interrogé cAlî Ibn Al-Husayn à propos du Coran, et il me répondit : Il est le Livre et la Parole d'Allah. » [As-Siyar 4/396]
- Nâfic rapporte: « Lorsqu'on fit le lavage mortuaire d'Abû Jacfar Al-Qâri', un des dix imams des lettres des récitations, on observa entre sa gorge et son cœur ce qui ressemblait à une page du Coran, et aucun de ceux qui le virent ne douta qu'il s'agissait de la lumière du Coran. » [As-Siyar 5/288]

- Ibn c'Umar rapporte : « *Al-Muhâjirûn* s'installèrent à Al-c'Usbah, à côté de Qubâ', et c'est **Sâlim**, le servant affranchi de <u>H</u>udhayfah, qui dirigea la prière, car il est celui d'entre eux qui connaissait le plus du Coran, alors qu'il y avait parmi eux c'Umar et Abû Salamah Ibn c'Abd Al-Asad. » [As-Siyar 1/168]
- & Abû Al-cÂliyah a dit: « Apprenez le Coran en ne dépassant pas cinq versets à la fois, car cela est meilleur pour la mémorisation, et Jibrîl descendait avec le Coran par lot de cinq versets. » [As-Siyar 4/211]
- © cAtâ' Ibn As-Sâ'ib rapporte : « Un homme apprenait le Coran auprès d'Abû cAbd Ar-Rahmân As-Sulamî, et il lui offrit un arc. Abû cAbd Ar-Rahmân le refusa et dit : n'était-ce pas là en échange de la lecture ? » [As-Siyar 4/271]
- & Abû Musahhir rapporte: «Ismâ'îl Ibn 'Ubayd Allah connut Mu'âwiyah enfant, et on rapporte que 'Abd Al-Malik lui dit: Ô Ismâ'il, enseigne à mon enfant, et ce que je t'accorderai ne sera pas pour le Coran mais pour la grammaire. » [As-Siyar 5/213]
- & Abû Macshar rapporte: «Lorsque Muhammad Ibn Qays voulait faire pleurer ses compagnons, il récitait quelques versets avant de parler. Il comptait parmi les gens dotés des plus belles voix, et lorsqu'il récitait, il pleurait et faisait pleurer. Ensuite il parlait, et lorsqu'il parlait, il versait des larmes. » [Mawsûcah ibn Abû-d-Dunyâ 3/185]
- Al-Hasan a dit : « Ceux qui récitent le Coran sont de trois catégories. Le premier est un homme qui en a fait une marchandise qu'il déplace d'une ville à une autre, cherchant ainsi ce qui est auprès des gens. Le deuxième est un homme qui a récité le Coran, mémorisé ses lettres, mais transgressé ses limites, l'utilisant pour s'introduire auprès des gouverneurs et se montrer arrogant face aux gens de sa contrée. On trouve la majeure partie de ce type d'hommes parmi les mémorisateurs du Coran; puisse Allah ne pas multiplier leur nombre. Le troisième est un homme qui a récité le

Coran et pleuré en raison de ce qu'il connaît du remède du Coran, et qui l'applique sur le mal de son cœur. Ainsi, il veille pour Allah, ses yeux versent des larmes, la tristesse est sa compagne, il se pare du recueillement, et il persévère longuement dans son oratoire. C'est par lui qu'Allah fait descendre la pluie, survenir la victoire, et disparaître les calamités. Par Allah, ceux qui font partie de cette catégorie de mémorisateurs du Coran sont plus rares que le souffre rouge! » » [Mawsûcah ibn Abû-d-Dunyû 3/290]

- On dit à un homme de Tarsûs: « N'y a-t-il personne qui puisse te tenir compagnie? Si. Qui donc?» Il tendit alors la main vers le Coran, le mit dans son giron et dit: « Lui. » [Mawsûsah ibn Abî-d-Dunyâ 6/509]
- Thâbit Al-Bunânî a dit : « Il n'est pas un pilier de la grande mosquée sans que je n'y ai récité intégralement le Coran et n'y ai pleuré. » [Al-Ḥilyah 1/404]
- Makhûl a dit: « Récite ce que le Coran t'interdit, et s'il ne t'interdit rien, alors tu ne le lis pas réellement. » [Al-Hilyah 2/180]
- **Abû-l-** Aliyah a dit: « Nous considérions parmi les plus grands péchés que d'apprendre le Coran, puis de dormir [la nuit sans le réciter] et de l'oublier. » [Sifah As-Safwah 3/148]
- On a dit : « Le pire des gouverneurs est le plus éloigné des adeptes du Coran, et le pire adepte du Coran est le plus proche des gouverneurs. » [\*Uyûn Al-Akhbâr 1/65]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Ô adeptes du Coran ! Qu'a semé le Coran dans vos cœurs ? Le Coran est la pluie bénéfique au cœur tout comme l'averse est la pluie bénéfique à la terre. Allah envoie des cieux vers la terre l'averse sur l'herbe qui contient une graine, et la putréfaction du lieu où elle se trouve ne l'empêche pas de se développer et grandir. Ô adeptes du Coran! Qu'a semé le Coran dans vos cœurs? Où sont ceux qui ont mémorisé une sourate? Ceux qui ont mémorisé deux sourates? Qu'en avez-vous appliqué? » [Al-Ḥilyah 1/418]

- Abû 'Abd Ar-Rahmân As-Sulamî a dit : « Nous avons appris le Coran de gens qui, lorsqu'ils avaient mémorisé dix versets ne passaient pas aux dix suivants jusqu'à mettre en pratique ce qu'ils comportaient. Ainsi, nous avons appris le Coran et sa mise en pratique. Hériterons du Coran après nous des gens qui le boiront comme l'eau, et il ne dépassera pas leur gorge. » [As-Siyar 1/495]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « L'adepte du Coran porte l'étendard de l'islam, il ne convient pas qu'il parle de choses futiles, folâtre et divague avec ceux qui le font ; mais il convient qu'il n'ait pas besoin des gens, ni des gouverneurs ni de ceux qui sont moindres, et il convient que ce soit les gens qui aient besoin de lui. » [Al-Hilyah 3/12]
- **Wahb Ibn Munabbih** rapporte : « On dit à un homme : pourquoi ne dors-tu pas ? Il répondit : les merveilles du Coran ont fait disparaître mon sommeil. » [Az-Zuhd li Ahmad 440]
- § Yûnus Ibn Jubayr rapporte: « Nous avons accompagné Jundub Ibn

  ¡Abd Allah puis lui avons dit: « Adresse-nous une recommandation. » Il

  dit: « Je vous enjoins à la crainte d'Allah et au Coran, car il est la lumière

  de la nuit ténébreuse, et la guidée du jour. Mettez-le en pratique, quels que

  soient l'effort et l'indigence, et si une calamité survient donnez vos biens

  plutôt que vos personnes; et si cette calamité est plus grande encore,

  donnez vos biens et vos personnes plutôt que votre religion, car le

  dépouillé est celui qui est dépouillé de sa religion, et le spolié est celui qui

  est privé de sa religion. Il n'est aucune richesse après l'Enfer, et aucune

  indigence après le Paradis. L'Enfer ne libère pas ses prisonniers et ne se

  passe pas de ses pauvres. » [Az-Zuhd li Almad 360]

#### La méditation du Coran

- Anas Ibn Mâlik rapporte: «L'épouse de **Uthmân Ibn Affân** a dit lorsqu'ils l'ont assassiné: Vous l'avez tué alors qu'il passait la nuit en prière. » [Al-Hilyah 1/57]
- Nâfic rapporte: «Lorsqu'Ibn cumar récitait le Coran il réprouvait qu'on lui parle jusqu'à ce qui termine de lire ce qu'il voulait. » [Al-Musannaf 7/119]
- ® Nâfic rapporte: «Lorsqu'Ibn cumar récitait ce verset (Le temps n'est-il pas venu, pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'emplisse de crainte à la mention d'Allah) il pleurait jusqu'à être pris de sanglots. » [Al-Musannaf 7/118]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit: « Ces cœurs ne sont que des récipients, remplissez-les donc du Coran et de rien d'autre. » [Al-Musannaf 7/106]
- ® Nâfic rapporte : « Lorsqu'Ibn cumar récitait dans la prière un verset comportant une mention du Paradis, il s'arrêtait, demandait à Allah le Paradis, invoquait et pleurait. Et lorsqu'il récitait un verset comportant une mention de l'Enfer, il s'arrêtait, invoquait et demandait pardon à Allah » [Az-Zuhd li Almad 241]
- Mujâhid rapporte: « Ibn 'Umar accomplissait la prière lorsqu'il parvint à ce verset: (Vous ne parviendrez à la bonté que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez) il affranchit une servante qu'il voulait épouser, alors qu'il était encore dans la prière. » [Az-Zuhd li Ahmad (242)]
- Nâfic rapporte: « **Ibn cumar** n'a jamais récité ces deux versets de la fin de sourate *Al-Baqarah* sans pleurer: (*Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte*) et il disait : C'est là un compte difficile. » [Al-Hilyah 1/305]
- Abd Allah Ibn Abî Malîkah rapporte : « J'ai accompagné Ibn Abbâs de la Mecque à Médine, et lorsqu'il s'arrêtait, il priait la moitié de la nuit. Ayyûb lui demanda : Comment était sa récitation ? Il répondit : Il récita : (L'agonie de la mort viendra en toute vérité, et on lui dira : Voilà ce dont tu t'écartais.) il récitait doucement et poussait de longs sanglots. » [As-Siyar 1/492]

- ® 'Abd Allah Ibn 'Urwah Ibn Az-Zubayr rapporte: « J'ai demandé à ma grand-mère Asmâ': Comment étaient les Compagnons du Prophète (幾) lorsqu'ils entendaient le Coran? Elle répondit: Leurs yeux pleuraient et leur peau frissonnait, ainsi qu'Allah (﴿﴿) les a décrits. » [As-Shucab 1900]
- Muhammad Ibn As-Sammâk a dit : « Combien de ceux qui mentionnent Allah, oublient en réalité Allah? Combien de ceux qui font craindre Allah, se jette [dans les interdits] d'Allah? Combien de ceux qui appellent à Allah, fuient en réalité Allah? Combien de ceux qui récitent le Livre d'Allah sont en réalité dépourvus des versets d'Allah? » [As-Shusab 1771]
- Nucaym Ibn Hammâd rapporte: « Un homme dit à Ibn Al-Mubârak: Hier, j'ai récité le Coran en une nuit. Il lui répondit: Et moi je connais un homme qui n'a cessé de répéter hier soir (La course aux richesses vous distrait) jusqu'à l'aube, sans pouvoir dépasser ce verset parlant ainsi de lui-même. » [As-Siyar 8/397]
- ⊕ Hafs Ibn cUmar Al-Jucfî rapporte: « Dâwud At-Tâ'î fut souffrant plusieurs jours en raison du fait qu'il récita un verset comportant une mention de l'Enfer, qu'il le répéta plusieurs fois dans la nuit, et se réveilla ensuite malade. » [Al-Hilyah 7/340]
- Fadl Ar-Raqqâshî a dit : « Les gens ne se sont pas délectés d'une chose meilleure, et leur cœur n'ont pas volé aussi haut que par l'écoute d'une belle voix récitant le Coran. Tout cœur qui n'aime pas une belle voix récitant le Coran est un cœur mort. » [Al-Hilyah 6/207]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Celui qui ne préfère pas la Parole d'Allah aux discours des gens, aura été doté de peu de science, son cœur aura été aveuglé, et il aura perdu son existence. » [Rawdah Al-CUqalâ' 85]
- & Abû Hammâm rapporte : « j'ai demandé à **Îsâ Ibn Dâwud** : Qu'estce que tu désires le plus en ce bas-monde ? Il pleura et dit : « J'aimerais que ma poitrine s'ouvre et que je puisse voir mon cœur et ce qu'y a produit le Coran. » Et lorsque cÎsâ récitait, il sanglotait au point que je dise : Son âme va sortir maintenant. » [Al-Mutamannîn 49]

- © cAbd Allah Ibn Wahb rapporte: « J'ai entendu Muhammad Ibn Kacb Al-Quradhî dire: Réciter la nuit jusqu'au matin les sourates az-zalzalah et al-qâricah, et rien d'autre, en les répétant et méditant m'est préférable au fait de réciter sans prêter d'attention. » [Al-Hilyah 3/214]
- **Al-Hasan** a dit : « Par Allah, fils d'Adam ! Si tu récites le Coran puis crois en lui, ta tristesse en ce bas-monde se prolongera, ta peur s'intensifiera, et tes pleurs augmenteront. » [Al-Hilyah 2/133]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Par Allah! Vous n'atteindrez le sommet de cette chose que lorsque vous aimerez Allah plus que toute autre chose, et celui qui aime le Coran aime Allah. » [As-Shuʿab 1/407]

- Al-Qâsim Ibn Abî Ayyûb rapporte : « J'ai entendu Sasîd Ibn Jubayr répéter ce verset dans la prière, plus de vingt fois : (Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah.) » [As-Siyar 4/324]
- & Abû Sulaymân Ad-Dârânî rapporte : « 'Alî Ibn Al-Fudayl ne pouvait réciter sourate *al-qâricah*, et on ne pouvait la lui lire. » [As-Siyar 8/445]

- Mûsâ Ibn Muʿawiyah rapporte: « Le Calife Hârûn dirigea la prière de l'aube à la Mosquée Sacrée, et il récita les sourate ar-râḥmân et al-wâqiʿah. Je souhaitais qu'il ne cesse de réciter, tant sa récitation était belle, puis je me suis rendu auprès d'Al-Fudayl, et je l'ai entendu dire: Pauvre Hârûn, il récite ar-râḥmân et al-wâqiʿah sans savoir ce qu'elles comportent [comme significations]. » [As-Siyar 12/109]
- Ahmad Ibn Abî Al-Hawârî a dit : « Je récite parfois le Coran et vois un verset qui me fait perdre la raison. Je m'étonne de voir ceux qui mémorisent le Coran apprécier le sommeil et s'accommoder des préoccupations de ce bas-monde, alors qu'ils prononcent la Parole du Miséricordieux. S'ils comprenaient ce qu'ils récitent, en connaissaient le droit, s'en délectait et se plongeait dans la conversation, ils perdraient le sommeil de joie face à ce qu'on leur a accordé. » [Al-Hilyah 4/254]

# L'importance accordée à la prière

- © 'Umar a dit : « Si vous voyez quelqu'un négliger la prière, par Allah, soyez certains qu'il néglige plus encore les autres droits d'Allah. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ' 1/340]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit : « Le fidèle en prière frappe à la porte, et celui frappe fréquemment à la porte du Roi, on lui ouvre. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 153]
- Salmân Al-Fârisî a dit : « La prière est une balance : celui qui lui accorde pleinement son importance, on lui accorde pleinement sa récompense, quant à celui qui fraude, vous savez ce qu'Allah dit des fraudeurs. » [Al-Fatâwâ Al-Kubrâ 4/455]
- & Lorsque Alî Ibn Al-Husayn accomplissait ses ablutions, il devenait pâle. On lui demanda: « Que t'arrive-t-il lorsque tu accomplis tes ablutions? » Il répondit: « Savez-vous devant qui je veux me tenir? » [Sifah As-Safwah 4/534]
- Muslim Al-Makkî rapporte: « J'ai vu Ibn **Az-Zubayr** s'incliner, j'ai alors récité les sourates *al-baqarah*, *âl cimrân*, *an-nisâ'*, et *al-mâ'idah*, et il ne s'était toujours pas relevé de l'inclinaison. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 348]
- Blon Wahb rapporte: « J'ai vu At-Thawrî dans la Mosquée Sacrée, après la prière du *maghrib*, il accomplit la prière, s'inclina une première fois, et il ne s'était pas encore relevé qu'on appelait à la prière du cishâ'. » [As-Siyar 7/296]
- Brâhîm An-Nakhacî rapporte: « Dès qu'on appelait à la prière, Al-Aswad Ibn Yazîd faisait asseoir son chameau, même sur une pierre. » [As-Siyar 4/53]

- Muhammad Ibn Yûsuf et ses compagnons, pour se reposer, accomplissaient la prière. [Al-Hilyah 8/227]
- Abû Bakr rapporte: « cÂsim Ibn Abî An-Nujûd était un bon adorateur qui priait continuellement, il lui arrivait parfois de sortir pour un besoins, et lorsqu'il voyait une mosquée, il disait: « Faisons un détour, car ce dont nous avons besoin ne s'en ira pas. » et il entrait alors pour prier. » [As-Siyar 5/259]
- **\*\*Ubayd Allah Ibn Sulaymân Ibn Mu\*\*âwiyah** rapporte: \*\* Notre grand-père a usé deux tapis, et il en usait un troisième [lorsqu'il mourut] au niveau de ses genoux, son visage et ses mains, en raison du grand nombre de ses prières. \*\* [As-Siyar 7/398]
- On dit à Masrûq Ibn Al-Ajdac: « Tu nuis à ton corps. » Il répondit: « Ce que je cherche c'est l'honorer. » Son épouse Fayrûz lui dit, lorsqu'elle vit qu'il rompait le jeûne mais ne cessait de prier: « Malheur à toi, ô Masrûq! L'Enfer n'a-t-il été créé que pour toi? » Il répondit: « Malheur à toi, ô Fayrûz! Celui qui recherche le Paradis ne se lasse pas, et celui qui fuit l'Enfer ne dort pas. » [Al-ʿAqd Al-Farîd 1/304]
- Nâfic rapporte: « Lorsqu'Ibn cumar manquait la prière du cishâ' en congrégation, il priait toute la nuit. » [As-Siyar 3/235]
- Sacîd Ibn Al-Musayyib a dit : « Depuis trente ans, le muezzin n'a pas appelé à la prière sans que je ne sois dans la mosquée. » [As-Siyar 4/221]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Le savant est celui qui, lorsque tu vas le trouver chez lui et ne le trouve pas, ta demeure te parle de lui : tu vois son tapis de prière, son exemplaire du coran et son écuelle pour se purifier, tu vois les traces de l'au-delà. » [Sifah As-Safwah 1/372]
- Abû-l-cÂliyah a dit: « Je voyageais plusieurs jours durant pour aller trouver un homme, et la première chose que je regardais chez lui était sa prière. Si je constatais qu'il l'accomplissait parfaitement, je restais et prenais de lui, et si je constatais qu'il la négligeait, je repartais sans prendre de lui, en me disant qu'il négligeait plus encore ce qui est autre que la prière. » [Al-Hilyah 5/31]
- Ya<sup>c</sup>qûb rapporte d'après son père : « cAbd Al-cAzîz Ibn Marwân envoya son fils à Médine afin qu'il y soit éduqué, et il écrivit à <u>Sâlih</u> Ibn Kîsân afin qu'il s'en occupe. Ce dernier lui imposait de prendre part aux prières, et un jour il arriva en retard. Il lui demanda : « Qu'est-ce qui t'a

- retenu ? Ma coiffeuse prenait soin de mes cheveux. Celle qui s'occupe de tes cheveux a atteint un tel rang que tu lui donnes priorité sur la prière ? » Il en rendit compte à son père qui le fit mander, et il ne lui adressa la parole qu'après lui avoir rasé les cheveux. » [As-Siyar 5/116]
- **Cumar Ibn Sacd Al-Hafarî** tarda un jour à sortir de chez lui pour la prière en commun, puis il sortit et dit : « Je m'excuse, mais je n'avais que ce vêtement, j'ai accompli la prière avec celui-ci, puis je l'ai donné à mes filles pour qu'elles prient, puis je l'ai repris et je suis sorti vous trouver. » [As-Siyar 9/416]
- Muhammad Ibn Samâsah a dit : « Pendant quarante ans, je n'ai jamais manqué le premier takbîr de la prière, sauf le jour où ma mère est décédée, et j'ai ensuite prié vingt-cinq fois, cherchant ainsi à atteindre la multiplication de la récompense [que comporte la prière en commun]. » [As-Siyar 10/646]
- On rapporte qu'Ibn Khafîf souffrait de la hanche, et parfois cela l'empêchait de bouger, si bien que lorsqu'on appelait à la prière, il se faisait porter sur le dos de quelqu'un. On lui dit : « Tu devrais te ménager. » et il répondit : « Si vous entendez « Venez à la prière » et que vous ne me voyez pas dans le rang, cherchez moi au cimetière. » [As-Siyar (16/346)]
- Muscab rapporte: « cÂmir Ibn cAbd Allah entendit le muezzin alors qu'il rendait l'âme. Il dit: « Prenez ma main. Mais tu es souffrant. J'entends le héraut d'Allah et je ne lui réponds pas? » Ils prirent sa main, il entra en prière avec l'imam pour le *maghrib*, accomplit une inclinaison, puis mourut. » [As-Siyar 5/220]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Fait partie du respect dû à la prière que d'arriver avant l'iqâmah. » [Al-Hilyah 7/285]
- Muhammad Ibn Wâsic a dit : « Il ne reste en ce bas monde rien de plus délectable que la prière en commun et la rencontre des frères. » [Al-Hilyah 4/291]
- & cAnbasah Ibn Al-Azhar rapporte : « Al-Hârith Ibn Hassân se maria, et on lui dit [au matin] : « Tu viens, alors que tu as consommé ton mariage cette nuit ? » Il répondit : Par Allah! Une femme qui m'empêche d'accomplir la prière de l'aube est une femme mauvaise. » [Al-Majmac 2/41]
- Sacîd Ibn Al-Musayyib a dit: « Le temps d'accomplissement de la prière n'est jamais arrivé sans que je m'y sois préparé, et pas une obligation ne s'est présentée à moi sans que je ne la désire. » [Al-Hilyah 2/163]
- Muhammad Ibn Al-Mubârak rapporte: «Lorsque Sa'îd Ibn 'Abd Al-'Azîz manquait la prière en commun, il pleurait. » [Al-Hilyah 6/126]

- Abû Bakr Ibn Abd Allah Al-Muzanî a dit : « Qui t'est semblable, ô fils d'Adam ? On t'a laissé la voie libre entre l'eau et l'oratoire. Quand tu le désires, tu peux te purifier et t'introduire auprès de ton Seigneur (ﷺ), sans qu'il n'y ait entre toi et Lui ni traducteur ni obstacle. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 9/256]
- Abû Rajâ' Al-cAtârî a dit: « Je ne laisse rien de plus précieux après moi que le fait que je couvrais mon visage de poussière pour mon Seigneur (※), cinq fois chaque nuit et jour. » [Al-Hilyah 2/306]
- & Lorsqu'Ibrâhîm Ibn Maymûn Al-Marrûzî levait son marteau et qu'il entendait l'appel à la prière, il s'arrêtait sans même frapper ce coup. » [As-Siyar 5/240]
- On surnommait Bishr Ibn Al-Hasan « l'homme du rang » car il s'est toujours tenu au premier rang de la mosquée de Bassora, pendant cinquante ans. [Tahdhihb At-Tahdhib 1/447]
- Sasîd Ibn Al-Musayyib a dit: « Je n'ai jamais rencontré les gens revenir de la prière depuis quarante ans. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 375]
- **© 'Umar Ibn Al-Khattâb** a dit : « L'hiver est le butin des dévots. » [Al-Hilyah 1/71]
- & 'Abd Allah Ibn 'Umar disait lorsqu'arrivait l'hiver : « Ô adeptes du Coran! La nuit s'allonge pour votre prière, et la journée raccourcit pour votre jeûne, alors profitez-en. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyû' 1/323]
- **Abd Allah Ibn Massûd** a dit: « Celui dont la prière ne lui commande pas le bien et ne lui interdit pas le mal, elle ne fait qu'augmenter son éloignement [vis-à-vis d'Allah]. » [Az-Zuhd li Ahmad 153]
- & 'Atâ' Al-Khurasânî a dit : « Il n'est pas un serviteur qui se prosterne pour Allah en un lieu de la terre, sans que ce lieu ne témoigne en sa faveur au Jour de la Résurrection, et qu'il ne le pleure au jour de sa mort. » [Al-Ḥilyah 2/185]
- Abû 'Ismah Ibn 'Isâm Al-Bayhaqî rapporte: « J'ai dormi une nuit chez Ahmad Ibn Hanbal qui apporta de l'eau et la posa. Au matin, il regarda l'eau qui était resté telle quelle, et il dit: « Gloire à Allah! Un homme qui recherche la science et ne consacre pas une partie de la nuit à la prière? » [Sifah As-Safwah 2/605]

- ☼ On dit à Abû Muslim Al-Khawlânî lorsqu'il prit de l'âge et faiblit : « Pourquoi ne diminues-tu pas une partie de ce que tu accomplis ? » Il répondit : « Lorsque vous envoyez le cheval sur la piste, ne dites-vous pas à son cavalier : laisse-le et ménage-le jusqu'à voir l'arrivée, et là ne retiens plus rien ? Certes. Alors, je vois l'arrivée, et chaque moment à son arrivée, et l'arrivée de chaque moment et la mort. Certains sont ainsi à l'avant, et d'autres sont dépassés. » [Sifah As-Safwah 4/427]
- Wurâdh Ibn Jabal a dit: « Que celui qui aimerait arriver auprès d'Allah en toute sécurité accomplisse ces cinq prières là où on y appelle, car elles font partie des préceptes de la guidée et de ce que votre Prophète (紫) a établi pour vous. Ne dites pas: « J'ai un lieu de prière chez moi, donc j'y accomplis la prière » car si vous faites cela, vous aurez délaissé la Sunna de votre Prophète, et si vous délaissez la Sunna de votre Prophète (紫) vous vous égarerez. » [Al-Ḥilyah 1/184]
- & cAdî Ibn Thâbit a dit : « L'offrande des pieux est la prière. » [Mawsûcah lbn Abî-d-Dunyâ' 1/345]
- Masrûq a dit : « Je ne regrette rien de ce bas-monde, si ce n'est la prosternation pour Allah (﴿★). » [Az-Zuhd li Almad 579]
- Après qu'il ne puisse plus marcher Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym était porté entre deux hommes jusqu'à la mosquée de son quartier. On lui dit : « Ô Abû Yazîd! Allah t'a permis de prier chez toi. Certes, mais j'entends le muezzin dire : « Venez au succès » et celui qui l'entend qu'il lui réponde, même en rampant. » [Sifah As-Safwah 3/42]

- © cÂsim Ibn Yûsuf passa devant <u>Hâtim Al-Asam</u> qui parlait dans une assise, et il lui dit: « Ô <u>H</u>âtim! Comment pries-tu? Je me lève lorsque l'ordre est donné, je marche avec calme, j'entre avec intention, je prononce le *takbîr* avec révérence, je récite lentement et en méditant, je m'incline avec

recueillement, je me prosterne avec humilité, je salue conformément à la Sunna, et je confie ma prière à Allah avec sincérité, tout en craignant qu'Il ne l'accepte pas de moi. — Parle, car tu sais prier! » [Sifah As-Safwah 4/391]

- Anas rapporte: «Tamîm Ad-Dârî acheta un vêtement à mille dirhams qu'il portait pour accomplir la prière. » [As-Siyar 1/289]
- & Lorsque Tamîm Ad-Dârî se levait dans la nuit, il demandait qu'on lui apporte son siwak, puis le meilleur manteau qu'il possédait qu'il ne portait que lorsqu'il se levait pour prier la nuit. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ' 1/311]
- **Wakî** Ibn Al-Jarrâh a dit : « Celui qui ne se prépare pas pour la prière avant son temps d'accomplissement ne l'aura pas révérée. » [Al-Hilyah 3/107]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Ne sois pas semblable au serviteur mauvais qui ne vient que lorsqu'on l'appelle ; rends-toi à la prière avant l'appel. » [At-Tabsirah 3/107]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Mes frères! En toute vérité, si ce n'était pour uriner, je n'aurais jamais quitté la mosquée. » [Sifah As-Safwah 1/372]
- Abû-l-cAlâ' Al-cAbdî rapporte: « Abû Ishâq As-Sabîcî faiblit et fut incapable de se lever, ainsi il ne se levait pour la prière que lorsqu'on annonçait son accomplissement, et il pouvait ensuite réciter mille versets debout. » [Sifah As-Safwah 3/105]
- Mucâdhah rapporte: «Abû-s-Sahbâ' priait jusqu'à ne pouvoir rejoindre sa couche qu'en rampant. » [Sifah As-Safwah 1/353]

# Le recueillement dans la prière

- © Cumar ibn Al-Khattâb dit sur la chaire: « L'homme peut vieillir en islam et ne pas parfaire sa prière pour Allah (張). De quelle manière, Il ne parfait pas son recueillement, sa concentration, et son orientation vers Allah (張) en la prière. » [Al-lhyâ' 1/202]
- Sasd Al-Khayr a dit: « Ô mon enfant! [...] Accomplis parfaitement les ablutions, et accomplis la prière à la manière de celui qui fait ses adieux, comme si tu ne pouvais plus jamais accomplir d'autre prière. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 337]
- Thâbit rapporte: « Je passais devant Ibn Zubayr qui accomplissait la prière derrière la station d'Ibrâhîm, et il était comme un bout de bois ou une pierre planté, il ne bougeait pas. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 350]
- **Bakr Ibn Abd Allah Al-Muzanî** a dit : « Si tu veux que ta prière te soit profitable, dis : Il se peut que je n'en accomplisse pas d'autre. » [Qasr Al-Amal 104]
- Hassân Al-Karmânî a dit: « Des gens peuvent être dans la même prière, mais qu'il y ait entre eux une distance semblable à celle qui existe entre les cieux et la terre, ceci car l'un peut être dans un état de recueillement et de concentration, alors que l'autre est insouciant et négligent. » [Al-Hilyah 6/71]
- On interrogea Al-Awzâsî à propos du recueillement dans la prière, et il dit: « Il consiste à baisser le regard, et faire preuve d'humilité et d'un cœur tendre, et c'est là la tristesse, la peur. » [As-Siyar 7/116]
- Thâbit Al-Bunânî a dit : « J'ai enduré la prière pendant vingt ans, et j'en ai joui vingt ans. » [As-Siyar 2/321]
- Ahmad Ibn Sinân a dit: « Je n'ai vu aucun savant accomplir mieux la prière que Yazîd Ibn Hârûn, il se tenait dans la prière tel une colonne. » [As-Siyar 9/370]
- Habîb Ibn As-Shahîd rapporte: « Muslim Ibn Yasâr se tenait debout en prière lorsqu'un feu se déclara à ses côtés, et il ne le remarqua pas jusqu'à ce que le feu soit éteint. » [Az-Zuhd li Almad 306]

- & L'imam Al-Bukhârî pria une nuit lorsqu'un frelon le piqua à dix-sept reprises. Lorsqu'il termina sa prière, il dit : « Regardez ce qui m'a piqué ? » [As-Siyar 12/441]
- & Al-Acmâsh rapporte: « Lorsqu'Ibrâhîm At-Taymî se prosternait, les oiseaux venaient se poser sur son dos, comme s'il était un tronc tombé à terre. » [Al-Hilyah 4/212]
- & Al-Acmâsh rapporte : « Lorsque Yahyâ terminait sa prière, il restait assis un long moment, et on distinguait sur lui les signes de la fatigue engendrée par la prière. » [As-Siyar 4/381]
- Sufyân At-Thawrî rapporte: «Si tu avais vu Mangûr Ibn Al-Mustamir en prière, tu aurais dit qu'il allait mourir dans l'instant. » [Sifah As-Safwâh 3/114]
- & Abû Abd Ar-Rahmân Al-Asadî rapporte : « J'ai demandé à Sasîd Ibn Abd Al-Azîz : Quels sont ces pleurs lorsque tu es en prière ? Pourquoi poses-tu cette question ? Il se peut qu'Allah fasse qu'elle me soit utile. Je ne suis jamais entré en prière sans me figurer l'Enfer. » [As-Siyar 8/34]
- & Abû-l-<u>H</u>usayn Al-Mushâji<sup>c</sup>î rapporte qu'il a demandé à **Âmir Ibn Abd Qays**: « Parles-tu à ton âme dans la prière ? » Il répondit: « Je lui parle de la station devant Allah et de mon départ. » [As-Siyar 1/433]
- & Abû Nûh Al-Ansârî rapporte: « Il y eut un feu dans une maison où se trouvait 'Alî Ibn Al-Husayn, alors qu'il se trouvait en prosternation. Les gens lui criaient: « Ô fils du Messager d'Allah, le feu! » Mais il ne releva pas la tête jusqu'à ce que le feu soit éteint. On lui demanda: « Qu'est-ce qui t'en a détourné? » Il répondit: « C'est l'autre Feu qui m'en a détourné. » [Sifah As-Safwâh 4/534]

- © cAddî Ibn Artah a dit: « Soyez comme l'homme qui exhorte son fils en lui disant: Mon fils! Je t'enjoins à n'accomplir la prière qu'en pensant que tu n'en accompliras plus d'autres par la suite avant de mourir. Viens, mon fils! Œuvrons à la manière de deux hommes amenés au bord de l'Enfer et demandant à revenir [sur terre]. » [Al-Ibânah Al-Kubrâ 6/95]
- On demanda à Khalf Ibn Ayyûb: « Les mouches ne te gênent-elles pas dans la prière pour que tu ne les chasses pas ? − Je ne considère en rien ma personne si bien que quelque chose puisse altérer ma prière. − Mais comment patientes-tu sur cela? − On m'a rapporté que les pervers endurent les coups de fouet du gouverneur, qu'on dit d'eux qu'ils sont patients, et qu'ils en sont fiers. Moi, je me tiens devant mon Seigneur, vais-je bouger pour une mouche ? » [Al-Ilayâ' 1/179]
- & cAlî Ibn Al-Fudayl rapporte : « J'ai vu At-Thawrî prosterné, et j'ai eu le temps d'accomplir sept circumambulations avant qu'il ne relève la tête. » [As-Siyar 7/277]

## La prière de nuit

- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit : « Suffit pour mal de passer la nuit sans mentionner Allah jusqu'au matin, et de se lever alors que Satan a uriné dans son oreille. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/328]
- & cAbd Allah Ibn Abî Malîkah rapporte : « J'ai voyagé avec Ibn cAbbâs de Médine à la Mecque, et il priait la moitié de la nuit. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 336]
- **Wahb Ibn Munabbih** a dit : « La prière de nuit anoblit l'homme modeste et honore l'homme humble, le jeûne coupe des désirs, et le croyant ne dispose d'aucun repos avant l'entrée au Paradis. » [At-Tahajjud Wa Qiyâm Al-Layl 24]
- cUthmân Ibn cAtâ' Al-Khurasânî rapporte: « On disait que la prière de nuit était la source de vie du corps, la lumière du cœur, la clarté de la vue, et la force des membres. Si l'homme prie la nuit, il se lève joyeux et ressent la joie en son cœur, alors que s'il dort sans réciter sa partie quotidienne, il se lève triste, le cœur brisé, comme s'il avait perdu quelque chose, et il a certes perdu ce qui lui est le plus utile. » [At-Tahajjud Wa Qiyâm Al-Layl 170]
- **lbn Abî Zinâd** rapporte de son père: « Je sortais en fin de nuit pour me rendre à la mosquée du Prophète (紫), et je ne passais pas devant une porte sans y entendre quelqu'un réciter. » [At-Tahajjud Wa Qiyâm Al-Layl 174]
- Thâbit Al-Bunânî a dit : « Je ne trouve rien de plus délectable que la prière de nuit. » [Sifah As-Safwah 3/262]
- **Abû Sulaymân** a dit : « Les adeptes de la prière de nuit éprouvent, dans la prière, plus de délectation que les adeptes des passions, en leurs passions ; et si ce n'était la prière de nuit, je n'aurais pas aimé demeurer en ce bas-monde. » [Al-Iluyâ' 1/423]

- & Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Je commence [la prière] au début de la nuit, et sa longueur m'effraie, je débute alors la lecture du Coran, et je parviens au matin sans avoir satisfait mon désir. » [Al-Ihyâ' 1/420]
- ☼ On demanda à Al-Hasan: « Pourquoi ceux qui prient la nuit comptent-ils parmi ceux qui ont les plus beaux visages? » Il répondit: « Car ils se sont isolés avec la lumière du Miséricordieux dans les ténèbres, et ainsi Il les a habillés d'une de Ses lumières. » [Al-Iḥyâ¹ 1/220]
- ☼ Une nuit, Habîb Al-Ajamî dormit, et sa femme le réveilla en fin de nuit et lui dit: « Lève-toi, car la nuit est passée, le jour arrive, tu as une longue route devant toi, peu de provisions, et la caravane des pieux est partie, alors que nous sommes toujours là. » [Sifah As-Safwah 4/35]
- Mansûr Ibn Al-Muctamir priait sur son toit, et lorsqu'il mourut, un enfant dit à sa mère: « Maman, je ne vois plus le tronc sur le toit de la famille d'untel. » Elle lui répondit: « Ô mon enfant, il ne s'agissait pas d'un tronc mais de Mansûr qui est désormais mort. » [Sifah As-Safwah 3/113]
- & Lorsque <u>T</u>âwus s'allongeait dans son lit, il s'agitait comme le grain dans la poêle, puis il se levait et priait jusqu'au matin, et il disait : « Le rappel de l'Enfer a fait volé en éclat le sommeil des adorateurs. » [Al-Ihya' 1/420]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Je me réjouis lorsque survient la nuit, en raison de l'intensité de mon amour pour la prière de nuit. » [Musnad Ibn Al-Jacd 284]
- & cAbd Al-cAzîz Ibn Abî Rawwâd rapporte: « Lorsque Al-Mughîrah Ibn Hakîm As-Sancânî voulait prier la nuit, il portait ses plus beaux habits et mettait du parfum de son épouse; et il comptait parmi ceux qui priaient la nuit. » [Al-Hilyah 8/195]
- Ad-Dahhâk a dit: « J'ai connu des gens qui étaient gênés devant Allah de s'être trop assoupis au début de la nuit. » [At-Tahajjud Wa Qiyâm Al-Layl 60]
- & Abû Ishâq As-Sabî î a dit : « Je ne suis plus en bonne santé, j'ai faibli, et mes os sont fragiles, si bien qu'aujourd'hui, lorsque je prie, je ne récite plus que Al-Baqarah et Âl cImrân. » [At-Tahajjud Wa Qiyâm Al-Layl 96]
- & Abû Ishâq a dit : « Ô jeunes! Profitez de votre jeunesse! Peu de nuits ne passent sans que je n'y récite mille versets. » [At-Tahajjud Wa Qiyâm Al-Layl 240]

- & Abû cUthmân An-Nahdî rapporte: « J'ai reçu Abû Hurayrah pendant sept jours. Lui, son épouse et son servant se partageaient la nuit, le premier priait puis réveillait le deuxième, qui priait puis réveillait le troisième. » [As-Siyar 2/609]
- Thumâmah rapporte : « Anas priait jusqu'à ce que ses pieds saignent en raison de la longueur de sa prière. » [As-Siyar 3/400]
- Muslim Az-Zanajî rapporte: « Wahb Ibn Munabbih n'a pas dormi sur un lit pendant quarante ans, et pendant vingt ans, il n'a pas renouvelé ses ablutions entre le premier tiers de la nuit et l'aube. » [As-Siyar 4/547]
- © c'Abd Al-Karîm rapporte : « Lorsque <u>Talq Ibn <u>H</u>abîb débutait la récitation de sourate *al-baqarah*, il ne s'inclinait que lorsqu'il parvenait à sourate *al-cankabût*, et il disait : J'aime prolonger la station debout jusqu'à avoir mal au dos. » [As-Siyar 4/206]</u>
- Sufyân rapporte: « 'Amr Ibn Dînâr partageait sa nuit en trois: il dormait un tiers, étudiait le hadith un autre tiers, et priait le dernier tiers. » [As-Siyar 5/302]
- Sallâm rapporte : « Ayyûb As-Sakhtiyânî priait la nuit et le cachait, et lorsque l'aube arrivait, il élevait la voix, comme s'il venait de se lever. » [As-Siyar 6/17]
- & Asad Ibn cAmr rapporte: « Abû <u>H</u>anîfah accomplit les prières du cIshâ' et du Fajr avec les mêmes ablutions pendant quarante ans. » [As-Siyar 6/399]
- © cÂsim Ibn cÂsim Al-Bayhaqî rapporte: « J'ai dormi une nuit chez Ahmad Ibn Hanbal, et il m'apporta de l'eau. Au matin, il regarda l'eau qui n'avait pas bougé, et il dit: « Gloire à Allah! Un homme qui recherche la science mais ne prie pas la nuit? » [As-Siyar 11/298]
- & Al-<u>H</u>asan Ibn Ziyâd rapporte: « Al-Fudayl Ibn 'Iyâd me prit par la main et dit: Ô <u>H</u>asan! Allah descend au ciel de ce bas-monde et dit: Ment celui qui prétend M'aimer, mais dort lorsque la nuit le couvre. » [As-Siyar 14/424]

- ☼ Ibrâhîm rapporte: « Hammâm Ibn Al-Hârith invoquait en disant ceci: « Ô Allah! Guéris-moi du sommeil léger, et accorde-moi d'être au dernier tiers de la nuit dans Ton obéissance » Et ainsi, il ne dormait qu'un court moment, assis. » [As-Siyar 4/284]
- **Gabd Allah Ibn Mascûd** a dit : « Le mérite de la prière de nuit sur la prière de jour est semblable au mérite de l'aumône faite en secret sur l'aumône faite en public. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/247]
- On dit à <u>Hassân Ibn Abî Sinân</u> lors de la maladie qui entraina sa mort: « Comment te sens-tu? Bien si j'évite l'Enfer. Que désires-tu? Une nuit longue pendant laquelle je pourrais veiller en prière. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/347]
- © cAtâ' Al-Khurasânî a dit : « La prière de nuit est source de vie pour le corps, elle est une lumière dans le cœur, une clarté dans le regard, et une force dans les membres. Celui qui prie la nuit se lève heureux et ressent cette joie en son cœur, alors que si le sommeil le domine et qu'il n'accomplit pas sa prière de nuit, il se réveille triste, le cœur brisé, comme s'il avait perdu quelque chose, et certes il a perdu ce qui lui est le plus profitable. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 1/249]
- & cAbd Allah Ibn Handhalah n'avait pas de lit sur lequel dormir, mais il se mettait comme ceci et comme cela, et lorsqu'il était fatigué de prier, il étendait son vêtement et s'allongeait un peu. [Mawsŵah Ibn Abi-d-Dunyû 1/262]
- (a) Al-Hasan a dit : « Priez la nuit, serait-ce le temps de traire une chèvre. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/328]
- Sulaymân Ibn Sâlim rapporte: « En été, Safwân Ibn Salîm priait chez lui, et en hiver il priait sur le toit, afin de ne pas dormir. » [Al-Hilyah 1/498]
- **Abd Allah Ibn Dâwud** a dit : « Lorsque quelqu'un parvenait à l'âge de quarante ans, il repliait sa couche et veillait [toute] la nuit, et lorsqu'il voyait l'aube disait : c'est au matin qu'on se réjouit d'avoir voyagé de nuit. » [Lyûn Al-Akhbâr 2/677]

## L'aumône et la générosité

- Aslam rapporte : « Une nuit, je suis sorti avec Umar aux alentours de Médine, nous avons vu une lueur dans une maison et nous y sommes rendus. Nous y avons trouvé une femme qui éprouvait les douleurs de l'accouchement et pleurait. cUmar l'interrogea sur sa condition, et elle répondit : « Je suis une femme pauvre, je n'ai rien. » cUmar pleura et revint en pressant le pas chez lui. Il dit à son épouse Umm Kalthûm : « Veux-tu obtenir une récompense qu'Allah t'apporte? » Il lui rapporta ce qu'il avait vu, elle accepta, et il prit sur son dos de la farine et de la graisse, alors qu'Umm Kalthûm prit le nécessaire pour l'accouchement. Umm Kalthûm entra auprès de la femme, tandis que c'Umar s'assit avec son époux – qui ne l'avait pas reconnu, pour discuter. La femme donna naissance à un garçon et Umm Kalthûm dit : « Ô Commandeur des croyants ! Félicite ton compagnon pour son garçon!» Lorsque l'homme entendit cela, il s'en étonna et se mit à s'excuser auprès de 'Umar qui dit : « Ce n'est rien. » Puis il leur fit parvenir de la nourriture et ce dont ils avaient besoin, et il s'en alla. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 7/286]
- & Al-Awzâ'î rapporte: « 'Umar sortit au milieu de la nuit et <u>Talh</u>ah le vit. 'Umar entra dans une maison puis dans une autre. Au matin, <u>Talh</u>ah se rendit à cette maison où il trouva une vieille femme aveugle et infirme, et il lui dit: « Pourquoi cet homme vient-il te voir? Depuis tant d'années il vient me voir, m'apporte ce dont j'ai besoin et sort mes déchets. Que ta mère te perde ô <u>Talh</u>ah! Sont-ce les faux-pas de 'Umar que tu cherches? » [Al-Hilyah 1/69]
- Nâfic rapporte: « Ibn cumar est mort après avoir affranchi mille hommes ou plus. » [As-Siyar 3/218]
- ® Nâfic rapporte : « **Ibn cumar** désira un poisson, alors je lui ai acheté un poisson que j'ai grillé et posé devant lui. À ce moment quelqu'un vint demander l'aumône, et il ordonna qu'on le lui donne tel quel, sans y avoir gouté. On proposa de donner à ce pauvre [au lieu du poisson] ce qui était d'une valeur plus importante, mais il refusa. » [Al-Hilyah 1/298]

- Ibn cAbbâs a dit: « Je ne peux rendre la pareille à trois personnes : celui qui me salue en premier, celui qui me fait place dans une assise, et celui qui couvre ses chaussures de poussière pour venir jusqu'à moi et me saluer. Quant au quatrième, seul Allah peut lui rendre la pareille pour moi Qui est-il? Celui est frappé par une catastrophe, qui passe la nuit à réfléchir à qui il pourrait s'adresser, puis qui me considère digne de recevoir sa requête et me la soumet. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/177]
- & Abû-l-cÂliyah rapporte: « J'étais chez cÂ'ishah, alors que des femmes se trouvaient chez elle, lorsqu'un mendiant vint la trouver, et elle ordonna qu'on lui donne un grain de raisins. Les femmes s'étonnèrent, et elle dit: il contient de nombreux pépins. » [Az-Zuhd li Almad 261]
- & cAbd Allah Ibn Buraydah rapporte: « Salmân travaillait de ses mains, et lorsqu'il gagnait quelque chose, il achetait de la viande ou du poisson, puis il appelait les lépreux et mangeait avec eux. » [As-Siyar 1/548]
- $\$  cUrwah rapporte: « J'ai vu cÂ'ishah partager soixante-dix milles [dirhams]. » [Az-Zuhd li Ahmad 206]
- Ibn cAbbâs a dit: « Je suis gêné de voir un homme fouler trois fois mon tapis, et qu'ensuite on ne voit pas sur lui les effets de ma bonté. » [Al-Muntadham 1/298]
- lbn cAbbâs a dit: « Que celui qui renie le bien ne t'y fasse pas renoncer, car te récompensera pour cela celui devant qui tu ne peux feindre. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/180]
- & Az-Zubayr Ibn Al-Awâm avait mille servants qui lui apportaient les récoltes. Il les partageait chaque nuit, puis retournait chez lui sans rien. » [Al-Hilyah 1/92]

- & Abû Hâzim rapporte: « Après la prière du 'asr, je me suis rendu chez Sahl Ibn Saʿd désira du qui jeûnait et lorsque la nuit vint, je dis à son servant: Apporte son repas. Il n'a rien. Des dattes alors. Pas même une datte. Malheur à toi! Un vieil homme des Compagnons du Messager d'Allah (≰), et tu ne prends pas soin de lui! Que puis-je y faire? Aujourd'hui, il a ouvert son garde-manger et n'a laissé ni blé ni orge sans le distribuer! » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/126]
- ∰ Habîb Ibn Abî Thâbit rapporte: « 'Ikrimah Ibn Abî Jahl, Suhayl Ibn 'Amr, Al-Hârith Ibn Hishâm et tout un groupe du clan d'Al-Mughîrah trouvèrent le martyre lors de la bataille d'Al-Yarmûk. On leur apporta de l'eau, alors qu'ils étaient terrassés, mais ils la repoussèrent et moururent sans l'avoir goûtée. On apporta de l'eau à 'Ikrimah qui regarda Suhayl Ibn 'Amr, alors que ce dernier le regardait, et il dit: « Commence par lui. » Suhayl regarda Al-Hârith, alors que ce dernier le regardait, et il dit: « Commence par lui. » Chacun d'eux donna préférence à un autre, et ils moururent tous avant de boire. ['Uyûn Al-Akhbâr 1/390]
- Al-<u>H</u>asan et Al-<u>H</u>usayn dirent à 'Abd Allah Ibn Ja'far: « Tu exagères dans la dépense. » Il répondit: « Que mon père et ma mère soient donnés en rançon pour vous, Allah m'a habitué à être généreux envers moi, et je L'ai habitué à être généreux envers Ses serviteurs. Je crains donc, si je romps cette habitude, qu'elle cesse pour moi aussi. » [Al-Kâmil fi-l-Lughah wa-l-Adab 142]
- Bbrâhîm Ibn Bashâr a dit: « Je suis passé, en compagnie de Ibrâhîm Ibn Ad-ham, dans une ville appelée Tarâblus (Tripoli), alors que j'avais avec moi deux miches de pain, et que nous ne possédions rien d'autre. Un mendiant arriva et Ibn Ad-Ham me dit: « Donne-lui. » Je me suis arrêté, et il me dit: « Qu'as-tu? Donne-lui! » je lui ai donc donné en m'étonnant de son acte, et il me dit: « Ô Abu Ishâq! Tu verras demain ce que tu n'as jamais vu, et sache que tu verras ce que tu as donné et non ce que tu as gardé. Alors prépare-toi, car tu ne sais pas quand l'ordre de ton Seigneur te surprendra. » Ses propos me firent pleurer et mépriser ce bas-monde. » [Az-Zuhd Al-Kabîr 251]
- Muhammad Ibn Kacb Al-Quradhî: possédait des biens à Médine; une fois des biens lui parvinrent, et on lui dit: « Garde-les pour ton fils. » Il répondit: « Non, je les garde pour moi, auprès de mon Seigneur, et je laisse mon Seigneur à mon fils. » [As-Siyar 5/68]

- Al-Ahnaf Ibn Qays vit un dirham dans la main d'un homme, et il lui demanda : « Pour qui est-ce ? » Il répondit : « Pour moi. » Il lui dit : « Il n'est pour toi que si tu le dépenses pour obtenir une récompense, ou en ce qui sera une forme de reconnaissance. »
- **Yahyâ Ibn Muʿâdh** a dit : « Je ne connais aucun grain pesant aussi lourd que les montagnes de ce bas-monde, si ce n'est le grain donné en aumône. » [Al-lhyâ' 1/267]

- As-Shacbî a dit : « Je ne sais ce qui, de ces deux choses, est plus bas en Enfer : le mensonge ou l'avarice. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/218]
- Al-Muzanî rapporte: « Je n'ai vu personne de plus généreux qu'As-Shâfi·î, une nuit du *'îd*, je suis sorti avec lui de la mosquée et je l'ai interrogé sur une question jusqu'à chez lui. Un servant vint le trouver avec un sac et lui dit: « Mon maître te salue et te dit: prends ce sac. » Il le prit et le mit dans sa manche. Puis un homme qui participait à ses assises vint le

trouver et lui dit : « Ô Abû ʿAbd Ar-Raḥmân ! Ma femme vient d'accoucher et je n'ai rien. » Il lui donna alors le sac et rentra chez lui sans rien. » [Al-Ḥilyah 3/131]

- Mujâhid a dit : « Même si un homme dépensait l'équivalent du mont Uhud dans l'obéissance à Allah, il ne le regretterait pas. » [Al-Hilyah (3/292)]
- Yahyâ Ibn Sarîd rapporte: «Shurbah était parmi les plus sensibles des hommes, lorsqu'un pauvre passait devant lui, il le faisait entrer chez lui et lui donnait ce qu'il pouvait. » [Al-Hilyah 7/145]
- **Al-Hasan** rapporte: « Par Allah, j'ai connu des gens qui ne repoussaient pas un mendiant sans lui avoir donné quelque chose, et ils interdisaient à leur famille de repousser un mendiant. » [Az-Zuhd li Ahmad 319]
- Hammâd Ibn Abî Sulaymân nourrissait chaque jour de Ramadan cinquante pauvres, et lorsqu'arrivait la nuit du jour de la rupture, il donnait un vêtement à chacun. » [As-Siyar 5/238]
- Bahîm Al-cIjlî, qui comptait parmi les dévots connus pour leurs pleurs, se lia avec un commerçant fortuné lors du pèlerinage. À leur retour, celui qui les avait liés vint les saluer, et il débuta par le commerçant, en l'interrogeant sur ce qu'il avait vécu avec Bahîm. Il lui répondit : « Par Allah, je ne pensais pas qu'une telle personne existait. Par Allah, il me donnait alors qu'il est pauvre et moi fortuné, il se mettait à mon service, alors qu'il est âgé et que je suis jeune, et il cuisinait pour moi, alors qu'il jeûnait et moi non. » [Laţâ'if Al-Macârif 413]
- Muhammad Ibn Abî Hâtim rapporte: « Al-Bukhârî donnait beaucoup, il prenait la main des nécessiteux parmi les adeptes du hadith et leur donnait de vingt à trente [dirhams], sans que personne ne s'en aperçoive. Il ne quittait jamais sa besace, et je l'ai vu plusieurs fois donner à un homme une bourse contenant trois-cents dirhams. » [As-Siyar12/450]
- **Al-Husayn Ibn Hafs** gagnait chaque année cent milles [dirhams], et malgré tout il n'a jamais été soumis à la Zakat, en raison des dons qu'il faisait aux savants du hadith et aux adeptes de la science. » [As-Siyar 1/357]
- **Ar-Rabî**<sup>c</sup> rapporte: « Je me suis marié, et As-Shâfi<sup>c</sup>î me demanda combien j'avais donné de dot. Je répondis trente dinars, dont six tout de suite, et il me donna vingt-quatre dinars. » [As-Siyar 10/37]

- As-Shacbî a dit: « Pas un de mes proches n'est mort endetté sans que je ne m'acquitte de sa dette. » [Tadhkirah Al-Huffâdh (1/81)]
- ☼ Une femme vint mendier chez Hassân Ibn Abî Sinân qui dit à son associé: « Donne-lui tant. » et il fit un signe avec deux doigts, l'index et le majeur, on lui donna alors pour deux cents. Les gens dirent: « Ô Abû cAbd Allah! Dans telle situation, tu donnais tant à celui qui mendiait. » Il répondit: « J'ai vu une chose que vous n'avez pas vu, j'ai vu encore de la jeunesse en elle, et j'ai craint que le besoin ne la conduise à certaines choses détestables. » [Sifah As-Safwah 3/338]
- Shucbah enfourcha son âne puis rencontra Sulaymân Ibn Al-Mughîrah qui se plaint à lui. Shucbah lui dit : « Par Allah, je ne possède que cet âne. » puis il descendit, et le lui donna. [Al-Hilyah 5/6]
- Mahdî Ibn Sâbiq rapporte: « Le neveu de Muhammad Ibn Sûqah lui demanda quelque chose, et cela le fit pleurer. Il dit: « Par Allah, mon oncle, si j'avais su que ma demande te toucherait à ce point, je ne t'aurais pas demandé. » Il répondit: « Je ne pleure pas en raison de ta demande, mais je pleure car je ne suis pas venu te trouver avant que tu ne me demandes. » [Al-Hilyah 3/136]
- © 'Urwah Ibn Az-Zubayr a dit: « Si l'un de vous donne une chose pour Allah, qu'il ne donne pas ce qu'il serait gêné d'accorder à celui qui se montre généreux envers lui, car Allah est plus généreux que tout et Il est plus en droit qu'on choisisse pour Lui ce qui est de meilleur. » [Sifah As-Safwah 1/270]

- & Abû <u>Hamzah At-Thumâlî</u> rapporte : « 'Alî Ibn Al-<u>Husayn</u> portait des sacs de pains sur son dos de nuit, il les donnait en aumône et disait : l'aumône faite en secret éteint la colère du Seigneur. » [Sifah As-Safwah 1/270]

- & Al-Acmash rapporte : « Khaythamah Ibn cAbd Ar-Rahmân hérita de deux cent mille dirhams qu'il distribua entre les pauvres et les savants. » [Al-Hilyah 3/136]
- **Al-Muhallab** a dit : « On peut s'étonner de celui qui achète les esclaves par ses biens, et qui n'achète pas les hommes libres par le bien qu'il peut accomplir. » [Al-Kâmil fi-l-Lughah wa-l-Adab 413]
- W Un homme donna à une mendiante beaucoup d'argent et on le blâma pour cela en lui disant : « Elle ne te connait pas et se serait satisfait de peu. » Il répondit : « Si elle se satisfait de peu, mais je ne me satisfais que de ce qui est abondant, et si elle ne me connaît pas, moi je me connais. » [«Uyûn Al-Akhbâr 1/390]
- **Maymûn Ibn Mihrân** a dit : « Je préfère donner en aumône un dirham de mon vivant, plutôt qu'on ne donne pour moi cent dirhams après ma mort. » [Al-Hilyah 2/55]

- Al-Husayn Ibn Al-Hasan rapporte: « Nous étions assis chez Ibn Al-Mubârak lorsque vint un homme qui lui demanda l'aumône. Il dit alors: « Servant! Apporte-lui un dirham. » Lorsque le mendiant s'en alla, un de ses compagnons lui dit: « Ô Abû cAbd Ar-Rahmân! Ces mendiants mangent du rôti et des gâteaux au miel! Un lambeau lui aurait suffi, alors pourquoi lui as-tu donné un dirham? » Il répondit: « Servant! Rappelle-le! Je pensais qu'ils ne mangeaient que des légumes et condiments, mais s'ils mangent du rôti et des gâteaux de miel, il a besoin de dix dirhams. Servant, donne-lui dix dirhams. » [Al-Muntaham 4/373]
- Muhammad Ibn 'Abd Allah Ibn Wâsil rapporte: « Un homme vint trouver Shurayh pour lui emprunter de l'argent. Shurayh lui dit: Nous allons satisfaire ta demande. Retourne chez toi et cela te parviendra, car je déteste que tu en subisses l'humiliation. » ['Uyûn Al-Akhbâr 3/192]

- Sulaymân rapporte: « Un homme vint au shâm et demanda: « Indiquez-moi où se trouve Safwân Ibn Salîm car je l'ai vu entrer au Paradis. Qu'est-ce qui l'y a fait entrer? Une tunique dont il a revêtu un homme. » Un frère de Safwân l'interrogea concernant cette tunique et il dit: « En une nuit froide, je suis sorti de la mosquée et j'ai vu un homme dévêtu, j'ai donc ôté ma tunique pour l'en vêtir. » [Al-Hilyah 1/499]
- **Al-Hasan** passa devant un homme qui retournait un dinar dans sa main, et il lui dit: Aimes-tu ton dinar? Oui. Sache qu'il n'est pas à toi tant qu'il n'a pas quitté ta main. » [·Uyûn Al-Akhbâr 3/182]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit: «L'aumône est meilleure que le pèlerinage, la cumra et le djihad. Celui-ci enfourche sa monture, revient et les gens le voient, alors que cet autre donne en secret sans que personne ne le voit en dehors d'Allah (ﷺ). » [Al-Hilyah 3/91]
- Mangûr Ibn cAmmâr rapporte: « Un jour, je suis entré chez Al-Layth Ibn Sacd alors qu'un servant se trouvait ses côtés. Il lui fit signe et ce dernier sortit, puis il mit la main vers son oratoire et en sortit un sac contenant mille dinars qu'il me jeta, puis il dit: « Ô Abû Sacîd! N'en n'informe pas mon fils, sinon son estime pour toi diminuerait. » [Al-Hilyah 2/447]
- On a dit: « En rappelant ton don, tu as corrompu ce que tu as accompli comme bien. Le généreux ne rappelle pas son don. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/179]
- Un homme dit à Ibn Shubrumah: « J'ai fait pour untel ceci et cela. » Il répondit: « Il n'est aucun bien dans la bonté lorsqu'on la dénombre. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/179]
- Salm Ibn 'Utaybah a dit: « On peut mépriser une chose et faire ce qui est pire encore, c'est-à-dire ne rien donner. » ['Uyûn Al-Akhbâr 3/180]

- **Hâtim Al-Asam** a dit: «Celui qui prétend trois choses sans en posséder trois autres est menteur: celui qui prétend aimer Allah sans retenue face à Ses interdits est menteur, celui qui prétend aimer le Paradis sans dépenser de ses biens est menteur, et celui qui prétend aimer le Prophète (美) sans aimer les pauvres est menteur. » [Al-Hilyah 2/505]
- Wansûr manquait le premier *takbîr* de la prière en commun, et jamais un mendiant ne s'est levé dans la mosquée sans qu'il ne lui donne. » [Sifah As-Safwah 3/376]

## L'attachement au jeûne

- **Abû Hurayrah** a dit : « La médisance déchire le jeûne et la demande de pardon le raccommode ; celui d'entre vous qui peut ne pas accomplir de jeûne déchiré, qu'il le fasse. » [As-Shuʿab 3644]
- Budayl Al-cUqaylî a dit : « Le jeûne est la citadelle des dévots. » [Al-Jawc 258]
- Sulaymân Ibn Al-Mughîrah rapporte: « J'ai entendu **Thâbit Al-Bunânî** dire: le dévot n'est pas nommé dévot, même s'il possède toutes qualités de bien, jusqu'à ce qu'il possède ces deux qualités que sont le jeûne et la prière, car elles font partie de sa chair et son sang. » [Al-Hilyah 1/318]
- Abû Bakr An-Naysâbûrî rapporte: « J'étais aux côté de Ibrâhîm Ibn Hâni' lors de son décès. Il appela son fils et lui demanda: « Le soleil est-il couché? » Il répondit: « Non. Ô père, tu as le droit de ne pas accomplir le jeûne obligatoire, et là c'est un jeûne surérogatoire que tu accomplis. » Il répondit: (C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent) et son âme sortit. » [Sifah As-Safwah 2/401]
- ⊕ Hishâm Ibn Hassân rapporte: « Al-ʿAlâ' Ibn Ziyâd ne mangeait qu'une miche de pain par jour, et il jeûnait au point de prendre une couleur verte. » [Al-Ḥilyah 2/243]
- Ibn Shawdhab rapporte: « Ibn Sirîn jeûnait un jour et rompait le lendemain. Le jour où il rompait, il déjeunait mais ne dinait pas, puis il prenait un repas en fin de nuit et se levait en jeûnant. » [Az-Zuhd li Ahmad 373]
- On dit à Al-Ahnaf Ibn Qays : « Tu es âgé et le jeûne t'affaiblit. » Il répondit : « Je le prépare pour un long voyage. » [As-Siyar 4/91]
- & cAlî Ibn Al-Jacd, pendant soixante ans, jeûna un jour sur deux. [Musnad Ibn Al-Jacd 496]

- Muhammad Ibn Abd Al-Alâ rapporte : « J'ai entendu Mulamir Ibn Sulaymân At-Taymî dire : Si tu n'étais pas de ma famille, je ne t'aurais pas dit cela de mon père : mon père a passé quarante ans à jeûner un jour sur deux. » [Al-Hilyah 3/28]
- **Wuhayb** vit des gens rire le jour de la rupture du jeûne, et il dit : « Si leur jeûne est accepté, ce n'est pas là l'attitude de ceux qui sont reconnaissants ; et si leur jeûne n'est pas accepté, ce n'est pas là l'attitude de ceux qui craignent. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/473]
- **Abû Ishaq** a dit : « J'ai vieilli et faibli, je ne jeûne plus maintenant que trois jours par mois, les lundis et jeudis, et les mois sacrés. » [Al-Ḥilyah 2/119]
- et s'arrêta à un point d'eau entre la Mecque et Médine. Il demanda qu'on lui apporte son déjeuner et dit à son chambellan : « Trouve-moi quelqu'un avec qui manger et que je puisse interroger. » Le chambellan regarda en direction de la montagne et vit un bédouin endormi sur un défilé. Il le frappa du pied et lui dit : « Va voir l'émir! » Il s'y rendit et Al-Hajjâj lui dit : « Lave-toi les mains et mange avec nous. J'ai été invité par Celui qui est meilleur que toi et j'ai accepté. Qui est-ce? Allah (%) qui m'a invité au jeûne, ainsi je jeûne. Par cette canicule? Oui, je jeûne pour un jour plus chaud encore. Alors romps ton jeûne, et tu jeûneras demain. Si tu peux m'assurer que je vivrai jusqu'à demain. Cela ne m'appartient pas. Alors comment peux-tu me demander de délaisser une chose dans l'immédiat pour une chose à venir que tu ne maitrises pas? C'est une bonne nourriture pourtant. Ce qui la rend bonne n'est ni toi ni le cuisinier, mais ce qui la rend bonne est le salut. » [Sifah As-Safwah 2/79]

## L'attachement au pèlerinage

- Hilâl Ibn Khabâb rapporte : « Je suis parti avec Sasîd Ibn Jubayr lors des derniers jours de *rajab*, il se mit en état de sacralisation à Kûfah pour accomplir une *cumrah*, puis il en revint, puis il se mit de nouveau en état de sacralisation pour le pèlerinage à la moitié de *dhu-l-qicdah*. Il voyageait deux fois par an : une fois pour le pèlerinage et une fois pour la *cumrah*. » [Sifah As-Safwah 2/664]
- Mûsâ Ibn Hârûn accomplissait de nombreuses fois le pèlerinage, il résidait à Bagdad une année et accomplissait le pèlerinage l'année suivante. » [As-Siyar 12/117]

- & Abû Ishâq rapporte: « **Al-Aswad An-Nakha**cî a accompli le pèlerinage quatre-vingt fois, entre le pèlerinage et la cumrah. » [As-Siyar 4/51]
- Sufyân Ibn (Uyaynah a dit : « J'ai participé à quatre-vingt stations [à cArafah]. » Et il disait à chaque station : « Ô Allah, fais que ce ne soit pas la dernière. » et l'année où il mourut, il ne dit rien de cela mais : « J'ai été gêné devant Allah. » [As-Siyar (8/465)]

## Le djihad sur le sentier d'Allah

- Ibn 'Umar dit à un homme qui l'interrogea concernant le djihad : « Commence par combattre ton âme! » [Az-Zuhd li-1-Bayhaqî 368]
- & Abû Wâ'il rapporte : « Khâlid Ibn Al-Walîd écrivit aux perses : J'ai avec moi une armée d'hommes qui aiment le combat comme les perses aiment le vin. » [As-Siyar 1/374]
- & Khâlid Ibn Al-Walîd a dit: « Pas une nuit où on m'a amené une nouvelle épouse que j'aimais ne m'est préférable à une nuit très froide et neigeuse lors d'une expédition pour attaquer l'ennemi au matin. » [As-Siyar 1/375]
- \*\*Bibn Massûd a dit: « Combattez les hypocrites de vos mains; si vous ne le pouvez pas, alors par vos langues; et si vous ne pouvez que leur opposer un visage sombre, alors faites-le. » [As-Siyar 1/497]
- Abû Ad-<u>Duh</u>â rapporte: « 'Amr Ibn Al-Jumûh dit à ses enfants: « Vous m'avez privé du Paradis lors de la bataille de Badr! Par Allah, si je vis, j'entrerais au Paradis. » Au jour de la bataille de Uhud, 'Umar dit: Je ne pensais qu'à lui, je l'ai cherché et trouvé parmi l'avant-garde. » [As-Siyar 1/255]
- Abû Ishâq As-Sabîcî rapporte: « Au jour de la bataille d'Al-Yarmûk, clkrimah combattit ardemment puis parvint au martyre, et on le retrouva avec plus de soixante-dix blessures causées par des flèches et des coups d'épées. » [As-Siyar 1/324]
- © cUrwah rapporte: « Az-Zubayr avait trois blessures d'épée, dont une à l'épaule, en laquelle je pouvais introduire plusieurs doigts. Il fut blessé deux fois lors de la bataille de Badr, et une fois lors de la bataille de Yarmûk. » [As-Siyar 1/52]
- Sacd Ibn Abî Waqqâs rapporte: « Au jour de la bataille d'Uhud, Hamzah combattait devant le Messager d'Allah (紫) avec deux épées, et il disait: Je suis le lion d'Allah. » [As-Siyar 1/177]

- Al-Yasac Ibn Hazm rapporte: « Un jour, Abû cAbd Allah Murdanîsh mena une expédition et obtint un grand butin. Plus de mille cavaliers byzantins vinrent à leur rencontre, et il demanda à ses compagnons, qui étaient au nombre de trois-cents cavaliers: « Quel est votre avis ? » Ils dirent: « Occupons-les en laissant le butin. » Il dit: « Quelqu'un n'a-t-il pas dit: (S'il y a parmi vous vingt endurants, ils vaincront deux cents (ennemis)) » Ibn Mûrîn lui dit: « Ô commandant, c'est Allah qui dit cela. » Il répondit: « Allah dit cela, et vous voulez délaisser le combat contre eux ? » Ils restèrent alors et vainquirent les byzantins. » [As-Siyar 20/233]
- Ibn Abî cAblah disait à ceux qui revenaient du djihad: « Vous revenez du djihad mineur, mais qu'avez-vous fait du djihad majeur, la lutte du cœur? » [As-Siyar 6/325]
- & As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit : « Je m'exerçais tellement au tir que le médecin m'a dit : « Je crains que tu ne sois atteint de tuberculose, à tant rester exposé à la chaleur. » Et sur dix tirs, neuf atteignaient la cible. » [As-Siyar 11/10]
- **Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Hanbal** rapporte: « Mon père est allé à Tarsûs où il a monté la garde aux frontières et combattu, et ensuite il dit: J'y ai vu mourir la science [les savants]. » [As-Siyar 11/311]
- Ibn Abî Laylâ rapporte: «Ibn Umm Maktûm dit: «Ô Seigneur, révèle pour moi une excuse légale » fut alors révélé (sauf ceux qui sont empêchés [de combattre]) Après cela, il combattait en disant: Donnez-moi l'étendard, je suis aveugle et je ne peux pas fuir, placez-moi entre les deux rangs. » [As-Siyar 1/364]
- Thâbit rapporte : « <u>Silah</u> était en expédition avec son fils, et il lui dit : « Va mon fils, et combats afin que j'espère en ton martyre la récompense d'Allah. » Il s'avança, combattit, endura et fut tué. Puis <u>S</u>ilah se jeta à son tour dans la bataille et fut tué. Les femmes rendirent visite à son épouse qui leur dit : Bienvenue si vous êtes venues pour me féliciter, mais si vous êtes venues me présenter vos condoléances, repartez. » [As-Siyar 3/498]
- **Anas** rapporte : « Au jour de la bataille de <u>H</u>unayn, Umm Sulaym prit un poignard. Abû <u>Talhah</u> dit : « Ô Messager d'Allah! Umm Sulaym a pris un poignard. » Elle dit alors : Ô Messager d'Allah! Si un polythéiste s'approche de moi, je l'éventrerais avec ceci. » [As-Siyar 2/304]

- Abû Râfic rapporte: «cUmar envoya une armée en direction des Byzantins qui firent prisonnier Abd Allah Ibn Judhâfah et l'emmenèrent à leur roi. Ils dirent : « C'est un compagnon de Muhammad. » Le roi dit : « Veux-tu devenir chrétien et que je te donne la moitié de mon royaume ? Même si tu me donnais tout ton rovaume et tout le rovaume des arabes. je n'abandonnerai pas la religion de Muhammad, serait-ce le temps d'un clin d'œil. – Donc je vais te tuer. – Agis comme bon te semble. » Le roi ordonna alors qu'on le crucifie, il dit aux archers de tirer près de son corps, et il réitérait sa proposition, mais Ibn Iudhâfah refusait. Il le fit alors descendre, il ordonna qu'on apporte un chaudron, y fit verser de l'eau bouillante, et fit venir deux prisonniers musulmans. Il ordonna qu'on en jette un dans le chaudron, tandis qu'il lui proposait encore d'embrasser la chrétienté, mais il refusa, puis il pleura. On en informa le roi qui pensa qu'il avait cédé, si bien qu'il le fit venir et lui demanda : « Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? - Il ne s'agit que d'une seule âme, jetée un moment [dans le chaudron] et qui ensuite disparait. J'aimerais avoir autant d'âmes que de poils, et qu'elles soient jetées dans le feu pour Allah. – Accepterais-tu de m'embrasser la tête afin que je te libère? — Ainsi que tous les prisonniers? - Oui. » Il lui embrassa alors la tête, ramena tous les prisonniers à cUmar, et l'informa de ce qui s'était passé. cUmar dit alors : « C'est un devoir pour tout musulman que d'embrasser la tête d'Ibn Judhâfah, et c'est moi qui commencerai. » et il lui embrassa la tête. » [As-Siyar 1/211]
- Ishâq Ibn Sacd Ibn Abî Waqqâs rapporte de son père que cAbd Allah Ibn Jahsh lui dit au jour de la bataille d'Uhud: « Invoquez Allah! » Ils se mirent alors à l'écart et cAbd Allah Ibn Jahsh dit: « Seigneur! Lorsque je rencontrerai l'ennemi, fais-moi affronter un homme fort et vaillant que je combatte pour Toi et qui me combatte, et qui ensuite me saisisse et me mutile en me coupant le nez et l'oreille. Et lorsque je Te rencontrerai demain, Tu me diras: « Ô cAbd Allah! Qui a mutilé ton nez et ton oreille? » Je répondrai: « Je les ai perdus pour Toi et Ton Messager. » Et Tu

me diras : « Tu dis vrai. » Et je l'ai vu en fin de journée, le nez et l'oreille coupés. » [Al-Ḥilyah 1/104]

⑤ Ishâq Ibn Ibrâhîm rapporte: « Yûnus Ibn 'Ubayd regarda ses pieds au moment de mourir, et il se mit à pleurer. On lui demanda: « Pourquoi pleures-tu, ô Abû 'Abd Allah? » Il répondit: « Mes pieds ne se sont pas couverts de poussière sur le sentier d'Allah. » [Sifah As-Safwah 3/217]

## La relation aux gouverneurs

- **Abd** Allah Ibn Mas'ûd a dit : « Ô gens! Attachez-vous à l'obéissance et au groupe uni des musulmans, car c'est là le câble d'Allah qu'Il a ordonné de saisir. Ce que vous réprouvez dans le groupe uni des musulmans est meilleur que ce que vous aimez dans la division. » [As-Sharî'ah 19]
- & Lorsque parvint à Ibn 'Umar l'allégeance faite à Yazîd, il dit : « Si c'est un bien, nous l'agréons, et si c'est un mal, nous patientons. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/60]
- W Un homme écrivit à Ibn cumar : « Écris-moi toute la science. » Il lui répondit : « La science est vaste, mais si tu peux rencontrer Allah le dos léger du sang des gens, le ventre vide de leurs biens, la langue innocente de toute atteinte à leur honneur, tout en attachant au groupe uni des musulmans, alors fais-le. » [As-Siyar 1/370]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit : « Si le gouverneur est équitable, il en obtiendra la récompense et tu devras t'en montrer reconnaissant ; et s'il est inique, il en portera le péché, et tu devras faire preuve de patience. » [cuyûn Al-Akhbâr 1/66]
- **<u>Hudhayfah Ibn Al-Yamân</u>** a dit : « Pas un groupe ne s'est dirigé vers le gouverneur d'Allah sur terre pour l'humilier, sans qu'Allah ne les humilie avant qu'ils ne meurent. » [\*Uyûn Al-Akhbâr 1/66]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit : « Si j'avais une invocation exaucée, je la consacrerais au gouverneur, car l'amendement du gouverneur amène l'amendement du pays et des gens. » [As-Siyar 2/777]
- © c'Umar Ibn Al-Fa<u>d</u>l rapporte: « J'ai demandé à **Abû-l-cAlâ'** alors qu'Al-<u>Hajj</u>âj mobilisait l'armée: Ô Abûl-cAlâ', puis-je insulter Al-<u>Hajj</u>âj ? » Il répondit: « Invoque plutôt pour son amendement, car cela est meilleur pour toi. » [Az-Zuhd li A<u>h</u>mad 422]
- & Zayd Ibn Aslam rapporte: « J'étais avec Abû Hâzim à Sâ'ifah lorsque [le gouverneur] cAbd Ar-Rahmân Ibn Khâlid lui fit parvenir: « Viens nous trouver afin que nous t'interrogions et que tu nous enseignes! » Il répondit: « Qu'Allah m'en préserve! J'ai connu les savants, et ils n'amenaient pas la science aux adeptes de ce bas-monde, donc je ne serai pas le premier à le faire. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le nous savoir » cAbd Ar-Rahmân vint alors le trouver et lui dit: « Ceci n'a fait qu'accroitre ton honorabilité auprès de nous. » [Al-Hilyah 1/525]

- Sufyân rapporte: « Un fils de Sulaymân Ibn cAbd Al-Malik vint s'asseoir à côté de Tâwûs qui ne se tourna pas vers lui. On lui dit: « Le fils du Commandeur des croyants s'est assis à côté de toi et tu ne t'es même pas tourné vers lui. » Il répondit: Je voulais qu'il sache qu'il y a des serviteurs d'Allah qui se passent de ce qu'il possède. » [Al-Hilyah 4/16]
- Sufyân At-Thawrî rapporte: « On me fit entrer auprès d'Abû Jacfar à Minâ, et je lui dis: Crains Allah, car tu n'as obtenu ce rang et cette position que grâce aux sabres des *muhâjirûn* et *ansârs*, et leurs enfants meurent aujourd'hui de faim. Umar Ibn Al-Khattâb a accompli le pèlerinage en ne dépensant que quinze dinars, et il dormait sous les arbres. Veux-tu que je sois comme toi? Ne sois pas comme moi, mais sois en deçà de ce que tu es, et au-dessus de ce que je suis. Il me dit alors: sors! » [Al-Hilyah 2/319]
- © cÎsâ Ibn Yûnus rapporte : « L'émir cIsâ Ibn Mûsâ envoya à Al-Acmash mille dirhams et une feuille, afin qu'il y inscrive un hadith, et il y écrivit : « Au Nom d'Allah le Miséricordieux, Celui qui fait miséricorde. (Dis: Il est Allah, Unique) » Le gouverneur lui envoya de nouveau : « Pensais-tu que je ne connaissais pas bien le Livre d'Allah ? » Et Al-Acmash répondit : « Pensais-tu que je vends le hadith ? » [As-Siyar 6/237]
- Ahmad Ibn Abî-l-Hawârî rapporte: « cAbd Allah Ibn Abî-l-cAbbâs le gouverneur de [la ville de] Mary se présenta de nuit chez cAbd Allah Ibn Al-Mubârak, accompagné de son scribe qui portait feuillet et encrier. Il l'interrogea concernant un hadith, et il refusa de lui répondre, puis il l'interrogea sur un deuxième et un troisième hadith, mais chaque fois il refusa de lui répondre. Il dit alors à son scribe : « Replie les feuillets, Abû cAbd Ar-Rahmân ne nous considère pas digne de nous enseigner le hadith. » Lorsqu'il se leva pour partir, Ibn Al-Mubârak l'accompagna jusqu'à la porte de la maison, il lui dit alors : « Ô Abû cAbd Ar-Rahmân, tu ne nous considères pas digne de nous enseigner, et tu nous accompagnes

tout de même? » Il répondit : « J'ai voulu rabaisser devant toi mon corps mais pas le hadith du messager d'Allah (紫). » [Al-Ḥilyah 3/39]

- © On dit à l'imam Mâlik: « Tu t'introduis auprès des gouverneurs alors qu'ils sont injustes et iniques? » Il répondit: « Qu'Allah te fasse miséricorde! [Si je ne le fais pas], qui leur parlera en toute vérité? » [As-Siyar 2/736]
- Abû-l-cÎnah rapporte: «Lorsque le calife Al-Mahdî accomplit le pèlerinage, il entra dans la mosquée du Messager d'Allah (紫), et tout le monde se leva, à l'exception d'Ibn Abî Dhi'b. Al-Musayyib Ibn Zuhayr lui dit: «Lève-toi, il s'agit du Commandeur des croyants! » Il répondit: «Les gens ne se lèvent que pour le Seigneur de l'univers. » Al-Mahdî dit: «Laisse-le, tous mes cheveux se sont dressés sur ma tête. » [As-Siyar 7/143]
- Sarîd Ibn Al-Musayyib a dit : « N'emplissez vos yeux que de réprobation vis-à-vis des auxiliaires des injustes, afin que vos œuvres ne soient pas réduites à néant. » [As-Siyar 1/485]
- **§** Ibn Al-Qâsim a dit : « Il n'est aucun bien en la proximité vis-à-vis des gouverneurs. » [As-Siyar]
- Muhammad Ibn Wâsi<sup>c</sup> a dit : « Rogner du roseau et avaler de la terre est meilleur que de se rapprocher du gouverneur. » [Al-Hilyah 1/414]
- Hammâd Ibn Salamah dit à un homme : « Si le gouverneur t'appelle afin de lui réciter (Dis : Il est Allah, Unique) ne t'y rends pas. » [Al-Hilyah 2/336]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Si je devais choisir entre perdre la vue et emplir d'eux mon regard, je choisirais de perdre la vue. » [Al-Hilyah 2/371]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Par Allah, ce qui m'empêche d'aller les trouver n'est pas que je considère qu'il ne faille pas leur obéir, mais je suis un homme qui aime la bonne nourriture et je crains qu'ils ne me corrompent. » [Al-Hilyah 2/393]

- Sufyân At-Thawrî a dit : « Celui qui invoque en faveur d'un tyran pour une longue existence aura aimé qu'on désobéisse à Allah. » [Al-Hilyah 2/393]
- Ibn Shihâb rapporte: « J'étais une nuit en compagnie de Sufyân At-Thawrî qui vit au loin un feu et dit: « Qu'est-ce là? Le feu de la garde.
  Fais-nous prendre un autre chemin, afin que nous ne nous éclairions pas de leur feu. » [Al-Hilyah 2/389]
- Ibn Al-Mubârak rapporte qu'on demanda à Sufyân At-Thawrî: « Pourquoi ne t'introduis-tu pas auprès d'eux? Je crains qu'Allah ne m'interroge sur ce que j'aurais dit en cette position. Dis ce que tu as à dire, et reste prudent. Vous me commandez ainsi de nager dans la mer sans mouiller mes vêtements? » Il dit encore: « Je ne crains pas leurs coups, mais je crains qu'ils ne me fassent dévier avec leurs biens et qu'ensuite je ne vois plus leur mal comme tel. » [Al-Hilyah 2/390]
- On demanda à Dâwud At-Tâ'î: « Que dis-tu d'un homme qui accède auprès de ces princes, leur recommande le bien et leur interdit le mal? − Je crains pour lui le fouet. − Mais il peut supporter cela. − Je crains pour lui l'épée. − Mais il peut supporter cela. − Je crains pour lui le mal enfoui qu'est la fatuité. » [Al-Hilyah 2/467]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Se rapprocher d'un cadavre puant est meilleur que de se rapprocher des gouverneurs. Celui qui ne les fréquente pas et n'ajoute rien aux obligations est meilleur pour nous que celui qui prie la nuit, jeûne le jour, accomplit la cumra, combat sur le sentier d'Allah, mais les fréquente. » [Al-Hilyah 3/17]
- On dit à Al-Hasan Al-Basrî: « Un kharijite est apparu à Kharîbah. » Il répondit: « Pauvre de lui! Il a vu un mal qu'il a réprouvé, et il est tombé en ce qui est plus réprouvable encore. » [As-Sharîcah 35]
- **Abd Al-Malik Ibn Marwân** a dit : « Soyez équitables envers nous, ô administrés! Vous voulez que nous agissions comme Abû Bakr et c'Umar, alors que vous n'agissez pas envers nous et vos personnes comme agissaient les administrés d'Abû Bakr et c'Umar! Nous demandons à Allah qu'Il aide chacun de nous. » [cuyûn Al-Akhbâr 1/53]
- & Kacb a dit: « L'islam, le gouverneur et les gens sont semblables à la tente, au pilier et aux crochets: la tente est l'islam, le pilier est le gouverneur, et les cordages et crochets sont les gens; l'un ne va pas sans l'autre. » [cuyûn Al-Akhbâr 1/48]

- Muhammad Ibn Abî Jamîlah rapporte: « Abd Allah Ibn Abd Al-Malik voulut que je l'accompagne, j'ai donc consulté **Sufyân Ibn Abî Zakariyyâ** qui me dit: Tu es un homme libre, ne fais pas de toi un esclave. » [Al-Hilyah 2/171]
- Un homme s'introduisit auprès de Sulaymân Ibn cAbd Al-Malik et lui dit : « Garde à l'esprit, ô Commandeur des croyants, le Jour de l'appel. Quel est le Jour de l'appel ? Le Jour à propos duquel Allah (號) dit : (Un héraut annoncera alors parini eux : Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes) » Sulaymân pleura et mit fin à son iniquité. [Muḥâḍarât Al-Udabā' 1/99]
- Shabîb Ibn Shaybah dit à Al-Mahdî: «Ô Commandeur des croyants! Lorsqu'Allah a accordé les parts de ce bas-monde, Il t'a octroyé la plus élevée, alors n'agrée pour toi dans l'au-delà que ce qu'Allah a agréé pour toi en ce bas-monde. » [Al-CAqd Al-Farîd 1/311]
- Sulaymân Ibn cAbd Al-Malik accomplit le pèlerinage et se rendit à Médine où il fit demander Abû Hâzim Al-Araj. Il lui dit : « Parle, ô Abû Hâzim! – De quoi dois-je parler, ô Commandeur des croyants! – De la manière de sortir de cette situation. – Cela est simple, si tu le fais. – Qu'est-ce? - Prends les choses d'une manière licite et ne les accorde qu'à ceux qui les méritent. - Qui en est capable ? - Celui auquel Allah a fait porter les chaînes de la gestion des administrés, comme Il l'a fait pour toi. - Exhorte-moi, ô Abû Hâzim! - Sache que cela n'est parvenu jusqu'à toi que par la mort de ton prédécesseur, et que cela te sera retiré comme cela t'est parvenu. – Ô Abû Hâzim, conseille-moi! –Tu es un marché auquel on apporte le bien et le mal, alors achète ce que tu veux. – Pourquoi ne viens-tu pas nous voir ? — Qu'aurais-je à venir te voir, ô Commandeur des croyants? Si tu me rapproche de toi, tu m'éprouveras, et si tu m'éloignes tu m'humilieras. Tu n'as rien que j'espère, et je ne possède rien pour quoi je puisse te craindre. - Dis-moi de quoi tu as besoin. - Je l'ai demandé à Celui qui en a plus pouvoir que toi, j'accepte ce qu'Il m'en accorde, et j'agrée ce dont Il me prive. » [Al-Aqd Al-Farîd 1/310]
- \*\*Ibn As-Sammâk fut introduit auprès d'Ar-Rashîd qui lui dit: « Exhorte-nous, ô Ibn As-Sammâk, et sois concis! » Il répondit: « Le Coran suffit pour exhortation, ô Commandeur des croyants. Allah (\*\*) dit: (Malheur aux fraudeurs! Ceux qui exigent la pleine mesure pour eux-mêmes, mais fraudent lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les autres. Ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités, en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers?) Ceci est une menace adressée à ceux qui fraudent dans la mesure, alors que dire de celui qui s'accapare tout! » [Al-Aqd Al-Farîd 1/311]

- ### Hârûn Ar-Rashîd accomplit le pèlerinage, et on lui rapporta que se trouvait à la Mecque un dévot dont l'invocation était exaucée et qui s'était retiré dans les montagnes. Il alla le trouver, lui demanda comment il allait puis lui dit : « Adresse-moi une recommandation et ordonne-moi ce que tu veux, par Allah je ne te désobéirai pas ! » Le dévot se tut et ne répondit rien jusqu'à ce que Hârûn s'en aille. Ses compagnons lui dirent alors : « Qu'est-ce qui t'a empêché, lorsqu'il t'a demandé de lui ordonner ce que tu voulais, tout en jurant de ne pas te désobéir, de lui ordonner de craindre Allah et d'être bon envers ses administrés ? » Il traça un trait dans le sable et dit : « Il m'a paru immense devant Allah qu'Il lui ordonne et Lui désobéisse, et qu'ensuite je lui ordonne et qu'il m'obéisse. » [Al--Aqd Al-Farîd 1/313]

## La crainte du commandement et la loyauté

- **Umar** a dit : « Si une chamelle perdue mourrait sur les bords de l'Euphrate, je craindrais qu'Allah ne m'interroge sur cela. » [Al-Muntadham 4/141]
- Anas rapporte: « Le ventre de 'Umar gargouilla, l'année de la sécheresse, alors qu'il mangeait du pain et de l'huile et s'était interdit toute graisse. Il enfonça son doigt dans son ventre et dit : « Gargouille tant que tu veux, tu n'obtiendras rien d'autre de nous, jusqu'à ce que les gens revivent. » [Al-Hilyah 1/69]
- ②Qatâdah rapporte: « Mucayqib était chargé du Trésor public à l'époque de cumar. Un jour qu'il y balayait, il y trouva un dirham qu'il donna à un des fils de cumar. Mucayqib rapporte: « Je suis reparti chez moi, et un envoyé de cumar vint me trouver, m'informant que cumar me faisait demander. J'y suis allé, et je l'ai trouvé le dinar dans la main. Il me dit: « Malheur à toi, ô Mucayqib! As-tu quelque chose contre moi? Et pourquoi donc, ô Commandeur des croyants? Tu as voulu m'opposer la Communauté de Muhammad (紫) en ce dirham. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 4/440]
- Sacîd Ibn Al-Musayyib rapporte : « Sacd Ibn Abî Waqqâs envoya un homme à cAbd Ar-Rahmân qui prononçait un sermon, et il lui dit : « Metstoi à la tête des gens » cAbd Ar-Rahmân répondit : Que ta mère te perde! Personne ne peut occuper cette place après cUmar sans que les gens ne le blâment. » [As-Siyar 1/87]
- As-Shacbî rapporte: « Cumar dit à Ammâr: « Le fait que nous t'ayons démis t'a-t-il causé du tort? » Il répondit: Puisque tu en parles, le fait que tu m'aies nommé m'a causé du tort, et le fait que tu m'aies démis m'a causé du tort! » [As-Siyar 1/423]

- \*Abd As-Samad Ibn Macqal rapporte: « On dit à Wahb: « Ô Abû cAbd Allah, tu avais des visions, tu nous en informais, et elles s'avéraient exactes! » Il répondit: Cela est bien loin! Tout cela a cessé depuis qu'on m'a confié l'exercice de la justice. » [As-Siyar 4/548]
- & Abû As-Shacthâ' a dit : « Si j'étais éprouvé par l'exercice de la justice, j'enfourcherais ma monture et m'enfuirais. » [As-Siyar 4/483]
- Fâtimah l'épouse de cumar Ibn cAbd Al-cAzîz rapporte qu'elle s'introduisit auprès de lui, alors qu'il était dans son oratoire, la main sur la joue, en larmes. Elle lui demanda : « Est-il arrivé quelque chose ? » Il lui répondit : « Ô Fâtimah ! J'ai médité sur la condition de la Communauté de Muhammad (紫): le pauvre affamé, le malade perdu, l'homme dénudé épuisé, l'opprimé, l'étranger détenu, le vieillard, et celui qui a une famille à charge, sur toutes les contrées de la terre, et j'ai réalisé que mon Seigneur m'interrogera à leur sujet, et que leur défenseur sera Muhammad (紫). Ainsi, j'ai craint de n'avoir aucun argument pour me défendre, et j'ai eu de la peine pour mon âme, c'est pourquoi j'ai pleuré. » [As-Siyar 2/589]
- **Bakr Ibn** cAbd Allah rapporte qu'on voulut lui confier le poste de Grand-juge et il dit : « Je vais t'informer à mon sujet : je n'ai aucune science concernant l'exercice de la justice. Si je dis vrai, il ne convient pas que tu me nommes ; et si je mens, il ne convient pas que tu nommes un menteur. » [AsSiyar 4/534]
- Makhûl a dit: « Je préfère qu'on me tue plutôt qu'on me confie l'exercice de la justice ; et je préfère l'exercice de la justice à la responsabilité du Trésor Public. » [As-Siyar 5/161]
- Hishâm rapporte: « Le gouverneur Mâlik Ibn Al-Mundhir appela Muḥammad Ibn Wâsic et lui dit: « Occupe le poste de Grand-Juge » mais il refusa, il lui dit alors: « Tu occuperas ce poste ou je te ferais flageller troiscents fois! » Il répondit: « Celui qui est humilié en cette vie est meilleur que celui qui est humilié dans l'au-delà. » Un gouverneur l'appela également pour occuper un poste, mais il refusa. Ce gouverneur lui dit: « Tu es sot! » et il répondit: C'est ce qu'on me dit depuis que je suis enfant. » [As-Siyar 6/122]

- Bishr Ibn Al-Walîd rapporte : « Al-Mansûr demanda à Abû Hanîfah d'exercer la justice, et il jura qu'il s'exécuterait. Abû Hanîfah jura lui aussi qu'il ne le ferait pas. Ar-Rabî Al-Haĵib lui dit : « Le Commandeur des croyants prête serment, et toi de même ? » Il répondit : « Le Commandeur des croyants a plus que moi la capacité d'expier son parjure. » Al-Mansûr ordonna alors qu'on l'emprisonne, et il mourut en prison à Bagdad. » [As-Siyar 6/401]
- Sufyân a dit : « Je n'ai jamais vu moins de retenue qu'en ce qui concerne le commandement, on voit l'homme faire preuve d'ascétisme concernant la nourriture, la boisson, les biens, les vêtements, mais si on lui retire le commandement, il se démène et se fait des ennemis pour cela. » [As-Siyar 7/262]
- Abû Bakr Ibn Abî Dâwud rapporte : « Al-Mustacîn Billah envoya un émissaire à Naṣr Ibn Alî afin de le nommer Grand-Juge. Abd Al-Malik, le gouverneur de Bassora le fit venir et le lui ordonna. Il lui répondit : « Je vais repartir chez moi et consulter Allah (%). » Il rentra chez lui au milieu de la journée, accomplit deux unités de prière et dit : « Ô Allah, si j'ai un bien auprès de Toi, reprends mon âme. » Il s'endormit, et lorsqu'on vint le réveiller, il était mort. » [As-Siyar 12/136]
- © cÂtikah Bint Ahmad rapporte: « J'ai entendu mon père dire: Parvint à mon frère cUthmân le commandement d'exercer la justice à Sâmirâ', et il dit: « Vais-je être juge devant Allah? » sa vésicule se fendit et il mourut. » [As-Siyar 13/431]
- Sufyân interrogea à propos de Sacd Ibn As-Salt et dit: « Qu'est-il advenu de Sacd? » On lui répondit: « On lui a confié le poste de Grand-Juge à Shayrâz. » Il dit: « C'est une perle tombé dans le foin. » [As-Siyar 9/318]
- Brâhîm Ibn Mahdî rapporte: « J'ai entendu Hafs Ibn Ghiyâth, le Grand-Juge d'Orient, dire à un homme qui interrogeait à propos de la fonction de juge: Tu veux surement devenir juge? Rentrer ses doigts dans ses yeux pour les extraire et les jeter est meilleur que de devenir juge. » [As-Siyar 9/26]

- Sufyân rapporte d'Al-Ahnaf: « 'Umar nous a dit: Instruisez-vous dans la religion avant de gouverner. » Sufyân dit: « Ceci car celui qui s'instruit dans la religion ne cherche pas à gouverner. » [Sifah As-Safwah 2/236]
- & Abû Sinân rapporte: « On chauffait l'eau de «Umar Ibn Abd Al-Azîz dans sa cuisine. Il dit alors au responsable de la cuisine: « Où est chauffée cette eau? Dans la cuisine. Vois depuis quand tu la chauffes dans la cuisine, et dis-le moi. Depuis tant de temps. Vois quel prix a couté le bois de chauffe. Tant. » «Umar prit alors cet argent et le déposa dans le Trésor public. [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/335]

#### La raison

- Mutarrif Ibn Abd Allah a dit: « On n'a rien octroyé au serviteur de meilleur, après la foi, que la raison. » [Sifah As-Safwah 3/159]
- On a dit: « La raison innée est femelle, et ce qu'on tire de la science est mâle, et ils ne sont profitables qu'ensemble. » [«Lyûn Al-Akhbâr 2/526]
- Wahb Ibn Munabbih a dit: « J'ai trouvé en ce qu'Allah a révélé à Ses prophètes que Satan n'a pas affronté de chose plus difficile que le croyant doué de raison. Il affronte cent mille ignorants et se moque d'eux, jusqu'à les dominer et qu'ils se soumettent à son bon vouloir; mais il affronte un seul croyant doué de raison, et cela lui est si difficile qu'il n'en tire rien. » [Al-Ḥilyah 2/37]
- Al-Khatîb Al-Baghdâdî a dit: « Celui qui écrit met sa raison sur un plat qu'il présente aux gens. » [As-Siyar 2/768]
- ® On demanda à un sage : « Quand la bienséance est-elle pire que son absence ? » Il répondit : « Lorsque la bienséance grandit et que la raison diminue. » [«Uyûn Al-Akhbār 1/380]
- & cAmr Ibn Al-cÂs a dit : « L'homme sensé n'est pas celui qui distingue le bien du mal, mais celui qui distingue le meilleur de deux maux. » [As-Siyar 1/336]
- Mutarrif Ibn As-Shakhîr a dit: « La raison des gens dépend de l'époque à laquelle ils vivent. » [Sifah As-Safwah 3/159]
- ## Hâtim a dit : « L'homme sensé est perspicace et ferme les yeux [sur le mal qu'il peut voir]. » ['Uyûn Al-Akhbâr 3/10]

- <sup>®</sup> Wakî<sup>c</sup> Ibn Al-Jarrâh a dit: « L'homme doué de raison est celui qui saisit ce qu'Allah lui demande et non celui qui saisit ce bas-monde. » [Al-Hilyah 3/107]
- On demanda à Qatâdah : « Quel est l'homme le plus enviable ? Le plus sensé. Le plus savant ? Le plus sensé. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 6/468]
- Sâlih Ibn Abd Al-Karîm a dit: « Allah a fait de la raison la tête de la condition des hommes, de la science leur guide, de la mise en pratique leur conducteur, et de la patience ce qui les renforce en cela. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/473]
- Un sage a dit: « L'homme sensé ne doit pas permettre à sa raison de considérer toute chose, tout comme il ne convient pas de frapper toute chose de son sabre. » [Mawsûah lbn Abî-d-Dunyâ 6/475]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « L'homme sensé n'est pas celui qui distingue simplement le bien du mal, mais celui qui reconnaît le bien et le suit, et reconnait le mal et s'en écarte. » [Mawsû'ah lbn Abî-d-Dunyâ 6/478]
- © 'Urwah Ibn Az-Zubayr a dit: « L'homme sensé n'est pas celui qui, lorsqu'il tombe en une chose, parvient à s'en défaire, mais celui qui s'en préserve afin de ne pas y tomber. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/478]
- **Maymûn Ibn Mihrân** a dit : « Se faire apprécier des gens est la moitié de la raison, et bien interroger est la moitié de la science. » [Mawsû ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/480]

- W Un homme s'adressa à un roi puis se montra grossier envers lui. Le roi lui dit : « Pourquoi ne t'es-tu pas adressé à moi de la sorte dès le départ ? » Il répondit : « Lorsque je t'ai parlé, j'ai constaté que tu étais sensé, et j'ai su que ta raison ne te laisserait pas être injuste envers moi. » [Mawsûʿah lbn Abī-d-Dunyâ 6/484]
- Un savant a dit : « Les propos de l'homme sensé, même s'ils sont minimes, sont éminents. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/488]
- & cAbbâd Al-Munqarî a dit : « Si la raison était une chose précieuse qui s'achetait, les gens l'achèteraient à prix d'or ; et on peut s'étonner de ceux qui consacrent leurs biens à acheter ce qui la fait disparaître! » [Mawsûsah lbn Abî-d-Dunyû 5/267]

#### Les hautes ambitions

- & Abû Zinâd rapporte: « Muscab, cUrwah, cAbd Allah Ibn Az-Zubayr et cAbd Allah Ibn cUmar se réunir dans l'enceinte [de la kacbah]. cAbd Allah Ibn Az-Zubayr dit: « J'espère obtenir le califat. » cUrwah dit: « J'espère qu'on prendra de moi la science. » Muscab dit: « J'espère le commandement sur l'Irak et le fait d'épouser simultanément cÂ'ishah Bint Talhah et Sakînah Bint Al-Husayn. » cAbd Allah Ibn cUmar dit: « Quant à moi, j'espère le pardon. » Tous ont obtenu ce qu'ils espéraient, ainsi il se peut qu'on ait pardonné à Ibn cUmar. » [Sifah As-Sa fwah 1/268]
- ® On a dit: « Si tu t'engages en direction d'un objectif, ne te contente de rien en-deçà des étoiles, car le goût de la mort pour ce qui est vil est semblable au goût de la mort pour ce qui est éminent. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 11/333]
- As-Shacbî rapporte: « Masrûq se rendit à Bassora pour trouver un homme qu'il voulait interroger concernant un verset, mais il ne trouva auprès de lui aucune science à ce sujet. On lui parla d'un homme au *shâm*, ainsi il vint à nous, puis se rendit au *shâm* vers cet homme afin de l'interroger sur ce verset. » [Al-Hilyah 1/305]
- Sacîd Ibn Jubayr rapporte: « J'allais trouver Ibn c'Abbâs et j'écrivais sur mes feuilles jusqu'à les remplir, puis sur mes sandales jusqu'à les remplir, puis sur ma paume. » [As-Siyar 2/507]
- Sacîd Ibn Al-Musayyib rapporte: « Je marchais des jours et des nuits à la recherche d'un seul hadith. » [Al-Hilyah 1/482]
- **\*\*Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit : \* J'avais une âme ambitieuse, et je ne lui apportais rien sans qu'elle n'ambitionne ce qui était plus éminent ; et lorsque mon âme est parvenue à son but [en ce bas-monde], elle a désiré l'au-delà. \* [Al-Hilyah 2/237]
- © On entra chez Sufyân At-Thawrî lors de la maladie qui entraina sa mort, et un homme lui rapporta un hadith qui lui plut. Il mit la main sous sa couche et en sortit des tablettes sur lesquelles il inscrivit ce hadith. On lui dit : « Même dans cet état ? » Il répondit : « Ce hadith est bon. Si je vis, j'aurais entendu un hadith bon, et si je meurs j'aurais écris un hadith bon. » [Al-Hilyah 2/404]
- Mâlik Ibn Dînâr rapporte: « Îsâ a dit: En toute vérité, manger de l'orge et dormir sur les ordures avec les chiens est bien peu de chose dans la recherche du plus haut degré du Paradis. » [Al-Hilyah 1/424]

- On a dit: « Sois un homme dont les pieds sont sur terre et les plus hautes ambitions dans les étoiles. » [Al-Muntadham 15/232]
- & As-Sarî As-Saqatî a dit : « Celui qui connait ce qu'il recherche porte peu de considération à ce qu'il dépense. » [Sifah As-Safwah 2/630]
- On dit à Al-cUttâbî: « Untel a de hautes ambitions. » Il répondit: « Donc il n'a aucun objectif en-deçà du Paradis. » [cuyûn Al-Akhbâr 1/267]
- ® On a dit: « L'âme est ambitieuse si tu lui donnes de l'ambition, et si tu la renvoies à ce qui est minime, elle s'en contente. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/588]
- \*Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Hâtim rapporte: « Nous sommes restés sept mois en Égypte, sans manger de soupe, nos journées étaient partagées entre les assises des savants, et la nuit nous étions occupés à recopier et comparer. Un jour, avec un de mes compagnons, nous sommes allés chez un enseignant, mais on nous dit qu'il était souffrant. Sur le chemin nous vîmes un poisson qui nous plut, nous l'avons donc acheté, mais lorsque nous sommes arrivés à la maison, l'heure du cours suivant était arrivée, nous n'avons donc pas pu le préparer. Nous nous sommes rendus au cours, et nous n'avons pas arrêté jusqu'à ce que trois jours passent, et qu'il soit sur le point de pourrir, nous l'avons donc mangé cru, car nous n'avions pas le temps de le griller. On ne peut obtenir la science par le repos du corps. » [As-Siyar 3/1079]
- Abû Hâtim Ar-Râzî a dit à son fils 'Abd Ar-Rahmân : « Ô mon fils ! J'ai parcouru à pied plus de mille lieues pour la recherche du hadith. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 11/332]
- On a dit: « Si les âmes sont grandes, les corps se fatiguent à parvenir à leurs objectifs. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 11/332]
- Ibn Kathîr rapporte: « La raison pour laquelle At-<u>Tah</u>âwî adopta le rite d'Abû <u>H</u>anîfah et délaissa celui de son oncle Al-Muzanî est que ce dernier lui dit: « Par Allah, nous n'obtiendrons rien de toi! » Il se courrouça et se mit à étudier avec Abû Jacfar Ibn Abî cImrân Al-<u>H</u>anafî, jusqu'à exceller et dépasser les gens de son époque. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 11/248]

- © cÎsâ Al-Mutawakkilî rapporte : « Pendant trente ans j'ai désiré me joindre aux gens pour manger la concassée du marché, mais je ne le pouvais pas car je partais de bonne heure afin d'étudier le hadith. » [Al-Muntadham 14/233]

# L'importance accordée au cœur

- **Abû 'Ubaydah Ibn Al-Jarrâh** a dit: « Le cœur du croyant est semblable à l'oiseau qui, chaque jour, se tourne de-ci de-là. » [Al-Hilyah 1/100]
- **Abû Mûsâ Al-Ashsarî** a dit : « Le cœur a été nommé *qalb* car il se retourne (*yataqallab*). Le cœur est semblable à une plume accrochée à un arbre dans le désert que le vent retourne. » [Al-Hilyah 1/202]
- **© 'Umar** a dit : « Par Allah, mon cœur s'est attendri pour Allah au point d'être plus souple que le beurre ; et il s'est endurci pour Allah au point d'être plus dur que la pierre. » [Al-Hilyah 1/71]
- Wuhayb rapporte que 'Abd Allah Ibn 'Umar vendit un chameau et qu'on lui dit : « Pourquoi ne le gardes-tu pas ? » Il répondit : « Il me convenait, mais il a pris une partie de mon cœur, et je réprouve occuper mon cœur par une chose [de ce bas-monde]. » [Si fah As-Sa fwah 1/273]
- Hudhayfah Ibn Al-Yamân a dit : « Les troubles sont exposés au cœur, ainsi tout cœur qui s'en imprègne, on y inscrit un point noir, et tout cœur qui les rejette, on y inscrit un point blanc. Celui d'entre vous qui veut voir si les troubles l'ont atteint ou pas, qu'il voit si une chose qu'il considérait licite lui apparaît désormais illicite, ou si une chose qu'il considérait illicite lui apparaît désormais licite; si tel est le cas, il a été atteint par les troubles. »¹ [Sifah As-Safwah 1/273]

- & Abû <u>H</u>âzim a dit : « Le serviteur peut accomplir une bonne action qui le réjouit lorsqu'il l'accomplit, alors qu'Allah n'a pas créé de mauvaise action qui lui soit plus nuisible; et le serviteur peut commettre une mauvaise action qui l'afflige lorsqu'il la commet, alors qu'Allah n'a pas créé de bonne action qui lui soit plus profitable. Ceci car lorsqu'il accomplit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si cela survient par sui vi des passions et non d'une preuve.

cette bonne action, il s'enorgueillit et considère qu'il a du mérite sur autrui, alors qu'il se peut qu'Allah annihile ainsi nombre de ses œuvres. À l'inverse, lorsqu'il commet cette mauvaise action qui l'afflige, il se peut qu'Allah suscite en lui une crainte, et qu'il rencontre Allah alors que cette crainte est toujours en lui. » [Sifah As-Sa fwah 2/493]

- Muhammad Ibn Wâsic a dit: « Quatre choses font mourir le cœur: le péché faisant suite au péché, le fait de trop fréquenter et parler aux femmes, le débat avec les sots, et le fait de s'assoir avec les morts. Qu'est-ce que le fait de s'assoir avec les morts? Le fait de s'assoir avec tout riche vivant dans l'opulence, et tout gouverneur inique. » [Al-Hilyah 1/414]
- Yahyâ Ibn Mucâdh a dit: « Combien de ceux qui demandent pardon sont abhorrés, et combien de ceux qui gardent le silence reçoive la miséricorde! Celui-ci demande pardon à Allah, alors que son cœur est dépravé; et cet autre reste silencieux, alors que son cœur mentionne Allah. » [Sifah As-Safwah 4/341]
- Ahmad Ibn Abî Al-Hawârî rapporte: « J'ai dit à Abû Sulaymân Ad-Darânî: Untel et untel n'ont pas de place dans mon cœur. Il me répondit: « Moi non plus, mais il se peut que mon cœur et le tien aient été touchés, qu'il n'est aucun bien en nous, et que nous n'aimons pas les pieux. » [Sifah As-Safwah 4/447]
- Hudhayfah Al-Marcashî a dit: « Personne n'est frappé d'un malheur plus grand que la dureté du cœur. » [Sifah As-Safwah 4/476]
- Muhammad Ibn 'Ubâdah Al-Mucâfirî rapporte: « Nous étions chez Abû Shurayh, et les questions posées furent très nombreuses, il dit alors: Vos cœurs se sont encrassés, allez donc trouver Khâlid Ibn Humayd Al-Mahrî et libérez vos cœurs. Apprenez ces exhortations et douceurs, car elles vivifient l'adoration, amènent l'ascétisme, et entrainent l'amitié; et diminuez les questions, car en dehors de celles qui sont nécessaires, elles durcissent le cœur et provoquent l'inimitié. » [As-Siyar 7/183]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Deux choses durcissent le cœur: l'abondance de paroles et de nourriture. » [Rawdah Al-Ugalâ' 43]

- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Si le for intérieur est semblable à l'apparence, c'est là l'équité; si le for intérieur est meilleur que l'apparence, c'est là le mérite; et si l'apparence est meilleure que le for intérieur, c'est là l'injustice. » [Sifah As-Safwah 2/541]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Si le cœur ne comporte pas de tristesse, il tombe en ruine comme la maison inoccupée. » [Sifah As-Safwah 3/201]
- Dhû An-Nûn rapporte: « Les savants s'exhortaient et s'écrivaient trois choses: Celui qui amende son for intérieur, Allah amende son apparence; celui qui amende ce qui est entre lui et Allah, Allah amende ce qui est entre lui et les gens; celui qui amende sa vie de l'au-delà, Allah amende sa vie d'ici-bas. » [As-Siyar 19/141]
- Yahyâ Ibn Muʿâdh a dit : « La correction des œuvres repose dans la correction de la volonté. » [Sifah As-Safwah 4/340]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Le cœur des pieux bouillonne en accomplissant des œuvres de bien, et le cœur des dépravés bouillonne en commettant les turpitudes. Allah voit vos préoccupations, alors voyez bien quelles sont vos préoccupations, qu'Allah vous fasse miséricorde. » [Sifah As-Safwah 3/204]
- Abû Sulaymân Ad-Darânî a dit : « Si l'au-delà est établi dans le cœur, ce bas-monde vient l'y bousculer, alors que si ce bas-monde est établi dans le cœur, l'au-delà ne vient pas l'y bousculer, car l'au-delà est noble, alors que ce bas-monde est abject. » [Sifah As-Safwah 4/443]
- **Yûnus Ibn 'Ubayd** a dit : « Qu'ai-je à manquer un poulet et à m'en attrister, alors que je loupe la prière et je ne m'en attriste pas ? » [Sifah As-Safwah 3/220]
- <u>Hâtim Al-Asam</u> a dit : « Nous avons rencontré les turcs alors que nous étions en voyage. Un turc me saisit au lasso et me fit tomber de mon cheval ; il descendit de sa monture ; s'assit sur ma poitrine, saisit ma barbe

foisonnante et sortit un couteau de sa chaussure afin de m'égorger. Je jure par mon Maître qu'à ce moment mon cœur était avec Lui et non orienté vers le couteau, mon cœur était avec mon Maître, et je regardais quel décret viendrait de Lui. Je dis : « Ô Maître ! Si Tu décrètes qu'il m'égorge, je me soumets totalement, car je T'appartiens. » et alors que je m'adressais à mon Maître, et que le turc étais assis sur moi pour m'égorger, un musulman lui décocha une flèche qui le frappa en pleine gorge, il tomba et c'est moi qui me suis levé pour prendre le couteau et l'égorger ! Que vos cœurs soit auprès de votre Maître, et vous verrez des merveilles de Sa bonté ce que vous n'avez vu ni de vos pères ni de vos mères. » [Al-Muntadham 11/254]

- Shaqîq Ibn Ibrâhîm a dit: « J'étais poète, et Allah m'accorda de me repentir. J'ai délaissé trois cents mille dirhams, j'ai porté de la laine [rêche] pendant vingt ans, et je ne savais pas que je faisais preuve d'ostentation, jusqu'à rencontrer c'Abd Al-c'Azîz Ibn Abî Rawwâd qui me dit: Ce qui importe n'est pas de manger de l'orge et porter de la laine, mais ce qui importe est que tu connaisses Allah par ton cœur, que tu ne Lui associes rien, que tu sois satisfait d'Allah, et que tu aies plus confiance en ce qui est entre les mains d'Allah que ce qui est entre les mains des gens. » [As-Siyar]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « La véracité apparait dans le cœur d'une manière faible, de la même manière que la pousse de palmier apparait sous la forme d'une branche : si un enfant l'arrache, elle disparaît, et si une chèvre la mange, elle disparaît. Mais elle est irriguée et se développe, encore et encore, jusqu'à posséder des racines fermes sur lesquelles on puisse s'appuyer, une ombre sous laquelle on puisse s'abriter, et des fruits dont on puisse manger. Il en est de même pour la véracité qui apparaît dans le cœur de manière faible, et elle est recherchée jusqu'à ce qu'Allah la fasse grandir, encore et encore, et qu'Il en fasse une bénédiction pour qui la possède, et que ses paroles soient un remède pour les pécheurs. Les avezvous vus ? Certes, nous les avons vus : Al-Hasan, Sacîd Ibn Jubayr et leurs semblables. À travers les propos d'un seul parmi eux, Allah donne vie à des groupes entiers d'hommes. » [Al-Hilyah 1/418]
- Muhammad Ibn Wâsic a dit : « Lorsque le serviteur se tourne par son cœur vers Allah, Allah tourne le cœur des croyants vers lui. » [Al-Hilyah 1/410]

- Sahl Ibn 'Abd Allah a dit : « Il est interdit à un cœur de sentir le parfum de la certitude alors qu'il se fie à autre qu'Allah; et il est interdit à un cœur de se voir pénétré par la lumière, alors qu'il comporte une chose qu'Allah réprouve. » [Dhamm Al-Hawâ 77]
- Ibn Sirîn a dit : « Lorsqu'Allah veut du bien à Son serviteur, il établit en son cœur ce qui l'exhorte, lui ordonne et lui interdit. » [Sifah As-Safwah 3/172]
- Shamît a dit : « Allah (ﷺ) a établi la force du croyant en son cœur et non en ses membres. Ne voyez-vous pas le vieil homme faible jeûner les jours caniculaires et prier la nuit, alors que le jeune en est incapable ? » [Al-Hilyah 1/480]
- Shafî Al-Asbahî a dit : « Deux hommes peuvent être côte-à-côte dans la prière, et qu'il y ait pourtant entre eux une distance semblable à celle qui sépare les cieux et la terre. Ils peuvent être dans la même maison, accomplir le même jeûne, et qu'il y ait pourtant entre leur jeûne une distance semblable à celle qui sépare les cieux et la terre. » [Al-Hilyah 2/187]
- Shahr Ibn Hawshab a dit : « Lorsqu'un homme s'adresse aux gens, son discours s'établit en leur cœur de l'endroit d'où il émane du sien. » [Al-Hilyah 2/263]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « La vue du regard permet d'appréhender ce bas-monde, alors que la vue du cœur permet d'appréhender l'au-delà. On peut voir une chose de ses yeux et n'en tirer aucun profit, et lorsqu'on regarde par son cœur on en tire profit. » [Al-Hilyah 2/399]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Viendra un temps où mourront les cœurs et vivront les corps. » [Al-Hilyah 2/409]
- W Un homme demanda à Muhammad Ibn An-Nadr: « Où dois-je adorer Allah? » Il lui répondit: « Amende ton for intérieur et adore-Le où tu veux. » [Al-Hilyah 3/50]
- © Sufyân Ibn Dînâr rapporte : « J'ai demandé à Mâhân Al-Hanafî : Quelles étaient les œuvres des pieux prédécesseurs ? Il répondit : leurs œuvres étaient peu nombreuses, mais leur cœur était sain. » [Al-Hilyah 2/133]
- Sarî As-Saqaţî a dit: « Corriger l'œuvre de tout défaut est plus difficile que d'œuvrer. » [Al-Hilyah 3/287]
- On demanda à Mudhaffir Al-Qarmîsînî: « Quelle est la meilleure chose que le serviteur puisse se voir accorder? » Il répondit: « Que son cœur soit exempt de tout ce qui ne le concerne pas, afin qu'il puisse se consacrer à ce qui le concerne. » [Al-Hilyah 3/454]

## Les pleurs par crainte d'Allah

- **Abû Mûsâ Al-Ash**cârî a dit : « Les habitants de l'Enfer y pleureront tant de larmes qu'on pourrait y faire voguer un bateau, puis ils pleureront des larmes de sang, et c'est sur leur situation qu'il faut pleurer. » [Al-Hilyah 1/261]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Des gens pleurent avec leurs yeux et non avec leur cœur. Que celui dont les yeux pleurent, fasse pleurer son cœur. » [Al-Musannaf li Ibn Abî Shaybah 7/189]
- Abû Hârûn rapporte: « Awn nous enseignait alors que les larmes coulaient sur sa barbe. » [Al-Hilyah 4/249]
- § Yûnus Ibn cAbd Al-Aclâ rapporte: « cAbd Allah Ibn Wahb lut le livre des épouvantes décrivant l'Enfer, il sanglota, s'évanouit, on le transporta chez lui où il vécut quelques jours et mourut. » [Al-Hilyah 8/324]
- & cAbd Ar-Rahmân Ibn Mahdî rapporte : « J'observais Sufyân At-Thawrî, nuit après nuit, se réveiller terrifié et crier : L'Enfer ! L'Enfer ! Le souvenir de la mort m'a écarté du sommeil et des désirs. » [As-Siyar 7/276]
- \*\*GAbd Ar-Rahmân Ibn Yazîd Ibn Jâbir rapporte: « J'ai demandé à Yazîd Ibn Murthad: Pourquoi tes yeux ne sèchent-ils jamais? Pourquoi demandes-tu cela? Afin qu'Allah m'en fasse profiter. Mon frère, Allah m'a menacé, si je Lui désobéis, de m'emprisonner en Enfer, et par Allah, s'il ne m'avait menacé que de m'emprisonner au hammam, cela mériterait que mes yeux ne sèchent jamais. C'est donc ainsi que tu es en privé? Pourquoi demandes-tu cela? Afin qu'Allah m'en fasse profiter. Par Allah, cela m'arrive lorsque je m'approche de mon épouse, et s'interpose devant ce que je désire; de même qu'on pose de la nourriture devant moi, et cela s'interpose devant le fait de manger, au point que mon épouse ne pleure, et que nos enfants ne pleurent, sans savoir ce qui nous fait pleurer. » [Al-Hilyah 5/164]

- Yazîd Ibn Maysarah a dit: « Les pleurs naissent de sept choses: la joie, la tristesse, l'effroi, la douleur, l'ostentation, la reconnaissance, et les pleurs naissant de la crainte d'Allah sont ceux dont les larmes éteignent des montagnes de feu. » [Al-Hilyah 5/235]
- ⑤ Ibrâhîm Al-Muhlâ rapporte: « Je suis allé trouver 'Atâ' As-Sulamî chez lui, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai ensuite regardé, et l'ai trouvé assis en son lieu de prière, au milieu d'une tâche humide. J'ai pensé qu'il s'agissait de traces d'ablutions qu'il avait accomplies, mais une vieille femme que se trouvait chez lui me dit qu'il s'agissait des traces de ses larmes. » [Al-Hilyah 6/218]
- § Yûsuf Ibn Muslim rapporte: «cAlî Ibn Bakkâr pleura jusqu'à
  perdre la vue, et les larmes avaient laissé des sillons sur ses joues. » [As-Siyar
  9/585]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym pleurait jusqu'à mouiller sa barbe, puis il disait : « J'ai connu des gens devant lesquels nous n'étions que des filous. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/211]
- lbrâhîm Ibn Al-Ashcath rapporte: « Je n'ai vu personne dans le cœur duquel Allah occupait une place plus éminente qu'en celui d'Al-Fudayl Ibn 'Iyâd. Lorsqu'il mentionnait Allah, ou qu'on Le mentionnait en sa présence, ou lorsqu'il écoutait le Coran, on voyait sur lui la peur et la tristesse, ses yeux débordaient de larmes, et il pleurait au point que les gens présents n'éprouvent de la compassion pour lui. » [As-Siyar 8/426]
- & cAmr Ibn cAwn rapporte : « Je n'ai pas prié derrière Khâlid Ibn cAbd Allah At-Tahhân sans entendre le son de ses larmes tombant sur le sol. » [As-Siyar 8/279]
- © Abd Al-Wâhid Ibn Zayd rapporte: « J'ai passé des nuits entières à réfléchir sur la tristesse continuelle de **Utbah**, et je lui ai parlé afin qu'il fasse preuve de bienveillance envers lui-même, mais il me répondit: Je ne pleure pourtant que pour ma négligence. » [Al-Hilyah 6/236]
- & Al-<u>H</u>asan Ibn Arifah rapporte: « J'ai vu Yazîd Ibn Hârûn à Wâsit, et il avait les plus beaux yeux qui soient. Puis je l'ai vu avec un seul œil, puis aveugle. Je lui ai alors demandé: Qu'est-il arrivé à ces deux beaux yeux? Il répondit: Les pleurs dans la nuit les ont emportés. » [Tadhkirah Al-Huffadh 3/790]
- & Abû Mus-har rapporte : « Al-Awzâ<sup>c</sup>î passait la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer. Un de mes frères m'a rapporté que la mère de Al-Awzâ<sup>c</sup>î entrait chez lui, cherchait le lieu où il avait prié, et le trouvait humide en raison de ses pleurs dans la nuit. » [As-Siyar 7/119]

- & Lorsqu'on lisait à Abd Allah Ibn Al-Mubârak le Livre de l'ascétisme, il était tel un taureau qu'on égorge, et ne pouvait plus parler. [Tadhkirah Al-Huffadh 1/278]
- Al-Hasan Al-Basrî pleura et on lui demanda: « Pourquoi pleurestu? » Il répondit: « Je crains que demain Il ne me jette en Enfer, sans faire aucun cas de moi. » [Sifah As-Safwah 3/233]
- **& Al-Hasan** rapporte: « Par Allah, j'ai connu des gens qui ne repoussaient pas un mendiant sans lui avoir donné quelque chose, et ils interdisaient à leur famille de repousser un mendiant. » [Az-Zuhd li Almad 319]
- Un pieux agonisait et sa femme pleurait sur lui, il lui dit : « Pourquoi pleures-tu? Je pleure pour toi. Si tu dois pleurer, alors pleure pour toi ; quant à moi j'ai pleuré pour ce jour depuis quarante ans. » [Al-cÂqibah 135]
- © cAbd Ar-Rahmân Ibn Sulaymân rapporte: « Usayd Ad-Dabî pleura jusqu'à perdre la vue, et lorsqu'on lui reprochait ses pleurs, il disait: Aujourd'hui, alors que je ne suis pas tranquille et que je vais mourir demain? Par Allah, je pleurerais et pleurerais encore, et si ces pleurs me font parvenir à un bien, c'est un don et une grâce d'Allah qu'Il m'aura accordé; et s'il en est autrement, que sont mes pleurs face à ce que je vais rencontrer demain? » [Sifah As-Safwah 2/719]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Les pleurs par crainte d'Allah emportent les péchés, comme le vent emporte les feuilles sèches. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/174]
- **Abû** <u>H</u>âzim a dit: « Il nous est parvenu que les pleurs par crainte d'Allah sont la clé de Sa miséricorde. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/175]
- ® On dit à Al-Hasan: « Il est chez nous des gens qui pleurent alors qu'ils ne sont pas à ce rang, alors que d'autres meilleurs qu'eux ne pleurent pas. » Il répondit : « Ceux-là, ce sont leur cœur qui pleure. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/284]

- Mâlik Ibn Daygham rapporte de son père : « On a dit que l'abondance ou la rareté des pleurs était fonction de l'embrasement du cœur qui, lorsqu'il s'embrase totalement, ne laisse d'autre choix à l'homme que de pleurer, et le moindre rappel l'attriste. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/280]
- Fâtimah Bint 'Abd Allah, l'épouse de 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz a dit : « Ô Mughîrah ! Je sais qu'il y a des gens qui prient et jeûnent plus que 'Umar, mais quant à ce qu'il y ait un homme qui craigne plus son Seigneur que 'Umar, je n'en ai pas vu. Après avoir accompli la prière du 'ishâ', il se mettait en son lieu de prière, invoquait et pleurait jusqu'à tomber de sommeil, puis il se réveillait, invoquait et pleurait jusqu'à tomber de sommeil, et ce jusqu'au matin. » [Az-Zuhd Li Aḥmad 374]
- Mâlik rapporte: « On ne pouvait interroger Muhammad Ibn Al-Munkadir au sujet d'un hadith sans qu'il ne pleure. » [As-Siyar 5/355]
- & Hashîm rapporte: « Nous sommes entrés chez Yasâr Ibn Rawdân, alors qu'il pleurait, et lui avons demandé: Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit: Ce qui a fait pleurer les dévots avant moi. » [As-Siyar 5/392]
- Blon cUyaynah rapporte : « Rabîcah Ibn Abî cAbd Ar-Rahmân pleura un jour, et on lui demanda : Pourquoi pleures-tu ? Il répondit : En raison d'une ostentation présente, d'un désir dissimulé, et du fait que les gens sont devant leurs savants comme les enfants devant leur mère, s'ils leur ordonnent, ils obéissent, et s'ils leur interdisent, ils cessent. » [As-Siyar 6/90]
- & Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Mon fils 'Alî pleura, et je lui ai demandé: Pourquoi pleures-tu? Il me répondit: Je crains que nous ne soyons pas ensemble au Jour de la Résurrection. » [As-Siyar 8/444]
- Ibn Al-Jawzî a dit: « Je faisais la lecture à Al-Anmâtî, et il pleurait, et j'ai plus tiré profit de ses larmes que de ses transmission, et j'ai tiré de lui un profit que je n'ai tiré d'aucun autre. » [As-Siyar 20/136]
- Sulaymân Ad-Dârânî a dit : « Toute chose a un signe, et le signe de l'abandon est le délaissement des pleurs. » [As-Siyar]

- Sufyân rapporte: « Lorsque <u>T</u>alq récitait, il pleurait et faisait pleurer. Personne ne l'entendait réciter sans pleurer en raison de son émotion et de la beauté de sa voix. Sa mère lui dit: « Quelle belle voix tu as mon fils dans la récitation du Coran! Puisse cela ne pas t'être néfaste au Jour de la Résurrection. » Il pleura alors jusqu'à s'évanouir. » [Ar-Riqqah wa-l-Bukâ' 90]
- Blon As-Sammâk exhorta Ar-Rashîd et lui dit : « Ô Commandeur des croyants! Tu seras présenté devant Allah et tu seras ensuite dirigé vers le Paradis ou l'Enfer. » Ar-Rashîd pleura, et un de ses proches dit : « Ménage le Commandeur des croyants! » Il répondit : « Laisse-le, et qu'il meurt afin qu'on dise que le Calife d'Allah est mort par crainte d'Allah (素). » [An-Nujûm Az-Zâhirah 1/178]
- Hamzah Al-Acmâ rapporte: « Ma mère alla trouver Al-Hasan et lui dit: « Ô Abû Sacîd! J'aimerais que mon fils reste à tes côtés afin qu'Allah le fasse profiter de toi. » J'allais donc le trouver et il me dit un jour: « Mon enfant, sois constamment triste pour le bien de l'au-delà, afin qu'Allah te mène à lui, et pleure lorsque tu es seul afin que ton Maître te voit, te fasse miséricorde et que tu sois parmi ceux qui réussissent. » J'entrais chez lui et le trouvais à pleurer, je venais le voir avec des gens et il pleurait encore, je le trouvais parfois en prière et j'entendais ses pleurs et gémissements. Un jour je lui dis: « Ô Abû Sacîd! Tu pleures abondamment. » À ces mots, il se mit à pleurer puis dit: « Mon enfant, que fait le croyant s'il ne pleure pas? Mon enfant, les pleurs appellent la miséricorde, alors si tu peux pleurer toute ton existence, fais-le, afin qu'Allah te voit ainsi et te fasse miséricorde, et ainsi tu seras sauvé de l'Enfer. » [Ar-Riqqah wa-l-Bukā' 38]

# Le repentir et la demande de pardon

- & Abd Allah Ibn Mascûd a dit: « Le repentir sincère expire tous les péchés, et cela figure dans le Coran: (Ô vous qui croyez! Repentez-vous sincèrement à Allah. Ainsi, votre Seigneur vous effacera vos fautes) » [Al-Mustadrak 2/537]
- § Yûnus Ibn Khabbâb rapporte: « Mujâhid, qui était un frère pour moi, me dit: Veux-tu que je t'informe à propos de celui qui se repent et respecte [les prescriptions divines]? − Bien sûr. − Il s'agit de celui qui se souvient de son péché lorsqu'il est seul, et demande pardon pour son péché. » [Az-Zuhd li Aḥmad 452]
- **Ahmad Ibn 'Asim** a dit: « Voilà une proie facile: amende ce qui reste de ton existence, et on te pardonnera ce qui en est écoulé. » [Az-Zuhd Al-Kabîr 228]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Toute tristesse s'use, sauf la tristesse de celui qui se repent. » [Al-Hilyah 8/101]
- ® Jacfar rapporte: « On demanda à Sacîd Ibn Jubayr: quel est le plus dévot des hommes? Il répondit: Celui qui a commis des péchés et qui, chaque fois qu'il se remémore ses péchés, méprise ses œuvres. » [Sifah As-Safwah 2/665]
- & Abû Al-Malîh rapporte: « J'ai entendu Maymûn Ibn Mihrân dire: Il n'y a aucun bien en ce bas-monde, sauf pour deux hommes: celui qui se repent, et celui qui œuvre pour s'élever en degrés. » [Al-Hilyah 4/83]
- **@ cAwn** Ibn cAbd Allah a dit: « Asseyez-vous avec ceux qui se repentent, car ils ont les cœurs les plus sensibles. » [Al-Hilyah 4/83]

- **Awn Ibn Abd Allah Ibn Utbah** a dit : « Le fait que le serviteur se préoccupe de son péché l'amène à le délaisser, le fait qu'il le regrette est la porte du repentir, et le serviteur ne cesse de se préoccuper du péché qui le touche jusqu'à ce que cela lui soit plus profitable que certaines de ses bonnes actions. » [Al-Hilyah 4/251]
- Al-Hasan a dit : « Un homme peut commettre un péché, ne pas l'oublier, et ne pas cesser d'en craindre les conséquences, jusqu'à entrer au Paradis. » [Az-Zuhd li Almad 338]
- Bakr Ibn Abd Allah a dit : « Vous multipliez les péchés, alors multipliez les demandes de pardon, car lorsque l'homme commet un péché puis voit à ses côtés une demande de pardon, il se réjouit de sa position. » [Az-Zuhd li Almad 381]
- Mâlik Ibn Mighwal rapporte: « J'ai entendu Abû Yahyâ dire: Je me suis plaint à Mujâhid des péchés, et il me répondit: Quel usage fais-tu de la gomme? C'est-à-dire la demande de pardon. » [Az-Zuhd li Ahmad 455]
- Abû Al-Manhâl a dit : « Le serviteur n'a pas meilleur voisin dans sa tombe qu'une demande de pardon abondante. » [Az-Zuhd li Almad 396]
- \*Abd Allah Ibn Shaqîq a dit : « Les hommes sont de trois catégories : un homme qui a accompli une bonne action et en espère la récompense, un homme qui a commis un péché, puis s'en est repenti et espère le pardon ; et un troisième homme, grand menteur, qui persiste dans les péchés et dit qu'il espère le pardon. Celui qui connait de son âme la malfaisance doit donner prépondérance à la crainte sur l'espoir. » [As-Shucab 2/1016]
- Abû Hâshim Ar-Rummânî rapporte : « **Zâdhân** a dit : J'étais jeune, j'avais une belle voix et je frappais bien du tambour. J'étais avec des amis, nous avions un jus de fruit fermenté, et je chantais pour eux. Ibn Mascûd passa, entra, frappa le récipient, le renversa, brisa le tambour, puis dit : « Ô jeune, si ta belle voix servait au Coran, tu serais ceci et cela. » Puis il partit. Je demandai à mes compagnons : Qui est-ce ? Ils me répondirent : Ibn Mascûd. J'eus alors envie de me repentir, je me suis mis à courir en pleurant, et j'ai attrapé son vêtement. Il se tourna vers moi, me prit dans ses bras, pleura et dit : « Bienvenue à celui qu'Allah a aimé. Assieds-toi. » Puis il mit sa main dans sa poche, et en sortit une datte qu'il me donna. » [As-Siyar 4/281]
- Al-Hasan a dit : « Ô fils d'Adam! Délaisser le péché t'est plus facile que d'essayer de t'en repentir, et qu'est-ce qui te met à l'abri de commettre un péché majeur dont la porte du repentir est fermée, sans que tu ne t'en rendes compte. » [As-Siyar 4/578]

- & cAbd Allah Ibn cAwn a dit : « Si quelqu'un se consacre à ces rois, il en tire profit, alors que dire de qui se consacre à Celui qui possède les cieux et la terre, ce qu'ils contiennent et ce qui est sous terre ? » [Sifah As-Safwah 3/222]
- Râbicah Al-cAdawiyyah a dit : « Je demande pardon à Allah pour mon peu de sincérité lorsque je dis : je demande pardon à Allah. » [Sifah As-Safwah 4/292]
- **& Yahyâ Ibn Mu<sup>c</sup>adh** a dit : « Celui qui se repent éprouve une fierté que rien n'égale en la joie d'Allah pour son repentir. » [Sifah As-Safwah 3/342]
- Bakr Ibn 'Abd Allah Al-Muzanî a dit : « Vous multipliez les péchés, alors multipliez les demandes de pardon, car lorsque l'homme verra dans son registre, entre chaque ligne, une demande de pardon, il s'en réjouira. » [Al-Hilyah 1/372]
- **Un sage** a dit : « Ô vieillards qui n'avez pas abandonné les péchés jusqu'à ce que les péchés vous abandonnent, et qui pensez que cet abandon est un repentir! Si seulement vous n'espériez pas que ces péchés reviennent après qu'ils vous aient quittés! » [Al-- Aqd Al-Farîd 1/320]
- Al-Fadl Ibn Mûsâ rapporte: « Al-Fudayl Ibn 'Iyâd était un homme rusé qui brigandait entre Abîward et Sarkhas. La cause de son repentir est qu'il s'éprit d'une jeune fille, et alors qu'il escaladait les murs pour la rejoindre, il entendit quelqu'un réciter: (Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier à l'évocation d'Allah et de ce qui a été révélé de la vérité [le Coran]? Et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le Livre avant eux! Ils trouvèrent le temps long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers.) Lorsqu'il entendit cela, il dit: « Si, ô Seigneur, le moment est venu! » Il repartit et se retrouva dans une ruine où se trouvait un groupe de voyageurs. L'un d'eux dit: « Mettons-nous en chemin. » Et un autre lui répondit: « Attendons qu'il fasse jour, car Fudayl rôde et va nous voler. » Al-Fudayl dit: « J'ai alors réfléchi et me suis dit: je passe ma nuit dans le péché et les musulmans me craignent. Allah ne m'a conduit jusqu'à eux que pour que je cesse! Ô Allah,

je me repens devant Toi, et mon repentir consistera à vivre à côté de la Mosquée sacrée. » [As-Siyar 2/773]

- Shaqîq Ibn Ibrâhîm a dit : « Le signe du repentir consiste à pleurer pour ce qui a été commis, craindre de retomber dans le péché, s'écarter des mauvais frères, et se rapprocher des meilleurs d'entre eux. » [As-Siyar]
- & Luqmân dit à son fils : « Mon enfant! Ne retarde pas le repentir, car la mort survient subitement. » [Az-Zuhd Al-Kabîr 2/101]
- **@** Un dévot dit à son fils: « Mon enfant! ne sois pas de ceux qui espèrent l'au-delà sans œuvrer et qui retardent le repentir en ayant de grandes espérances. » [At-Tawbah 1/55]
- Luqmân dit à son fils: « Mon enfant! Habitue-toi à répéter: « Ô
   Allah, pardonne-moi! » car il est des temps lors desquels Allah ne repousse
   pas celui qui Lui demande. » [Nawâdir Al-Usûl 2/294]

### L'invocation

- Abû Ad-Dardâ' a dit : « Celui qui frappe souvent à la porte, est plus à même de se voir ouvrir ; et celui qui multiplie les invocations, est plus à même de se voir exaucé. » [As-Shu-ab 2/1142]

- <u>Hudhayfah Ibn Al-Yamân</u> a dit: « Viendra un temps où ne sera sauvé que celui qui invoque à la manière de celui qui est sur le point de se noyer. » [Sifah As-Safwah 1/290]
- **Abû-d-Dardâ**' a dit : « Invoque Allah dans l'aisance afin qu'Il t'exauce dans la difficulté. » [Al-Hilyah 1/178]
- © 'Atâ' rapporte: « Tâwûs est venu me trouver et me dit: « Ô 'Atâ', prends garde de demander ce dont tu as besoin à celui dont la porte t'est fermée et qui a placé devant toi un voile, et demande plutôt ce dont tu as besoin à celui dont la porte t'est ouverte jusqu'au Jour de la Résurrection, qui t'a demandé de L'invoquer et t'a promis de t'exaucer. » [Al-Hilyah 2/30]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit : « Allah n'exauce pas celui qui cherche à se faire entendre, à se montrer, et celui qui joue, mais Il exauce uniquement celui qui adresse une invocation émanant de son cœur. » [Az-Zuhd li Almad 294]
- Muhammad Ibn Al-Walîd rapporte: « 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz passa devant un homme qui jouait avec des cailloux dans sa main et disait: « Ô Allah, donne-moi pour épouses des houris! » 'Umar se rapprocha de

lui et dit : « Quel mauvais orateur tu fais! Jette les cailloux et adresse à Allah une invocation sincère! » [Al-Hilyah 2/219]

- ⑤ Ibn Wahb rapporte: « On interrogea Mâlik Ibn Anas concernant un homme qui invoque en disant: « Ô Maître! » Il répondit: Je préfère qu'il invoque à la manière des prophètes en disant: Seigneur! » [Al-Hilyah 2/30]
- © On a dit: « Nous implorons Dieu dans la difficulté et L'oublions une fois qu'elle a disparu. Comment pouvons-nous espérer l'exaucement de l'invocation, alors que nous avons obstrué son chemin de nos péchés. ». » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 140]
- Thâbit Al-Bunânî a dit: « Le croyant n'adresse pas une invocation à Allah (ﷺ), sans qu'il ne confie son besoin à Jibrîl et ne lui dise: « Ne t'empresse pas de l'exaucer, car J'aime entendre la voix de Mon serviteur croyant. » Quant au dépravé, il invoque Allah qui confie son besoin à Jibrîl et lui dit: « Ô Jibrîl! Presse l'exaucement de son invocation, car J'aime ne pas entendre la voix de Mon serviteur dépravé. » [Sifah As-Sa fwah 3/187]
- **Wahb Ibn Munabbih** a dit: « Que celui qui aime qu'Allah exauce son invocation ne consomme que ce qui est bon et licite. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikam 100]
- Tâwus a dit : « La sincérité suffit à l'invocation, comme le sel suffit à la nourriture. » [As-Shuʿab 2/1110]
- **Maymûn Ibn Mihrân** a dit: «Si un homme se rend chez le gouverneur et que ce dernier refuse de le recevoir, qu'il se rende aux maisons du Miséricordieux, car elles sont ouvertes; qu'il accomplisse deux unités de prière et demande ce dont il a besoin. » [As-Siyar 5/75]
- Al-Awzâ·î a dit : « La meilleure des invocations consiste à insister et implorer Allah. » [As-Shu·ab 2/1107]
- & Abû-d-Dardâ' a dit : « Prends garde à l'invocation de l'orphelin et de l'opprimé car elle s'élève dans la nuit, alors que les gens dorment. » [Sifah As-Safwah 1/301]
- \*\*Ibn \*\*Uyaynah\* a dit : « Ne délaissez jamais l'invocation, et que ce que vous connaissez de vous-mêmes ne vous en empêche pas, car Allah (\*\*) a exaucé Iblîs, alors qu'il est la pire des créatures : ([Satan] dit : Accorde-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. [Allah] dit : « Tu es de ceux à qui délai est accordé.) » [As-Shucab 2/1147]

- Thâbit rapporte: « Nous nous asseyions avec Abû 'Uthmân An-Nahdî qui nous enseignait et invoquait, puis disait: « Nous avons été exaucés, on nous a pardonné. » Puis, il se taisait un court instant et ajoutait: « Si nous étions sincères. » » [Az-Zuhd li Almad 380]
- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Je crains plus d'être privé d'invocation que d'être privé d'exaucement. » [Al-<u>H</u>ilyah 3/241]
- ® Dâwud Ibn Shâbûr rapporte : « On demanda à <u>T</u>âwus : Adresse des invocations. Il répondit : Je n'en ressens pas la crainte [nécessaire]. » [Al-<u>H</u>ilyah 4/6]
- **Yahya** Ibn Mucadh a dit : « Ne trouve pas long la venue de l'exaucement, car tu as obstrué son chemin par les péchés. » [As-Siyar 13/15]
- & cAbd Allah Ibn cÂmir Ibn Rabîcah rapporte: « Lorsque cUthmân fut assassiné, mon prière pria la nuit et invoqua en disant: « Ô Allah, préservemoi des troubles par ce dont Tu as protégé Tes serviteurs pieux. » L'exaucement ne s'est pas fait attendre, et au matin on procédait à ses funérailles. » [As-Siyar 2/335]
- **Abû Ad-Dardâ'** a dit : « Prends garde aux invocations de l'opprimé, car elles s'élèvent vers Allah comme les étincelles du feu. » [As-Siyar 2/350]
- Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit: « Il ne convient pas que l'imam invoque spécifiquement pour lui, et s'il le fait, il aura trompé les fidèles. » [As-Siyar 7/129]
- **Al-Fudayl Ibn** 'Iyâd a dit: « Si j'avais une invocation exaucée, je la réserverais au gouverneur, car la rectitude du gouverneur amène la rectitude du pays et des serviteurs. » [As-Siyar 8/434]
- Muslim Ibn Yasâr entendit un homme invoquer contre son frère qui l'avait opprimé, et il lui dit : « Mon frère! N'invoque pas contre ton frère, ne romps pas avec lui, et confie-le à Allah, car sa faute est pire pour lui que le pire de ses ennemis. » [Mukhtasar Târîkh Dimashq 7/286]
- **Brâhîm Ibn Ad-ham** a dit : « Qu'avons-nous à nous plaindre de notre pauvreté auprès de nos semblables, et ne pas demander qu'elle disparaisse à notre Seigneur. » [Al-Hilyah 2/489]
- **Wahb Ibn Munabbih** a dit : « Un dévot adora Allah soixante-dix ans puis s'assit un jour et minimisa ses œuvres, confia sa peine à Allah, et reconnut ses péchés. Un héraut venant d'Allah arriva alors et lui dit : Cette

assise est plus aimée d'Allah que toutes les œuvres qui ont précédé de ton existence. » [Az-Zuhd li Almad 132]

- On demanda à Sufyân At-Thawrî: « Peux-tu invoquer Allah? » Il répondit: « Délaisser le péché est l'invocation. » [Mawidhah Jâmisah 131]
- Whomme vint trouver Habîb Abû Muhammad et lui dit: « Tu me dois trois cent dirhams. Depuis quand te dois-je cela? Tu me dois trois cent dirhams. Reviens demain. » Dans la nuit, il accomplit ses ablutions, pria et dit: « Ô Allah! S'il est véridique, accorde-les lui, et s'il est menteur, éprouve-le en sa main! » Le lendemain on porta l'homme jusqu'à lui, frappé d'hémiplégie. Il lui dit: « Qu'as-tu? C'est moi qui suis venu te voir hier, et tu ne me dois rien. Je me suis juste dit que tu serais gêné devant les gens et que tu me donnerais. Recommenceras-tu? Non. Ô Allah, s'il est véridique, accorde-lui la santé. » L'homme se leva alors comme si rien ne l'avait touché. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 2/380]
- Mûsâ Ibn Tarîf rapporte: « Ibrâhîm Ibn Ad-ham prit la mer, ils furent surpris par une tempête, et alors qu'ils étaient sur le point de périr, Ibrâhîm enveloppa sa tête dans son manteau et s'endormit. Les gens lui dirent: « Ne vois-tu pas la difficulté dans laquelle nous sommes? Ce n'est pas ça la difficulté. Qu'est-ce que la difficulté alors? Avoir besoin des gens. » Puis il dit: « Ô Allah, Tu nous as montré Ta puissance, montre-nous maintenant Ta clémence. » La mer redevint alors aussi plate qu'un verre d'huile. » [Sifah As-Safwah 4/388]

- Les invocations de Sacd Ibn Abî Waqqâs étaient exaucées; un homme menti à son sujet et il dit : « Ô Allah ! S'il est menteur, rends-le aveugle, prolonge son existence, et soumets-le aux tentations. » Tout cela frappa cet homme qui poursuivait les jeunes filles dans les impasses et disait : Je suis un vieil homme tenté, frappé par l'invocation de Sacd. » [Al-Bukhârî 755]
- We use femme disputa à Sacîd Ibn Zayd une terre qui lui appartenait et prétendit qu'il la lui avait prise. Il dit : « Ô Allah ! Si elle ment, rends-la aveugle et tue-la sur sa terre. » Elle perdit ensuite la vue, et un soir qu'elle marchait sur sa terre, elle tomba dans un puits et mourut. » [Muslim 1610]

- Muhammad Ibn Al-Munkadir était en expédition lorsqu'un de ses compagnons lui dit: « J'aimerais du fromage frais. » Ibn Al-Munkadir répondit: « Demandez à Allah qu'Il vous nourrisse, et Il vous nourrira, car Il est l'Omnipotent. » Les hommes invoquèrent, et peu de temps après ils virent une corbeille cousue renfermant du fromage frais. Un homme dit: « S'il y avait du miel, cela serait meilleur. » Ibn Al-Munkadir répondit: « Celui qui vous a accordé du fromage ici est capable de vous nourrir de miel, alors demandez-Lui votre subsistance. » Ils invoquèrent alors, cheminèrent quelque peu, et trouvèrent une poche de miel sur le chemin. Ils s'arrêtèrent et mangèrent. [Al-Hilyah 3/151]

### La mention d'Allah

- Al-Aswad Ibn Hilâl rapporte : « Nous marchions avec Mucâdh Ibn Jabal et il nous dit : Asseyons-nous afin de croire un moment. » [Sifah As-Safwah 1/232]
- **Abû-d-Dardâ'** a dit : « Je préfère célébrer cent fois la grandeur d'Allah plutôt que de faire l'aumône de cent dinars. » [Az-Zuhd li Almad 259]
- **Abû Hurayrah** a dit : « Les habitants du ciel voient étinceler les demeures de ceux qui mentionnent Allah, de la même manière que les astres brillent pour les habitants de la terre. » [\*Uyûn Al-Akhbûr 2/678]
- **Musâdh Ibn Jabal** a dit : « Je préfère mentionner Allah du matin au soir plutôt que de chevaucher des montures affutées sur le sentier d'Allah du matin au soir. » [Al-Ḥilyah 1/184]
- Sâlim Ibn Abî-l-Ja'd rapporte: « On dit à **Abû-d-Dardâ**' que Sa'd Ibn Munabbih affranchit cent esclaves, et il dit: « Cent esclaves affranchis sur les biens d'un homme, voilà qui est beaucoup, mais si tu veux je t'informerais de ce qui est meilleur encore: une foi à laquelle on s'attache nuit et jour, et que ta langue ne cesse d'être humide de la mention d'Allah (※). » [Al-Hilyah 1/175]
- Mucâdh Ibn Jabal a dit: « Le fils d'Adam n'accomplit pas un acte plus à même de le sauver du châtiment d'Allah que la mention d'Allah. Même le djihad sur le sentier d'Allah? Même le djihad sur le sentier d'Allah, car Allah dit: (La mention d'Allah est ce qui est de plus grand) » [Az-Zuhd li Almad 229]
- \*\*GAbd Allah Ibn \*\*Amr a dit : « Pas un groupe de gens ne se rassemblent en mentionnant Allah sans qu'Allah ne les mentionne en une assemblée plus honorable que la leur ; et pas un groupe de gens ne se séparent sans avoir mentionné Allah sans que cette assise ne soit pour eux un regret au Jour de la Résurrection. » [Az-Zuhd li Almad 278]
- Brâhîm Ibn Abî Abdah a dit: « Il m'est parvenu que lorsque le croyant meurt, il espère pouvoir revenir en ce bas-monde pour célébrer ne serait-ce qu'une seule fois la grandeur ou l'unicité d'Allah. » [Mawsû: ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/399]

- **Brâhîm Ibn Ad-ham** a dit : « Le plus haut degré consiste à ce que tu trouves la mention d'Allah plus douce que le miel. » [Istinshâq Nasîm Al-Uns 51]
- **Maymûn Ibn Mihrân** a dit : « On a dit que la mention d'Allah était de deux types : une mention d'Allah par la langue et, meilleure encore, que tu te souviennes de Lui lorsque tu es sur le point de commettre un péché. » [Al-Hilyah 4/87]
- Sufyân a dit: « On ne s'est pas délecté d'une chose meilleure que la mention d'Allah. » [Al-Hilyah 7/307]
- Hassân Al-Karmânî a dit : « Le serviteur ne témoigne envers son Seigneur d'une hostilité pire que de détester Sa mention et celui qui Le mentionne. » [Al-Hilyah 6/72]
- <u>Humayd Ibn Hilâl</u> a dit: « Celui qui mentionne Allah dans le marché est semblable à un arbre vert au milieu d'arbres morts. » [Al-Hilyah 2/252]
- Maymûn Ibn Siyâh a dit : « Si Allah veut du bien à Son serviteur, Il lui fait aimer Sa mention. » [Al-Hilyah 3/10]
- & Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Je ne connais de délectation, de repos et de réjouissance que lorsque je m'isole chez moi avec mon Seigneur. Et lorsque j'entends l'appel à la prière, je dis: « Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournons » par répugnance du fait de rencontrer les gens et qu'ils me détournent de la mention d'Allah. » [Az-Zuhd li-l-Bayhaqî 151]
- Mukhallad Ibn Al-Husayn rapporte: « Je ne me suis jamais réveillé la nuit sans trouver Ibrâhîm Ibn Ad-ham mentionnant Allah. » [Al-Hilyah 8/22]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Sulaymân rapporte: « Al-Buwaytî bougeait sans cesse ses lèvres en raison de la mention d'Allah. » [As-Siyar 12/59]

- ☼ Ibn Abî cAddî rapporte: « Dâwud Ibn Abî Hind est venu nous trouver et nous dit: Ô jeunes! Je vais vous dire une chose, peut-être que cela servira à l'un de vous. Lorsque j'étais enfant, je me rendais au marché, et lorsque je revenais à la maison, je me disais que j'allais mentionner Allah jusqu'à tel endroit, et en y parvenant, je me disais que j'allais mentionner Allah jusqu'à tel endroit, et ceci jusqu'à parvenir à la maison. » [Al-Hilyah 3/93]
- Thâbit Al-Bunânî rapporte: « Un dévot dit un jour à ses frères: « Je sais quand mon Seigneur me mentionne. » Ses compagnons furent atterrés par cela et dirent: « Tu sais quand ton Seigneur te mentionne? Oui. Quand? Lorsque je Le mentionne, Il me mentionne. Et je sais lorsque mon Seigneur m'exauce. » Ils s'en étonnèrent et dire: « Tu sais quand ton Seigneur t'exauce? Oui. Comment sais-tu cela? Lorsque mon cœur s'apeure, que j'ai des frissons, que mes yeux débordent de larmes, et qu'on me permet d'invoquer, je sais qu'Il m'exauce. » et ses compagnons se turent. » [Al-Ḥilyah 2/324]
- & cAbd Al-Malik Ibn Muhammad rapporte: « Al-Awzâcî ne parlait à personne après la prière de l'aube jusqu'à avoir mentionné Allah, mais si quelqu'un lui parlait, il lui répondait. » [Al-Hilyah 6/143]
- & Al-Awzâ<sup>c</sup>î rapporte : « Après avoir accompli la prière du <sup>c</sup>asr, Hassân Ibn <sup>c</sup>Atiyyah s'isolait dans un coin de la mosquée et mentionnait Allah jusqu'au coucher du soleil. » [Al-Hilyah 6/70]
- Bilâl Ibn Sacd a dit: « La mention d'Allah est de deux types: la mention par la langue, qui est une bonne chose, et la mention d'Allah devant ce qui est licite et illicite, et qui est meilleure. » [Al-Hilyah 5/224]
- & Kacb a dit: « Celui qui multiplie la mention d'Allah s'innocente de l'hypocrisie. » [As-Shucab 1/713]
- Un homme coupa les moustaches de Macrûf Al-Kurakhî qui ne cessait de mentionner Allah. Il lui dit : « Comment veux-tu que je coupe ? » Il lui répondit : « Fais ce que tu as à faire, et je fais ce que j'ai à faire. » [As-Siyar 9/341]
- On demanda à Ibn Al-Jawzî: « Qu'est-ce qui est meilleur: que je mentionne Allah ou que je me repente? » Il répondit: « Le vêtement sale a plus besoin de savon que d'encens. » [As-Siyar 21/371]

- Ibn Abî cAdî rapporte: « Dâwud Ibn Abî Hind vint vers nous et dit: Ô jeunes! Je vais vous informer d'une chose, peut être que l'un de vous en tirera profit. Lorsque j'étais jeune, j'allais au marché et lorsque je revenais chez moi, je m'enjoignais à mentionner Allah jusqu'à tel endroit, et lorsque j'y parvenais je m'enjoignais à mentionner Allah jusqu'à tel autre endroit, et ce jusqu'à revenir chez moi. » [Al-Hilyah 1/464]
- Muhammad Ibn Al-Munkadir avait un voisin éprouvé par la maladie qui criait la nuit, alors Muhammad élevait, lui, la voix pour louer Allah. On l'interrogea à ce sujet et il dit : « Il élève la voix pour l'épreuve qui le frappe, et j'élève la voix pour le bienfait qui me touche. » [Sifah As-Safwah 2/479]
- Sa'îd Ibn Jubayr a dit: « La mention d'Allah repose dans l'obéissance à Allah, ainsi celui qui obéit à Allah Le mentionne, alors que celui qui ne Lui obéit pas ne Le mentionne pas, même s'il multiplie la célébration de Sa gloire et la récitation du Coran. » [Sifah As-Safwah 3/55]
- \*\*Bakr Ibn Abd Allah rapporte: « J'ai rencontré un porteur avec une charge sur le dos répétant: « Louange à Allah, je demande pardon à Allah. » J'ai attendu qu'il pose sa charge et lui ai dit: Ne sais-tu pas dire autre chose que cela? Si, je sais dire mieux que cela, je lis le Livre d'Allah, mais le serviteur est entre le bienfait et le péché, donc je loue Allah pour Ses nombreux bienfaits, et je Lui demande pardon pour mes péchés. Le porteur est plus savant que Bakr. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/486]
- Thâbit Al-Bunânî a dit: « Les adeptes de la mention d'Allah s'assoient pour mentionner Allah, alors qu'ils portent des péchés semblables aux montagnes, et lorsqu'ils se lèvent, ils en sont totalement libérés et rien n'en reste. » [Al-Hilyah 1/405]
- \*\*Ubayd Allah Ibn \*\*Umayr\* a dit : « Allah accorde ce bas-monde à celui qu'Il aime et à celui qu'Il n'aime pas, alors qu'Il n'accorde la religion qu'à celui qu'Il aime. Lorsqu'Allah aime un serviteur, Il lui donne la foi, ainsi que celui qui craint de combattre l'ennemi, d'endurer la nuit, et qui se montre avare de ses biens, multiplie les célébrations de la gloire, de la louange et de l'unicité d'Allah. » [Az-Zuhd li Almad 648]

- Mujâhid a dit: «L'homme n'est considéré parmi ceux qui mentionnent abondamment Allah que lorsqu'il Le mentionne debout, assis et couché. » [Al-Hilyah 2/11]
- **Maymûn Ibn Mihrân** a dit : « La mention d'Allah est de deux types : la mention par la langue et, meilleure encore, la mention d'Allah face à la désobéissance, lorsqu'on est sur le point de la commettre. » [Al-Ḥilyah 2/55]
- Hassân Ibn Atiyyah a dit: « On ne s'oppose pas à Allah par ce qui est pire que de détester Sa mention et celui qui le mentionne. » [Al-Hilyah 2/266]
- Maymûn Ibn Siyâh a dit: «Lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, Il lui fait aimer Sa mention. » [Al-Hilyah 1/468]
- **& Khâlid Ibn Macdân** a dit: « Allah fait chaque jour une aumône, et Allah n'accorde pas à Ses serviteurs une aumône meilleure que Sa mention. » [Al-Hilyah 9/18]
- & Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Anas a dit: « Le signe de l'amour pour Allah est de Le mentionner abondamment, car lorsque tu aimes une chose tu la mentionnes abondamment. » [Ta<sup>c</sup>dhî<sup>m</sup> Qadr As-Salâh 744]
- Fath Al-Mawsilî a dit : « Celui qui aime Allah ne se détourne pas de Sa mention, serait-ce le temps d'un clin d'œil. » [Al-Hilyah 9/378]
- ☼ Dhû-n-Nûn a dit: « Celui qui occupe son cœur et sa langue par la mention d'Allah, Il établit en son cœur la lumière du désir de cheminer vers Lui. » [Al-Hilyah 9/378]
- & Lorsqu'Al-Hasan Al-Basrî n'enseignait pas et n'était pas occupé, il répétait souvent : «Gloire à Allah l'Immense», on rapporta cela à un savant de la Mecque qui dit : « Cet homme est savant, personne ne le répète sept fois sans qu'on ne lui construise une demeure au Paradis. » [Mawidhah Jâmi'ah 155]

# Face aux épreuves

- **© 'Umar Ibn Al-Khattâb** a dit : « Celui qui est négligent dans la pratique est éprouvé par l'angoisse afin d'expier cela. » [Al-Hilyah 1/71]
- **Sa'd Ibn Abî Waqqâs** a dit: « Je nous revois avec le Messager d'Allah (紫), alors que nous n'avions pour nourriture que les feuilles des arbres, et que nos selles étaient semblables à celles des boucs. » [Al-Ḥilyah 1/92]
- & Abû-d-Dardâ' a dit : « Si l'existence du fils d'Adam n'était que santé et préservation, cela serait pour lui un mal mortel. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/565]
- **Abû Hurayrah** a dit: « Il n'est pas de souffrance qui me soit plus aimée que la fièvre car elle donne à chaque membre sa part de souffrance, et Allah accorde à chaque membre sa part de récompense. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/335]
- Salmân Al-Fârisî a dit : « Le musulman est éprouvé et cela est une expiation pour le passé et une réprimande pour ce qui reste de son existence ; alors que le mécréant est éprouvé et il est semblable à la chamelle relâchée qui ne sait pas pourquoi elle a été relâchée et attachée. » [Jâmic Al-Cullûm wa-l-Hikâm 1/231]
- ® On mentionna la souffrance en présence d'Al-Hasan qui dit : « Par Allah, ce ne sont pas des jours mauvais pour le musulman, mais des jours en lesquels il se souvient de ce qu'il a oublié de la résurrection, et par lesquels on expie ses fautes. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/426]

- Thâbit rapporte: « Nous avons rendu visite à Rabîcah Ibn Al-Hârith qui était souffrant, et il dit: Celui qui est dans ma situation, l'au-delà remplit son cœur, et ce bas-monde devient pour lui plus méprisable qu'une mouche. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/239]
- Ahmad Ibn 'Ubayd At-Taymî rapporte qu'un bédouin a dit :
   « Louange à Celui qui est le seul à être loué pour ce qui est réprouvé. »
   [Mawsûcah lbn Abî-d-Dunyâ 1/491]
- Shurayh Al-Qâdî a dit: « Lorsqu'une éprouve me touche, je loue Allah quatre fois: pour le fait qu'elle ne soit pas plus importante; qu'll m'accorde de patienter, qu'll m'accorde d'en espérer une récompense, et qu'elle ne touche pas ma religion. » [As-Siyar 4/105]
- © cUthmân Ibn Al-Haytham rapporte: « Un homme de Bassora, du clan de Sacd, qui comptait parmi les chefs des armées de cUbayd Allah Ibn Ziyâd tomba d'un toit et se cassa les deux jambes. Abû Qilâbah lui rendit visite et lui dit: « J'espère que cela soit un bien pour toi. − Ô Abû Qilâbah! Quel bien y a-t-il dans le fait que mes deux jambes soient cassées? − Le fait qu'Allah te préserve d'une épreuve plus grande. » Trois jours plus tard, une missive lui parvint d'Ibn Zayd lui ordonnant de partir combattre Al-Husayn. Il dit à l'émissaire: « Tu vois bien ce qui m'a frappé, [je ne peux m'y rendre]. » et sept jours plus tard parvint la nouvelle de l'assassinat d'Al-Husayn. L'homme dit alors: Qu'Allah fasse miséricorde à Abû Qilâbah, il a dit vrai, ce fut un bien pour moi. » [Sifah As-Safwah 3/68]
- Mûsâ Ibn Al-Mahdî présenta ses condoléances à Sulaymân Ibn Abî Jacfar pour la mort d'un de ses fils, et il lui dit : « Te réjouissait-il alors qu'il était épreuve et tentation, pour t'attrister alors qu'il est prière et miséricorde ?! » [As-Siyar 4/105]
- Wahb Ibn Munabbih passa devant un homme aveugle, lépreux, infirme, dénudé, et qui était pourtant lumineux et disait : « Louange à Allah pour Son bienfait. » Un homme qui accompagnait Wahb lui demanda : « Que possèdes-tu comme bienfait dans la condition qui est la tienne ? » Il

lui répondit: « Regarde les habitants de la ville, vois combien ils sont nombreux ; je loue Allah pour Son bienfait car personne en dehors de moi n'y connait Allah. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/60]

- Ibn As-Sammâk écrivit à Ar-Rashîd pour lui présenter ses condoléances pour la mort d'un de ses fils, et il lui dit : « Essaie d'être aussi reconnaissant envers Allah lorsqu'Il l'a repris que lorsqu'Il te l'a accordé, car lorsqu'Il l'a repris, Il a préservé Son don, alors que s'il était resté en vie, tu n'aurais pas été à l'abri de sa tentation. Vois ta tristesse pour sa disparition et ton affliction pour son départ : agrées-tu cette vie pour l'agréer pour ton fils ? Lui est désormais préservé de tout trouble, et c'est toi qui reste en danger. Sache que le malheur est double si tu perds patience, et simple si tu patientes, alors fais en sorte que les deux ne te frappent pas. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/59]
- ⊕ Un membre de la famille de Muhammad Ibn ʿAlî Ibn Al-Ḥusayn tomba malade et il s'affligea pour lui ; puis on l'informa de son décès et il se réjouit pour lui. On l'interrogea à ce sujet, et il dit : « Nous invoquons Allah pour ce que nous aimons, et lorsque survient ce que nous réprouvons, nous ne nous opposons pas à Allah en ce qu'Il aime. » [ʿUyûn Al-Akhbâr 3/62]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit : « Je ne veux pas qu'on me facilite les affres de la mort, car c'est la dernière occasion pour le musulman d'expier ses péchés. » [Tasliyah Ahl Al-Masâ'ib 37]
- On a dit: « Nous sommes semblables à eux, si ce n'est que nous sommes restés un moment après eux et qu'ils nous ont devancé. » [⁴Uyûn Al-Akhbâr 3/66]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « N'est pas érudit celui qui ne considère pas l'épreuve comme un bienfait, et l'aisance comme une calamité. » [As-Siyar 7/66]
- ∰ Hudhayfah Al-Marcashî rapporte : « Nous sommes arrivés à la Mecque en compagnie d'Ibrâhîm Ibn Ad-ham, alors que Shaqîq Al-Balkhî accomplissait le pèlerinage cette année. Nous nous sommes rassemblés à côté de la kacbah et Ibrâhîm demanda à Shaqîq : « Sur quoi avez-vous fondé votre religion ? Lorsqu'on nous accorde nous mangeons, et lorsqu'on nous prive nous patientons. C'est ainsi qu'agissent également les chiens de Balkh. Et vous, sur quoi l'avez-vous fondée ? Lorsqu'on nous accorde nous donnons, et lorsqu'on nous prive nous remercions et louons. » Shaqîq se leva alors, se mit assis devant Ibrâhîm et dit : tu es notre enseignant ! » [Al-Ḥilyah 1/92]

- **Yahyâ Ibn Mucâdh** a dit : « Ils ont glorifié Allah dans les océans des épreuves jusqu'à parvenir aux largesses, puis ils ont glorifié Allah dans les océans des largesses jusqu'à parvenir au Seigneur des créatures. » [Al-Hilyah 3/258]
- Sâlih Al-Murrî présenta ses condoléances à un homme et lui dit : « Si le malheur qui te frappe dans la disparition de ton fils ne suscite pas en toi une exhortation, il n'est rien comparé au malheur qui frappe ton âme, et c'est sur elle que tu dois pleurer. » [As-Siyar 2/725]
- On demanda à Abû 'Uthmân Al-Wâ'idh : « Quelle est l'œuvre en laquelle tu portes le plus d'espoir ? » Il répondit : « Lorsque j'ai grandi, on voulait me marier mais je refusais. Une femme vint me trouver et me dit : « Ô Abû 'Uthmân ! Je t'aime d'un amour qui ne m'a laissé ni sommeil ni repos. Je te demande par Celui qui retourne les cœurs et je Le prends comme intercesseur auprès de toi afin que tu m'épouses. As-tu un père ? Oui. » Elle le fit venir, on appela des témoins et je l'ai épousée. Lorsque j'ai été seul avec elle, j'ai constaté qu'elle était borgne, boiteuse, difforme, j'ai alors dit : « Ô Allah, la louange Te revient pour ce que Tu m'as prédestiné. » Les gens de ma famille me blâmaient pour l'avoir épousée, et moi je faisais preuve plus encore de bonté et de générosité envers elle. Parfois elle me retenait et m'empêchait d'assister à certains cours, et parfois je bouillais, mais je ne lui montrais rien de cela. Je suis resté ainsi quinze ans, et je ne porte pas plus d'espoir que dans le fait que j'ai préservé ce qu'elle éprouvait en son cœur à mon égard. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 11/188]
- ⑤ Ibrâhîm Ibn Al-Walîd rapporte: « J'ai rendu visite à Ibrâhîm Al-Maghribî qui reçut une ruade d'une mule qui lui cassa la jambe, et il dit: Si ce n'étaient les malheurs de ce bas-monde, nous arriverions devant Allah complètement ruinés. » [Al-Hilyah 3/316]

- **Abû** <u>H</u>âzim a dit : « Tout bienfait qui ne rapproche pas d'Allah est un malheur. » [Sifah As-Safwah 2/489]
- **An-Nu<sup>c</sup>mân Ibn Bashîr** a dit : « La plus grande perte consiste à commettre des péchés alors que tu es éprouvé. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 9/37]
- & Lorsqu'une épreuve frappait Ibn Shubrumah, il disait : « Ce n'est qu'un nuage d'été qui bien vite se dissipera. » [Al-c Aqd Al-Farîd 1/313]

### Face aux troubles et tentations

- Ibn Sirîn rapporte: On demanda à Sacd Ibn Abî Waqqâs: « Pourquoi ne combats-tu pas, car tu fais partie des membres de la consultation, et tu en es plus en droit que tout autre? » Il répondit: « Je ne combattrais pas jusqu'à ce que vous m'apportiez un sabre doté de deux yeux, d'une langue et de deux lèvres sachant distinguer le croyant du mécréant, car j'ai déjà combattu et je sais ce qu'est le djihad. » [Al-Ḥilyah 1/95]
- <u>Hudhayfah</u> a dit: « Lorsque vous voyez les troubles arriver, terrezvous dans vos demeures, cassez vos sabres et brisez vos arcs. » [Al-Hilyah
  1/205]
- ® Nâfic rapporte: Un homme vint trouver Ibn 'Umar et lui dit: « Ô Abû 'Abd Ar-Raḥmân! Tu es le fils de 'Umar, le Compagnon du Messager d'Allah (\*) et il mentionna ses mérites qu'est-ce qui t'empêche de combattre? » Il répondit: « Ce qui m'empêche de combattre est qu'Allah m'a interdit de verser le sang du musulman, et Allah (\*) dit: (\*Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que le culte soit exclusivement voué à Allah) Nous l'avons fait et nous avons combattu jusqu'à ce que le culte soit exclusivement voué à Allah. Quant à vous, vous voulez combattre jusqu'à ce que le culte soit voué à autre qu'Allah. » [Al-Hilyah 1/211]
- Nâfic rapporte qu'on dit à **Ibn cumar** à l'époque d'Ibn Az-Zubayr et des kharijites : « Pries-tu avec ceux-ci et ceux-là, alors qu'ils s'entretuent ? » Il répondit : « Celui qui dit : « Viens à la prière! » je lui réponds, et celui qui dit : « Viens au succès! » je lui réponds. Quant à celui qui dit : « Viens tuer ton frère musulman et prendre ses biens! » Je lui réponds non. » [Al-Hilyah 1/220]
- Mutarrif a dit : « Les troubles ne surviennent pas pour guider les gens mais pour éprouver le croyant en sa religion. Je préfère qu'Allah me dise : « Pourquoi n'as-tu pas tué untel ? » plutôt qu'Il me dise : « Pourquoi as-tu tué untel ? » [Al-Hilyah 1/362]
- & Abû 'Aqîl Bashîr Ibn 'Uqbah rapporte: « J'ai demandé à Yazîd Ibn As-Shikkhîr: Que faisait Mutarrif lorsque les gens se soulevaient? Il répondit: Il restait chez lui et il ne se rendait ni à la prière du vendredi ni à la prière en commun, jusqu'à ce que les troubles se dissipent. » [As-Siyar 1/475]

- Sacîd Ibn Jubayr a dit : « J'ai rencontré un moine qui me dit : Ô Sacîd ! C'est lors des troubles qu'on distingue celui qui adore Allah de celui qui adore autre que Lui. » [AI-Hilyah 2/105]
- © 'Umayr Ibn Hânî a dit en mentionnant les troubles : « Bienheureux celui qui possède du bétail et de la science, qui accomplit la prière, acquitte la Zakat, honore l'invité, que les gens ne connaissent pas, et qu'Allah connait pour sa piété. C'est lui le serviteur bienfaisant. » [Al-Hilyah 1/173]
- & Abd Allah Ibn Mascûd a dit : « Je préfère être collé à un chameau en sueur plutôt qu'à une femme parfumée. Remplir son ventre de pus est meilleur que de le remplir de poésie. » [Muṣannaf Abd Ar-Razzâq 4/373]
- & cAlî Ibn Zayd rapporte: « Sacîd Ibn Al-Musayyib a dit: « Satan n'a pas désespéré d'une chose sans tenter d'y parvenir par l'intermédiaire des femmes. » Sacîd nous dit, alors qu'il avait quatre-vingt-quatre ans, qu'il avait perdu un œil et que l'autre faiblissait: je ne crains rien plus que les femmes. » [Sifah As-Safwah 2/438]
- & Abû <u>H</u>akîm rapporte : « <u>Hassân Ibn Abî Sinân</u> sortit le jour du *îd*, et lorsqu'il revint son épouse lui dit : « Combien de belles femmes as-tu vues aujourd'hui ? » Elle ne cessa d'insister jusqu'à ce qu'il lui dise : « malheur à toi ! Je n'ai cessé de fixer mon pouce depuis que je t'ai quittée jusqu'à revenir. » [Al-Muntadham 8/152]
- Maymûn Ibn Mihrân Ibn Hânî a dit : « N'éprouve pas ton âme par trois choses : ne t'introduis pas auprès du gouverneur, même si tu dis : je vais lui ordonner l'obéissance à Allah; ne t'introduis pas auprès d'une femme, même si tu dis : je vais lui apprendre le Livre d'Allah; et ne prête pas l'oreille à celui qui suit ses passions, car tu ne sais pas ce qui en restera en ton cœur. » [Al-Hilyah 2/54]
- **Sufyân At-Thawrî** a dit : « Allah n'as pas suscité un prophète, sans qu'on ne lui fasse craindre la tentation des femmes. » [Dham Al-Hawâ 135]

- Hakkâm Ibn Salam rapporte: « J'étais aux côté de Sufyân At-Thawrî lorsqu'une femme vint et dit: « Je veux t'interroger sur une question. » Il lui répondit: « Ferme la porte et parle de derrière la porte. » [Dham Al-Hawâ 135]

### La recherche du licite

- **Billon Al-Mubârak** a dit : « Je préfère refuser un dirham à la licéité douteuse que de donner en aumône deux cents milles [dirhams]. » [Sifah As-Safwah 4/139]
- Muhammal rapporte : « J'ai entendu Wuhayb Ibn Al-Ward dire : Si tu restais en prière aussi longtemps que ce poteau, cela ne te serait d'aucune utilité, jusqu'à ce que tu regardes si ce qui entre dans ton ventre est licite ou illicite. » [Al-Warac 123]
- Wahb Ibn Munabbih a dit: «L'homme qui fait preuve du plus d'ascétisme en ce bas-monde, même s'il s'y plonge et en est avide, est celui qui n'en accepte que les gains licites et bons. L'homme qui convoite le plus ce bas-monde, même s'il s'en détourne, est celui qui ne se soucie pas de savoir si ses biens sont licites ou illicites. L'homme le plus généreux en ce bas-monde est celui qui s'acquitte généreusement des droits d'Allah, même si les gens le considèrent avare en dehors de cela. L'homme le plus avare en ce bas-monde est celui qui se montre avare du respect des droits d'Allah, même si les gens le considèrent généreux en dehors de cela. » [Al-Hilyah 4/49]
- Muslim rapporte : « J'ai rencontré Musâwiyah Ibn Qurrah, alors que je revenais du port, et il me dit : Qu'as-tu fait ? J'ai acheté pour ma famille, ceci et cela. D'une manière licite ? Oui. Faire ce que tu as fait, tous les jours, m'est préférable au fait de prier la nuit et jeûner le jour. » [Al-Hilyah 2/300]
- Muwarriq Al-Ijlî s'installa chez le fils de son épouse, nommé Sughrî, qui lui apporta un œuf qu'il avait cuit dans une marmite en cuivre. Muwwariq lui demanda : « D'où vient cette marmite, ô Sughrî? C'est un gage. Alors, reprends ton œuf. » il refusa d'en manger car il réprouvait l'usage du gage. [Al-Warac 125]

- **Brâhîm Ibn Ad-ham** a dit : « Ne consomme qu'une nourriture bonne et licite, et on ne te reprochera pas de ne pas prier la nuit et jeûner le jour. » [Al-Jû<sup>c</sup>246]
- **Abd Al-Azîz Ibn As-Sâ'ib** rapporte: « Un pieux prédécesseur a dit: Délaisser un dâniq¹ provenant de ce qu'Allah réprouve m'est préférable à l'accomplissement de cinq cents pèlerinages. » [Al-Warac 24]
- Sacîd Ibn cAbd Al-cAzîz a dit : « Celui qui amasse des biens en tout injustice, Allah lui amènera la pauvreté, en toute justice. » [As-Siyar 8/36]
- & Khalf Ibn Tamîm rapporte : « J'ai demandé à Ibrâhîm Ibn Ad-ham : Depuis quand es-tu dans le Shâm ? Il répondit : Depuis vingt-quatre ans. Je ne suis pas venu pour la garde aux frontières ou le djihad, mais je suis venu pour me rassasier de pain licite. » [As-Siyar 7/390]
- & cAbd Ar-Razzâq rapporte: « Mucammar mangea un fruit chez lui, puis demanda d'où il provenait. On lui dit: « C'est un cadeau d'unetelle, qui pleure sur les morts. » Il se leva alors et se fit vomir. » [As-Siyar 7/11]
- Shuʿayb Ibn Harb a dit : « Ne méprise pas un seul sou dans le gain duquel tu obéis à Allah, car ce n'est pas le sou qui est visé mais l'obéissance à Allah. Il se peut que tu achètes un légume avec ce sou, et qu'il ne soit pas parvenu à ta bouche sans qu'on t'ait déjà pardonné [tes péchés]. » [Sifah As-Safwah 2/266]
- ® Nâfic rapporte: « Al-Mukhtâr Ibn Abî cUbayd envoyait des biens à Ibn cUmar, et il les acceptait. Il disait: Je ne demande rien à personne, et je ne repousse rien de ce qu'Allah (紫) m'accorde. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/247]
- **Abû-d-Dardâ'** a dit : « Ce qu'on te donne de ces biens, sans dilapidation ni mendicité, consomme-en et fais-les fructifier. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 2/249]
- ⑤ Ibrâhîm Ibn Ad-ham écrivit à ⁴Abbâd Ibn Kathîr à la Mecque : « Considère tes circumambulations, ton pèlerinage et des parcours [entre les deux monts] comme le somme d'un combattant sur le sentier d'Allah. » ⁴Abbâd lui écrivit en réponse : « Considère ta surveillance aux frontières, ta garde et ton combat comme le somme de celui qui s'efforce de nourrir sa famille de manière licite. » [Al-Hilyah 1/97]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> NdT: unité monétaire ancienne.

#### Le travail

- © Umar Ibn Al-Khattâb a dit: « Allah n'a pas créé de mort qui me soit plus agréable, après la mort sur le sentier d'Allah, que de mourir sur ma selle, parcourant la terre à la recherche de la grâce d'Allah (張). » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 7/450]
  - Wmm Ad-Dardâ' rapporte : « Abû-d-Dardâ' m'a dit :
- ® Ne demande rien aux gens. Mais si je suis dans le besoin ? Si tu es dans le besoin, suis ceux qui récoltent, ramasse ce qui tombe, écrase-le, mouds-le, puis mange-le, mais ne demande rien aux gens. » [Az-Zuhd li Almad 266]
- **@ 'Umar Ibn Al-Khattâb** a dit : « Un travail comportant une forme d'avilissement est meilleur que de mendier auprès des gens. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/475]
- Salmân Al-Fârisî a dit : « J'aime manger de ce que mes mains ont produit. » [Al-Hilyah 1/161]
- Sâlim, l'esclave affranchi de Zayd Ibn Sawhân rapporte : « J'étais au marché avec mon maitre lorsque passa Salmân Al-Fârisî qui avait acheté une charge de nourriture. Zayd lui dit : « Ô Abû cAbd Allah! Tu fais cela alors que tu es un Compagnon du Messager d'Allah (※)? » Il répondit : « Lorsque l'âme acquiert sa subsistance, elle s'apaise et se consacre à l'adoration, et les insufflations désespèrent de la troubler. » [Al-Ḥilyah1/166]

- Muslim rapporte: « J'ai rencontré Muʿawiyah Ibn Qurrah alors que je revenais du pâturage. Il me dit: « Qu'as-tu fait? J'ai acheté pour ma famille ceci et cela. Tu as obtenu une chose licite? Oui. Je préfère faire ce que tu as fait que de prier la nuit et jeûner le jour. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/91]
- Suhayl Ibn cAlî rapporte: « Je m'asseyais avec Khayr Ibn Nucaym et je l'ai vu commercer l'huile. Je lui dis: « Toi aussi tu commerces? » Il me répondit: « Attends jusqu'à ce que tu éprouves la faim par le ventre d'un autre. » Je me suis dit: comment éprouverais-je la faim par le ventre d'un autre? Et lorsque j'ai eu une famille, j'ai éprouvé la faim à travers leurs ventres. » [Al-Muntadham 9/61]
- <u>Mammâd Ibn Zayd rapporte:</u> « **Ayyûb** me dit: Attache-toi au marché car la richesse est une forme de préservation. Attache-toi au marché car tu ne cesseras d'être noble auprès de tes frères tant que tu n'auras pas besoin d'eux. » [Al-Hilyah 1/434]
- **Luqmân** dit à son fils : « Mon enfant! Si tu es dans le besoin, reviens vers ton Seigneur (♣) seul, invoque-Le, implore-Le, et demande-Lui de Sa grâce et Ses trésors, car personne d'autre que Lui ne possède cela ; et ne demande pas aux gens, sinon ils te mépriseront et ne t'accorderont rien. » [Islâḥ Al-Mâl 1/449]
- **Ayyûb** a dit : « Si je savais que ma famille a besoin d'une botte de légume, je ne me serais pas assis avec vous. » [Mawsû ah Ibn Abî-d-Dunyû 7/454]
- **Abû Wâ'il** a dit : « Je préfère un dirham provenant du commerce que dix provenant d'un don. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/454]
- & Al-Haytham Ibn Jamîl rapporte : « J'ai demandé à Ibn Al-Mubârak : Puis commercer en mer ? Il me répondit : Commerce sur terre et en mer, et dispense-toi des gens. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/455]
- ☼ Un homme rencontra Al-Hasan Ibn Yahyâ alors en Abyssinie, alors que ce dernier transportait de la marchandise pour le commerce. L'homme lui dit pour le blâmer : « Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici ? Tout cela pour par recherche et avidité pour ce bas-monde ? Al-Hasan lui répondit : « Ce qui m'a amené ici est que je réprouve avoir besoin de gens comme toi. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/456]

- © 'Umar Ibn Qays rapporte : « Lorsque je regardais 'Abd Allah Ibn Az-Zubayr en ce qui concernait sa vie d'ici-bas, je me disais : Cet homme ne désire pas Allah, serait-ce le temps d'un clin d'œil. Et lorsque je le regardais en ce qui concernait l'au-delà, je me disais : Cet homme ne désire pas ce bas-monde, serait-ce le temps d'un clin d'œil. » [Al-Ḥilyah 1/253]
- **& Kacb Al-Ahbâr** a dit : «Œuvre à la manière de celui qui pense qu'il mourra vieillard, et prends garde à la manière de celui qui pense qu'il mourra demain. » [Al-Hilyah 2/253]
- Bilâl Ibn Sacd rapporte: « J'ai connu les Compagnons s'affairant à leur vie mondaine et riant les uns avec les autres, mais le soir ils étaient tels des moines. » [Az-Zuhd li Alimad 370]

# L'argent et les biens

- Sufyân At-Thawrî a dit : « On a nommé les biens (al-mâl) car ils font dévier [du verbe mâla/yamîl] les cœurs. » [Al-Hilyah 2/370]
- & Az-Zubayr Ibn Al-Awâm a dit: « L'argent permet d'agir en bien, de maintenir les liens de parenté, de dépenser sur le sentier d'Allah (%), c'est une aide au bon comportement, et il comporte également l'honneur et la jouissance en ce bas-monde. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/425]
- Muhammad Ibn Al-Munkadir a dit: « Quel bon soutien dans l'obéissance à Allah est la richesse! » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/415]
- Sasîd Ibn Al-Musayyib a dit: « Il n'est aucun bien en celui qui ne cherche pas à amasser des biens de manière licite, à en donner ce qu'il en doit, à les utiliser pour maintenir ses liens de parenté et se passer de mendier auprès des gens. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/413]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Je préfère laisser dix mille dirhams sur lesquels je serai jugé que d'avoir besoin des gens. » [Al-Hilyah 2/369]
- On demanda à Abû Az-Zinâd : « Pourquoi aimes-tu l'argent, alors qu'il te rapproche de ce bas-monde? » Il répondit : « Même s'il me rapproche de ce bas-monde, il m'en préserve. » [Al-Hilyah]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Dans le passé, les biens étaient réprouvés, mais aujourd'hui ils sont le bouclier du croyant. » [As-Siyar 1/696]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Que celui qui possède des biens les préserve, car nous vivons une époque en laquelle celui qui est dans le besoin donne en premier lieu sa religion. » [Al-Hilyah 2/369]
- Abû Dharr a dit: « Le jugement de celui qui possède deux dirhams est plus difficile que celui de qui n'en possède qu'un. » [Az-Zuhd li Ahmad 275]

- Al-cAlâ' Ibn Ziyâd a dit: « J'ai vu en rêve les gens suivre quelque chose, donc je l'ai suivi et j'ai vu qu'il s'agissait d'une vieille femme édentée et borgne, portant toute sorte de bijoux et parures. Je lui dis: Qui es-tu? Je suis ce bas-monde. Je demande à Allah qu'Il fasse que je te déteste. Oui, si tu détestes l'argent. » [As-Siyar 1/478]
- Al-Hasan Al-Basrî jurait par Allah : « Personne ne chérit l'argent sans qu'Allah ne l'avilisse. » [As-Siyar 1/561]
- **Abû Sulaymân Ad-Dârânî** a dit : « J'ai trouvé un moyen face à toute chose, exceptés l'or et l'argent pour lesquels je ne trouve aucun moyen de les sortir du cœur. » [Al-Ḥilyah 3/191]
- Al-Miswar Ibn Makhramah rapporte: «On apporta des biens à **Umar Ibn Al-Khattâb** lors de son califat, il se mit à les parcourir et les regarder, et ses yeux versèrent des larmes. Abd Ar-Rahmân Ibn Awf lui dit: «Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Commandeur des croyants? C'est plutôt le moment de faire preuve de reconnaissance? » Il lui répondit: Par Allah, on n'accorde pas ses biens à un peuple sans susciter entre eux l'inimitié et la haine. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/402]
- \*\*Blook of the state of the sta
- **Bin 'Umar** a dit : « Le plus grand malheur consiste à avoir une grande famille et peu de biens. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/503]
- Un homme vint trouver At-Thawrî et lui dit: « Ô Abû Allah! Tu gardes ces dinars? » Il lui répondit: « Tais-toi! Sans ces dinars, ces rois nous prendraient pour chiffon! » [Al-Hilyah 2/369]
- **Qays Ibn** 'Âsim recommanda à ses enfants: « Attachez-vous aux biens et aux moyens de les acquérir, car ils stimulent le noble et permettent de se dispenser du misérable; et prenez garde aux fait de mendier auprès des gens, car c'est là le dernier gain de l'homme. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/247]
- & Al-<u>H</u>asan rapporte : « <u>Luqmân</u> dit à son fils : Ô mon fils ! J'ai gouté toutes les amertumes, et je n'ai rien gouté de plus amer que la pauvreté. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/500]
- On a dit : « En perdant des biens, le nombre des amis diminue, et on peine à réaliser ce qu'on veut. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/502]
- On a dit : « Ne vois-tu pas qu'on s'éloigne de la demeure du pauvre, alors qu'on fait des cadeaux et qu'on visite le riche ? » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/504]

- **© 'Umar** a dit : « Vous savez que la convoitise est pauvreté, et que le désespoir est richesse ; lorsqu'on désespère d'une chose, on s'en passe. » [Al-Hilyah 1/71]

- **Bunân Al-Hammal** a dit : « L'homme libre est esclave tant qu'il se montre avide, et l'esclave est libre tant qu'il fait preuve de contentement. » [As-Siyar 3/1169]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Ô mémorisateurs du Coran! Ne pressez pas le bénéfice du Coran; et si vous marchez vers la convoitise, marchez doucement. » [Al-Hilyalı 2/373]
- **@ Umm Al-Banîn**, la sœur de cumar Ibn cAbd Al-cAzîz a dit : « Fi de l'avarice! Par Allah, si elle était un chemin, je ne l'aurais jamais emprunté; et s'il elle était un vêtement, je ne l'aurais jamais porté. » [Az-Zuhd li Alunad 613]
- **As-Sha** a dit : « Je ne sais ce qui, de ces deux choses, est plus bas en Enfer : le mensonge ou l'avarice. » [Mawsû ah Ibn Abî -d-Dunyâ 5/218]
- **Ad-Dhahabî** a dit : « Combien est laid que le savant qui appelle à Allah fasse preuve de convoitise et amasse les biens! » [As-Siyar 3/1351]

# La modération et la générosité dans les dépenses

- <sup>®</sup> Un homme invita à manger <sup>c</sup>Alî Ibn Abî <u>T</u>âlib qui lui dit : « Je viens à condition que tu ne t'imposes pas de nous donner ce que tu ne possèdes pas, et que tu ne nous prives pas de ce que tu possèdes. » [<sup>c</sup>Uyûn Al-Akhbâr 3/231]
- Shaqîq rapporte: « Je suis entré avec un compagnon chez Salmân Al-Fârisî qui nous présenta du pain et du sel et dit: « Si le Messager d'Allah (\*) ne nous avait pas interdit de nous accabler pour l'invité, je l'aurais fait pour vous. » Mon compagnon dit: « Si nous pouvions avoir du thym dans le sel? » Il envoya alors un récipient chez l'épicier, le laissa en gage et nous amena du thym. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/124]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit: « Attachez-vous à la bienveillance et à la modération dans les dépenses, car il est meilleur que vous dormiez affamés en possédant des biens, que de dormir repus, en ne possédant rien. » [Al-Hilyah 8/340]
- Musawiyah a dit: « Je n'ai pas vu de gaspillage sans qu'il ne soit accompagné d'un droit bafoué. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/479]
- Sulaymân Ibn Dâwud a dit: « Nous avons vécu tout type d'existence et nous avons constaté que le minimum suffisait. » [Mawsû\*ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/478]
- ® On interrogea **Ibn Sîrîn** concernant le gaspillage et il répondit : « Cela consiste à dépenser en ce qui n'est pas de bon droit. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/478]

- ® On a dit : « La bonne gestion est la clé de la droiture, et la porte du salut est la modération. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/447]
- ♣ Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Le croyant prend d'Allah un bon comportement: s'Il étend ses biens, il étend ses dépenses, et s'Il les restreint, il les restreint. » [Az-Zuhd li Almad 457]
- **Bibn Al-Mubârak** a dit : « Rien n'est plus noble, pas même le djihad sur le sentier d'Allah, que de chercher à subvenir aux besoins de sa famille. » [As-Shuʿab 1209]
- **Ahmad Ibn Muhammad Al-Burqânî** rapporte : « Lorsque mon père est mort, Bishr Ibn Al-<u>H</u>ârith est venu me trouver et m'a dit : Ô mon enfant, ne désobéis pas à ta mère, reste au marché, et écoute mon conseil. » [As-Shusab 1207]
- & Abû Qilâbah a dit : « Qui obtient une plus grande récompense que celui qui dépense pour ses jeunes enfants, et qu'ainsi Allah les préserve [de la mendicité] et les enrichit. » [Al-Ḥilyah 2/283]
- © 'Urwah Ibn Az-Zubayr rapporte : « Mu'awiyah envoya une fois cent mille dirhams à 'Â'ishah et, par Allah, elle n'a pas cessé jusqu'à les distribuer intégralement. Une de ses servantes affranchies lui dit : « Si tu avais pu nous en acheter pour un dirham de viande. » Elle dit alors : Pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé ? » [As-Siyar 2/187]
- ® Nâfi<sup>c</sup> rapporte : « Lorsque Khâlid décéda, il ne laissa que son cheval, son arme, et son servant. <sup>c</sup>Umar dit : Qu'Allah fasse miséricorde à Abû Sulaymân, il était conforme à l'opinion que j'avais de lui. » [As-Siyar 1/383]
- W Umm Bakr rapporte : « cAbd Ar-Rahmân vendit une terre qu'il avait eue de cUthmân pour quarante mille dinars, et il les partagea entre les pauvres de la tribu de Zahrah, al-muhâjirîn, et les Mères des croyants. » [As-Siyar 1/85]

- § Yûnus Ibn Maysarah rapporte: « J'ai entendu Musawiyah dire sur une chaire de Damas: Faites l'aumône, et qu'aucun de vous dise: « Je possède peu de biens », car l'aumône de celui qui possède peu de biens est meilleure que l'aumône du riche. » [As-Siyar 3/151]
- ® Nâfi<sup>c</sup> rapporte: « On donna à **Ibn 'Umar** dix mille dinars qu'il partagea, et au lendemain matin, il cherchait à acheter pour sa monture, un dirham de foin en paiement différé. » [As-Siyar 3/318]

- Nâfic rapporte: « Ibn cumar est mort après avoir affranchi mille hommes ou plus. » [As-Siyar 3/218]
- & As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit : « Les plus difficiles des œuvres sont au nombre de trois : la générosité dans l'indigence, la retenue dans l'isolement, et la parole de vérité adressée à celui duquel on espère et que l'on craint. » [Al-Muntadham 10/137]

#### La faim

- © 'Umar a dit : « Ô gens! Prenez garde à la gloutonnerie, car elle suscite paresse dans l'accomplissement de la prière, corrompt le corps et provoque des maladies. Allah (※) abhorre le docte gras, attachez-vous donc à la modération dans votre alimentation, car cela est plus proche de la rectitude, plus éloigné du gaspillage, et plus à même de vous renforcer dans l'adoration d'Allah. Le serviteur ne court à sa perte que lorsqu'il donne priorité à ses désirs sur sa religion. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 4/92]
- **Uthmân Ibn 'Affân** offrait aux gens des repas de princes puis rentrait chez lui et mangeait des condiments et de l'huile. [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/124]
- **Bilding Cumar** a dit : « Je ne me suis pas rassasié depuis que j'ai embrassé l'islam. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 553]
- Murâdh Ibn Jabal a dit : « Celui qui commet trois choses s'expose à l'aversion : rire sans étonnement, dormir sans avoir veillé, et manger sans faim. » [Al-Hilyah 1/185]
- © Abd Allah Ibn Adî qui était un esclave affranchi d'Ibn Umar rapporte qu'il revint d'Irak, alla trouver Ibn Umar et lui dit: « On m'a donné un présent pour toi. Quel est-il? Ce sont des herbes. À quoi servent-elles? À digérer. Je n'ai pas rempli mon ventre de nourriture depuis quarante ans, qu'en ferais-je? » [Sifah As-Saftwah 1/272]

- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, j'ai connu des gens qui n'ont jamais demandé qu'on leur prépare à manger. Si on leur présentait quelque chose, ils mangeaient, sans se soucier que cela soit chaud ou froid. » [Al-Hilyah 6/270]
- Sacîd Ibn cumar Al-Kindî rapporte : « Un homme s'introduisit auprès de Dâwud Ibn Abî Hind qui mangeait du pain sec trempé dans de l'eau mélangé avec du gros sel. Il lui dit : « Comment peux-tu avoir envie de cela ? » Il lui répondit : « Je le laisse jusqu'à en avoir envie. » [cuyûn Al-Akhbâr 2/731]
- **Ahmad Ibn Hanbal** dirigeait la prière devant 'Abd Ar-Razzâq et il se trompa. 'Abd Ar-Razzâq l'interrogea à ce sujet, et il lui dit qu'il n'avait rien mangé depuis trois jours. » [As-Siyar 2/925]
- **Al-Fudayl Ibn** 'Iyâd a dit: « Deux choses durcissent le cœur: l'abondance de paroles et de nourriture. » [Rawdah Al-'Uqalâ' 43]
- © cAbbâd Ibn cAbbâd Ar-Ramalî rapporte : « On a dit que l'abondance de nourriture faisait disparaître la clarté de la compréhension, et entraînait la dureté du cœur et le sommeil. » [Al-Jûc 156]
- **Mâlik Ibn Dînâr** a dit : « Il ne convient pas au croyant que son ventre soit sa principale préoccupation, et que ses désirs le dominent. » [Al- $\hat{J}\hat{u}^c$  105]
- Yûsuf Ibn Asbât a dit: « La faim est la source de toute bonté sur terre. » [Al-Jûc 93]
- Qays Ibn Râfic a dit : « Malheur à celui dont la religion est sa vie d'ici-bas, et dont la préoccupation est son ventre. » [Al-Jûc 26]
- Sacîd Ibn Jubayr rapporte: « J'ai préparé pour Ibn cAbbâs et ses compagnons différents mets et de la marmelade de dattes, et il me dit: Ô Sacîd! Nous sommes des arabes, alors prépare-nous du *Tharîd*¹ à la place de tous ces mets, et de la pâte de dattes au lieu de la marmelade. Si tu n'étais pas un des nôtres, membres de la famille du Prophète (美), je ne t'aurais pas dit cela. » [Al-Jûc 264]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> NdT: on nomme ainsi tout plat mêlant pain et viande.

- **Abû 'Imrân Al-Jawnî** rapporte : « On disait : Que celui qui veut illuminer son cœur diminue sa nourriture. » [Jâmi Al-'Ulûm 1/427]
- ⑤ Ibrâhîm Ibn Ad-ham a dit : « Celui qui maîtrise son ventre maîtrise sa religion, celui qui contrôle la faim contrôle les nobles caractères ; la désobéissance à Allah est éloignée de celui qui éprouve la faim, et elle est proche de celui qui est repu ; la satiété fait mourir le cœur, et elle amène la joie, l'allégresse, et le rire. » [Jâmic Al-eUlûm 1/426]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> rapporte: « J'ai entendu As-Shâfi<sup>c</sup>î dire: Je n'ai pas été repus depuis vingt ans. » [As-Shu<sup>c</sup>ab 5709]
- Muhammad Ibn Al-Fudayl Al-Balkhî a dit : « Ce bas-monde est ton ventre, ainsi en en fonction de ton ascétisme concernant ton ventre se réalisera ton ascétisme en ce bas-monde. » [As-Shucab 5712]
- **Abû Jacfar** a dit : « Lorsque le ventre est rempli, le corps transgresse.» [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/83]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Le ventre est un chien, jette-lui une galette de pain et une goyave, et il se tait. Ne faites pas de vos ventres des besaces en lesquelles Iblîs jette ce qu'il veut. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyû 4/91]
- & Al-Hasan invita un homme à manger, mais ce dernier lui dit : « J'ai déjà mangé et je ne peux plus rien avaler ! » Al-Hasan répondit : « Gloire à Allah ! Le croyant mange-t-il jusqu'à n'en plus pouvoir ? » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/483]
- **Yûsuf Ibn Asbât** a dit : « La faim affine le cœur. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/95]
- & As-Sarî Ibn Yan<sup>c</sup>âm rapporte: « On a dit: Pas un serviteur n'éprouve la faim sans qu'Allah ne remplace cette faim par une sagesse et une retenue. La faim est l'emblème des prophètes et des pieux. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/95]
- Al-Acmash dit à un homme : « Tu vois ce ventre ? Si tu l'avilis il t'honore, et si tu l'honores il t'avilit. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/95]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « La satiété durcit le cœur et affaiblit le corps. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/96]

- **& Al-Husayn Ibn Abd Ar-Rahmân** a dit: « L'excès de nourriture tue le corps, comme l'excès d'eau tue la plante. » [Mawsûfah Ibn Abî-d-Dunyû 4/96]

- **Al-Husayn Ibn Abd Ar-Rahmân** a dit : « La sagesse n'habite pas un estomac rempli. » [Mawsûah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/96]
- Sulaymân Ibn cAbd Al-Malik vit que Sâlim Ibn cAbd Allah était de bon aspect, et il lui demanda: « Que manges-tu? Du pain et de l'huile, et lorsque j'en trouve, de la viande. Et tu en as envie? Si je n'en ai pas envie, je le laisse jusqu'à ce que j'en aie envie. » [Sifah As-Safwah 2/446]
- Abû 'Ubaydah Al-Khawwâs a dit : « Ton trépas repose dans la satiété, et ta préservation dans la faim. Si tu te repais, tu t'alourdis, dors, et ton ennemi peut te dominer et peser sur toi, alors que si tu éprouves la faim, tu guettes l'ennemi. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 553]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Si tu veux être en bonne santé et dormir peu, alors mange peu. » [Al-Jûc 150]

#### Le commandement du bien et l'interdiction du mal

- **Abd Allah Ibn Mascûd** a dit: « Surviendront nombre de travers; suffit à l'homme, lorsqu'il voit un mal auquel il ne peut mettre fin, qu'Allah sache qu'il le réprouve. » [Al-Amr bil-l-Macrûf li Ibn Abî Ad-Dunyâ 105]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit: « Un homme peut prononcer une parole devant des gens, sans que celle-ci ne provoque rien en eux, et sans que leur cœur ne le réprouve, si bien que le courroux [d'Allah] s'abat sur eux. » [Al-Bidac li Ibn Wadâh 308]
- \*\*Amr Ibn Shaddâd Al-Laythî rapporte: « Par Allah, j'ai accompli la prière devant Al-Miswar Ibn Makhramah, mais je l'ai accomplie comme les jeunes, tel le coq qui picore. Il rampa jusqu'à moi et dit: « Lève-toi et prie! J'ai déjà prié, qu'Allah te préserve. Tu mens, tu n'as pas prié, et par Allah tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas prié. » Je me suis donc levé et j'ai prié en accomplissant parfaitement l'inclinaison et la prosternation. Puis Masrûr dit: Par Allah, vous ne désobéirez pas à Allah devant nous, tant que nous le pourrons. » [Al-Amr bil-l-Marrûf li Ibn Abî Ad-Dunyâ 53]
- Sacîd Ibn Jubayr rapporte : « J'ai demandé à Ibn cAbbâs : Dois-je ordonner le bien à mon gouverneur ? Il répondit : Si tu crains qu'il te tue, non ; et si tu le fais, que ce soit entre toi et lui, et ne médis pas ton gouverneur. » [As-Shucab 7186]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Nous nous sommes accordés sur l'amour de ce bas-monde, si bien qu'aucun de nous ne commande et n'interdit rien à personne, mais Allah ne nous laissera pas ainsi, malheur à moi pour le châtiment qui s'abattra. » [As-Shuʿab 7190]
- Al-Hasan a dit: « Si tu ordonnes le bien, sois celui qui le met le plus en pratique, sinon tu périras; et si tu interdits le mal, sois celui qui s'en éloigne le plus, sinon tu périras. » [Az-Zuhd li Almad 318]
- **© 'Ubayd Allah Ibn Shamît** rapporte de son père: « On a dit: Celui qui agrée la tromperie fait partie de ceux qui la pratiquent. » [Az-Zuhd li Alimad 279]

- Bilâl Ibn Sacd a dit: « Lorsque le péché est caché, il ne nuit qu'à celui qui le pratique; mais lorsqu'il est affiché et qu'on n'y met pas fin, il nuit à l'ensemble de gens. » [Al-Hilyah 5/222]
- Sallâm Ibn Miskîn rapporte : « J'ai interrogé Al-Hasan en disant : Ô Abû Sasîd! L'homme doit-il commander le bien et interdire le mal à ses parents? Il répondit : « Il le leur ordonne s'ils l'acceptent, et s'ils réprouvent cela, il se tait. » [Al-Amr bil-l-Mas rûf 37]
- Thâbit rapporte: « <u>Silah Ibn Ushaym</u> et ses compagnons virent un homme qui laissa son pagne dépasser des chevilles. Ses compagnons voulurent l'invectiver verbalement, mais <u>Silah leur dit</u>: « Laissez-moi faire. Ô mon neveu! Je voudrais te demander quelque chose. Qu'est-ce, mon oncle? Pourrais-tu relever ton pagne? Oui. » Et il s'exécuta, il dit alors à ses compagnons: Si vous l'aviez abordé avec rudesse, il aurait dit: je ne le ferai pas! » [Al-Amr bil-l-Mas rûf 45]
- & Al-cumarî, le dévot, vit un homme marcher en se pavanant, il pressa le pas jusqu'à lui, le prit par la main et dit : « Ce par quoi Allah t'a honoré n'est pas cette démarche. » Et l'homme cessa de marcher ainsi. » [Al-Amr bil-l-Macrûf 49]
- **Gumar Ibn Gabd Al-Gazîz** a dit : « Si l'homme ne devait exhorter son frère que lorsqu'il s'est lui-même complètement maîtrisé, les gens délaisseraient le bien, le commandement du bien et l'interdiction du mal disparaîtraient, et ceux qui exhortent et conseillent pour Allah sont peu nombreux sur terre. » [Al-Amr bil-l-Magrûf 111]
- **Shuja** Ibn Al-Walîd rapporte: « J'ai accompli le pèlerinage avec Sufyân At-Thawrî, et il n'a cessé d'ordonner le bien et d'interdire le mal, à l'aller et au retour. » [As-Siyar 7/259]
- **Abû Idrîs Al-Khawlânî** a dit : « Voir dans un coin de la mosquée un feu que je ne peux éteindre m'est préférable au fait d'y voir une innovation que je ne peux faire cesser. » [Al-Hilyah 5/124]
- & cAbd Al-Ghanî Al-Maqdisî ne voyait pas un mal sans y mettre fin, physiquement ou verbalement, sans craindre le blâme de personne. Une fois, il renversa du vin, son propriétaire dégaina son épée, mais il ne prit pas peur et la saisit. Il était fort physiquement, et à de nombreuses reprises

- il réprouvait le mal, et cassait les tambours et flutes dans Damas. [As-Siyar 21/454]
- Mâlik Ibn Dînâr rapporte: « cÂmir Ibn cAbd Qays passa sur une place où un homme était opprimé. Il jeta son vêtement et dit: « Moi vivant, la protection d'Allah ne sera pas bafouée » et il sauva cet homme. On rapporte que son éloignement vers le shâm était dû au fait qu'il avait sauvé ce mécréant auquel protection était accordée (dhimmî). » [As-Siyar 4/18]
- Mufâkhar Ibn Mansûr revenait d'expédition lorsqu'une femme vint à sa rencontre au palais et lui dit : « Ô Mansûr ! Les gens se réjouissent et moi je pleure, car mon fils est prisonnier des Bizantins. » Mansûr se leva alors et ordonna aux gens de partir en expédition dans la direction où se trouvait son fils. [As-Siyar 17/125]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: «'Îsâ et Yahyâ' se rendaient dans les villages. 'Îsâ' recherchait les pires de leurs habitants, alors que Yahyâ' recherchait les meilleurs d'entre eux. Yahyâ' lui dit: Pourquoi vas-tu chez les pires des gens? Il lui répondit: Je suis un médecin qui soigne les malades. » [Al-Hilyah 2/427]
- § Yûsuf Ibn Asbât rapporte de Sufyân que Hudhayfah Ibn Al-Yamân a dit: « Lorsqu'on entre en un lieu où on doit parler pour Allah et qu'on ne parle pas, le cœur ne revient jamais au rang qui était le sien. » J'en ai informé Abû Ishâq Al-Farâzî lorsqu'il revint de chez Hârûn, il pleura puis dit: « Tu l'as entendu de Sufyân ? » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 2/213]
- Hudhayfah a dit: « Un homme pouvait prononcer une parole à l'époque du Messager d'Allah (紫) et devenir ainsi hypocrite, et cette parole je l'entends de vous aujourd'hui quatre fois par assise! Vous ordonnerez le convenable, interdirez le mal, et inciterez au bien, sinon Allah vous fera tous périr d'un châtiment, ou Il placera à votre tête les pires d'entre vous, puis les meilleurs d'entre vous invoqueront et Il ne les exaucera pas. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/197]
- **Abû-d-Dardâ'** a dit : « Un croyant ne fait pas d'aumône plus aimée d'Allah que d'adresser une exhortation à son peuple, et qu'ensuite ils se séparent en en ayant tiré profit. » [Sifah As-Safwah 1/301]

- Abû Bakrah a dit: « Par Allah! La fin d'aucune existence ne m'est plus aimée que la mienne, pas même celle de cette mouche! » Les gens prirent peur et demandèrent: « Pourquoi? » Il répondit: « Je crains de parvenir à une époque en laquelle je ne pourrais plus ordonner le bien et interdire le mal; et il n'y aura plus aucun bien à ce moment. » [Mawsûeah Ibn Abû-d-Dunyû 5/406]
- Abû 'Abd Ar-Rahmân Al-'Umarî a dit : « Relève de ton insouciance vis-à-vis de ton âme le fait que tu te détournes d'Allah en voyant ce qui suscite Sa colère sans pour autant que tu n'ordonnes ou n'interdises, par peur des créatures. Celui qui délaisse le commandement du bien par peur des créatures, on lui retire toute prestance, ainsi même s'il ordonne à son enfant, il le dédaigne. » [As-Siyar 2/265]

- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit: « On a dit: Allah ne châtie pas l'ensemble des gens pour le péché d'un individu, mais si le mal est pratiqué en public, ils méritent tous le châtiment. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 2/312]
- Win: Je vais faire périr de ton peuple quarante mille des meilleurs d'entre eux, et soixante mille des pires d'entre eux. Seigneur! Concernant les pires d'entre eux, cela est entendu, mais pourquoi les meilleurs d'entre eux? Ils ne se sont pas courroucés pour ce qui suscite Ma colère, mais ils mangeaient et buvaient avec eux. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 2/312]
- Abû-d-Dardâ' passa près d'un homme qui commit un péché et que les gens insultaient. Il leur dit : « Si vous le trouviez au fond d'un puits, l'en sortiriez-vous ? Bien entendu. N'insultez donc pas votre frère, et louez Allah qui vous a préservés. Ne le détestes-tu pas ? Je ne déteste que son acte, s'il l'abandonne, il est mon frère. » [Sifah As-Safwah 1/304]

- Sacîd Ibn Jubayr rapporte: « J'ai demandé à Ibn cAbbâs: « Puis-je commander le bien et interdire le mal au gouverneur Si tu crains qu'il te tue, non. » J'ai réitéré plusieurs fois ma question, et il me donnait la même réponse, puis il me dit: « Si tu le fais, que ce soit entre toi et lui. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikam 108]
- \*\*Abd Al-Azîz Ibn Abî Rawâd a dit : « Lorsque l'un de ceux qui vous ont précédé voyait un mal chez son frère, il lui commandait [le bien] avec bienveillance, et ainsi il était récompensé pour ce qu'il commandait et interdisait ; alors que ceux-ci agissent avec stupidité envers leur frère, si bien qu'ils le courroucent et le dévoilent en public. » [Jâmic Al-Culûm wa-l-Hikam 108]
- & Al-Mughîrah rapporte : « Un homme dont la condition était bonne commit un péché, et ses compagnons le rejetèrent. Ceci parvint à Ibrâhîm An-Nakhacî qui dit : rattrapez-le, exhortez-le, et ne l'abandonnez pas. » [Al-Hilyah 2/94]
- **Muhammad Ibn Al-Munkadir** vit un homme en compagnie d'une femme, occupé à lui parler, et il dit: « Allah vous voit! Qu'Allah nous dissimule ainsi que vous! » [Mawidhah Jâmicah 136]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit: « Le croyant dissimule, exhorte et conseille, alors que le dépravé dévoile, blâme et divulgue. » [Al-Hilyah 3/14]
- **Bishr Ibn Al-Hârith** a dit : « Ne doit commander le bien et interdire le mal que celui qui peut patienter sur les torts. » [Al-Hilyah 3/90]
- & L'imam Ahmad a dit: « Les gens ont besoin de ménagement et de bienveillance dans le commandement du bien, sans aucune brutalité, à l'exception de celui qui affiche sa dépravation qui n'a droit à aucune réserve. » [Al-Jâmic Al-Muntaklub 3/14]
- Sallâm Ibn Miskîn rapporte: « J'ai demandé à Al-Hasan : Ô Abû Sacîd! Doit-on commander le bien et interdire le mal à ses parents? Il répondit: On le leur ordonne s'ils acceptent, et s'ils le réprouvent on se tait. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 2/205]
- \*\*Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Tu ne dois ordonner qu'à celui qui l'accepte. Si tu rencontrais le gouverneur et lui disais: « Crains Allah! » Tu mènerais à la perte ta famille, ta personne et tes voisins. Préserve plutôt ta personne et reste discret. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/208]
- Sulaymân Al-Khawwâs a dit : « Celui qui exhorte son frère en aparté lui adresse un conseil, alors que celui qui l'exhorte devant les gens ne fait que le dévoiler. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/209]

- © cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz a dit : « Si l'homme ne devait exhorter son frère qu'après avoir parfait sa personne et complété ce pour quoi il a été créé de l'adoration de son Seigneur, les gens abandonneraient le bien, le commandement du bien et l'interdiction du mal disparaitraient, et ceux qui adressent des exhortations et conseillent pour Allah seraient peu nombreux sur terre. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/222]
- Abû-d-Dardâ' a dit : « Je vous ordonne des choses que je ne pratique pas, mais il se peut qu'Allah me récompense pour cela. » [As-Siyar 2/271]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « Je vous ordonne des choses que je ne pratique pas, mais si je vous interdisais une chose et qu'ensuite je vous contredisais en cela, c'est là que je serais menteur. » [Al-Hilyah 428]
- & cAmr Ibn Muhâjir rapporte: « cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz m'a dit: Si tu me vois m'écarter de la vérité, mets ta main sur mon col, soulève-moi et dis-moi: Ô cUmar, que fais-tu! » [Sifah As-Safwah 2/467]
- Mâlik Ibn Dînâr rapporte: « Une maison d'un rabbin des fils d'Israël était remplie d'hommes et de femmes, il les exhortait et leur rappelait la Résurrection. Un jour, il vit un de ses fils faire des clins d'œil aux femmes et dit: « Doucement mon fils, doucement mon fils! » Il tomba du lit, se brisa la moelle épinière, son épouse fit une fausse couche, et ses fils furent tués. Allah révéla à leur prophète: Informe untel, le rabbin: Je ne ferai jamais sortir de ta descendance aucun véridique. Ta colère pour Moi à uniquement consisté en ce que tu dises: doucement mon fils?! » [Sifah As-Safwah 3/195]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Je vois des choses sur lesquelles je dois parler, mais je ne le fais pas, et j'urine ensuite du sang. » [As-Siyar 2/696]
- **Mu**cammar a dit : « L'homme le plus sincère envers toi est celui qui crains Allah en toi. » [Mawsûcah lbn Abî-d-Dunyâ 2/210]

# L'appel à Allah et l'enseignement du bien

- Salmân Al-Fârisî a dit: «Une science qu'on ne divulgue pas est semblable à un trésor dont on ne dépense rien. » [Jâmic Bayân Al-Ellm 1/492]
- **Muhammad Ibn Al-Qâsim** rapporte: « Lorsque nous faisions nos adieux à Mâlik, il nous disait: Craignez Allah, propagez cette science, enseignez-la et ne la cachez pas. » [Jâmic Bayân Al-cllm 1/492]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Tu dois conseiller, pour Allah, Ses créatures, car tu ne Le rencontreras pas avec meilleure œuvre. » [At-Tawbîkh wat-Tanbih 17]
- & Abû Al-Husayn Ibn Al-Munâdî rapporte: « Abû Hamdûn At-Tayyib comptait parmi les meilleurs des ascètes enseignant le Coran. Il se rendait dans les lieux où on ne trouvait personne pour enseigner aux gens, il leur enseignait, et lorsqu'ils avaient mémorisé, il se rendait en un autre lieu, de la même manière. » [Sifah As-Safwah 2/532]
- **Abd Al-Karîm Ibn Abî Umayyah** a dit : « Faire revenir quelqu'un d'un avis exécrable, m'est préférable au fait d'accomplir une retraite spirituelle d'un mois. » [Al-Bidac li Ibn Wadāh 33]
- On rapporte qu'Ibn Shihâb se rendait chez les bédouins et leur enseignait. [Al-Hilyah 3/363]
- Sacîd Ibn Jubayr a dit: « J'espère que les gens ont pris ce que je possède comme science, car c'est ce qui me préoccupe. » [Al-Hilyah 3/363]
- \*\* Hammâd Ibn c'Abd Allah rapporte : « J'ai entendu As-Shacbî dire : ne privez pas de science ses adeptes, sinon vous commettrez un péché; et n'accordez pas la science à ceux qui n'en sont pas adeptes, sinon vous commettrez un péché. » [Al-Hilyah 4/324]

- & Abû Dâwud rapporte: « Ibrâhîm Ibn Tuhmân est parti dans le but d'accomplir le pèlerinage, et avant arrivant à Naysâbûr, il constata que ses habitants avaient adopté la croyance de Al-Jahm [Ibn Safwân]. Il dit: « Rester auprès d'eux est meilleur que le pèlerinage » Il s'installa alors et les fit revenir de la croyance d'Al-Jahm. » [As-Siyar7/381]
- Abû Mûsâ Al-Khawlânî a dit : « Les savants sont de trois catégories : celui qui a vécu avec sa science, en en faisant profiter les gens ; celui qui a vécu avec sa science, sans en faire profiter les gens ; et celui qui a fait profiter les gens de sa science, tout en se conduisant à la perte. » [Al-Hilyah 5/121]
- Blon Hibbân a dit à propos d'Abû Qudâmah As-Sarkhasî: « C'est lui qui a fait apparaître la Sunna à Sarkhas et y a appelé les gens. » [As-Siyar 11/406]
- Wahb Ibn Munabbih a dit: « Celui qui prêche sans science est semblable à celui qui tire sans corde à son arc. » [Al-Hilyah 4/53]
- **Al-Hasan** a dit: « Nous avons cherché et considéré cette chose, et nous n'avons trouvé personne agissant sans science, sans que ce qu'il corrompt soit plus important que ce qu'il amende. » [Az-Zuhd li Almad 351]
- & Lorsque **Utbah Al-Ghulâm** rompait son jeûne, il disait à l'un de ses frères qui le surveillaient : « Donne-moi de l'eau ou des dattes, afin que je puisse rompre mon jeûne et que tu obtiennes une récompense similaire à la mienne. » [Jâmic Al-cUlûm 1/115]
- Sacîd Ibn Jubayr a dit: « Je préfère propager ma science plutôt que de la prendre avec moi dans la tombe. » [As-Siyar 2/506]
- **Az-Zuhrî** a dit : « La science disparaît rapidement, ainsi la propagation de la science permet le maintien de la religion et de ce basmonde, alors que la disparition de la science fait disparaître tout cela. » [Al-Hilyah 2/26]
- Az-Zuhrî a dit: « Prends garde à la tromperie des livres. Quelle est leur tromperie? Elle consiste à en priver ceux qui en sont dignes. » [Al-Hilyah 2/25]

- Anas rapporte qu'Abû Talhah demanda en mariage Umm Sulaym qui lui dit : « Ô Abû Talhah! Sais-tu que la divinité que tu adores est un bout de bois sorti de terre taillé par un abyssin? Certes. N'es-tu pas honteux d'adorer un bout de bois sorti de terre taillé par un abyssin de tel clan? Si tu embrasses l'islam, je ne voudrais de toi aucune autre dot. Laisse-moi réfléchir. » Il s'en alla puis revint et dit : « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah. » Elle dit alors : « Ô Anas! Marie Abû Talhah! » [Sifah As-Safwah 2/427]
- ☼ Ibn Kathîr rapporte que lorsqu'As-Shiblî tomba malade, [le calife] Al-Muqtadir lui envoya un médecin chrétien. Le médecin lui dit : « Si je savais que le fait de couper une partie de mon corps te guérirait, je l'aurais coupée. Me guérira le fait de couper ce qui te sera plus aisé. Qu'est-ce ? Ton ceinturon [propre aux chrétiens]. » Il le coupa alors et embrassa l'islam. Ceci parvint au calife qui dit : « J'ai pensé envoyer un médecin à un malade, mais j'ai en fait envoyé un malade vers un médecin. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 11/296]
- **Un bédouin** dit à son fils : « Mon enfant! Le malfaisant est mort, même s'il est en ce bas-monde, et le bienfaisant est vivant, même s'il est dans l'au-delà. » [Makârim Al-Akhlâq 1/133]
- **Luqmân** dit à son fils : « Mon enfant ! Celui qui dit que le mal éteint le mal, qu'il allume un feu à côté d'un autre et voit si l'un éteint l'autre. Le bien éteint le mal, comme l'eau éteint le feu. » [Mudârâh An-Nâs 1/150]
- Sulaymân dit à son fils: « Mon enfant! Celui qui commet le mal commence par lui-même. » [Al-Hilyah 1/442]

# L'amour d'Allah et de Son Prophète

- & Sasîd Ibn Abî Sasîd Al-Maqbarî rapporte : « Marwân est entré chez Abû Hurayrah lors de la maladie qui entraîna son décès, et il lui dit : « Qu'Allah te guérisse, ô Abû Hurayrah! » Il répondit : Ô Allah, j'aime Ta rencontre, alors aime ma rencontre. » [Al-Mukhtadirîn 210] cœur
- **Son Messager**, qu'il regarde : s'il aime le Coran, c'est qu'il aime Allah et Son Messager. » [As-Shu'ab 1861]
- **Al-Fudayl** a dit : « Bonne annonce à celui qui s'écarte des gens, se rapproche de son Seigneur, et pleure sur ses péchés. » [As-Shu<sup>c</sup>ab 451]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « Ô fils d'Adam, aime Allah, et Il t'aimera; et sache que tu n'aimeras Allah que lorsque tu aimeras Lui obéir. » [Istinshâq Nasîm Al-Uns 32]
- **Muhammad Ibn Nacîm** a dit: « Le cœur qui aime Allah, aime la fatigue et la peine pour Allah, car on ne peut parvenir à l'amour d'Allah par le repos. » [Istinshâq Nasîm Al-Uns 65]
- <sup>©</sup> Curwah Al-Bâriqî a dit: « L'amour d'Allah consiste en l'amour du Coran; et l'amour du Messager (素) consiste en la pratique de la Sunna. »
  [Istinshâq Nasîm Al-Uns 68]
- Shucayb Ibn Harb rapporte: « Je suis entré chez Mâlik Ibn Mighwal, alors qu'il était assis seul chez lui. Je lui ai dit: Ne te sens-tu pas seul? Il me répondit: Quelqu'un peut-il se sentir seul avec Allah? » [Istinshâq Nasîm Al-Uns 78]
- **Al-Fudayl** a dit : « Si sont semblables, pour toi, le don et la privation d'Allah, alors tu as atteint le sommet de l'amour d'Allah. » [Istinshâq Nasîm Al-Uns 107]

- Haram Ibn Hayyân a dit : « Pas un serviteur ne s'est tourné, par son cœur, vers Allah, sans qu'Allah ne tourne les cœurs des croyants vers lui, jusqu'à lui accorder leur miséricorde. » [Az-Zuhd li Almad 283]
- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit: « Nous avons observé et n'avons pas trouvé de plus grande délectation que l'amour d'Allah et la recherche de Son agrément. » [Istinshâq Nasîm Al-Uns 129]
- Nucaym As-Sacdî a dit: « Les préoccupations des pieux sont liées à l'agrément du Miséricordieux. » [Istinshâq Nasîm Al-Uns 131]
- ® On demanda à **Dhû-n-Nûn** dit : « Quand aimerais-je mon Seigneur ? » Il répondit : « Lorsque ce qu'Il réprouve te sera plus amer que l'aloès. » [Al-Hilyah 2/442]
- Bishr Ibn As-Sarî a dit : « Ne fais pas partie des signes de l'amour que d'aimer ce qui courrouce ton bien-aimé. » [Al-Hilyah 3/75]
- & Abû Ya<sup>c</sup>qûb An-Nahrujûrî a dit : « Ce qui prétend aimer Allah sans se conformer à Allah en ce qu'Il ordonne et interdit, sa prétention est fausse. » [Al-Hilyah 8/300]
- Fath Al-Mawsilî a dit: « Celui qui aime Allah ne trouve aucune délectation en ce bas-monde, et il ne s'écarte de la mention d'Allah pas même le temps d'un clin d'œil. » [Mawsidhah Jâmisah 133]
- © 'Âmir Ibn 'Abd Qays a dit : « J'ai aimé Allah d'un amour qui a rendu aisée toute épreuve, et m'a fait agréer toute chose, ainsi, avec l'amour que je Lui porte, peu m'importe ce qui m'arrive au soir ou au matin. » [Al-Hilyah 2/89]
- Al-Fudayl a dit : « L'amour est meilleur que la crainte. Ne vois-tu pas que si tu possèdes deux servants, l'un t'aimant et l'autre te craignant, celui qui t'aime est sincère envers toi que tu sois présent ou absent, en raison de son amour pour toi ; alors que celui qui te craint peut être sincère en ta présence en raison de ce qu'il craint, mais te tromper en ton absence ? » [At-Takhwîf min An-Nâr 17]
- **& Un pieux prédécesseur** a dit : « L'œuvre accomplie par crainte peut être altérée par l'espoir, alors qu'une œuvre accomplie par amour n'est pas frappée par la lassitude. » [Mawidhah Jâmirah 133]
- & Al-Qâsim Al-Jaw<sup>c</sup>î a dit : « Les alliés d'Allah se sont rassasiés de l'amour et ils ont perdu le plaisir de la nourriture, de la boisson et des désir, car ils ont gouté à un plaisir que rien ne dépasse. » [Al-Muntadham 11/302]

- \*\*Abd Allah Ibn Abî Zakariyyâ a dit : « Si on me donnait à choisir entre vivre cent ans dans l'obéissance à Allah, ou mourir dans la journée ou dans l'heure, je choisirais de mourir dans la journée ou dans l'heure, par hâte de rencontrer Allah, Son Messager, et Ses serviteurs pieux. » [Al-Hilyah 5/151]
- **Un pieux prédécesseur** a dit : « Qu'e peut bien manquer à celui qui trouve Allah ? Et que peut bien trouver celui qui perd Allah ? » [Min Akhbâr As-Salaf 128]
- Bin Abî Awfâ a dit : « Les meilleurs des serviteurs d'Allah sont ceux qui aiment Allah et font aimer Allah à Ses serviteurs. » [Masû ah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/391]
- & cAbd Al-Wâhid Ibn Zayd rapporte: « Je suis sorti en direction de Kharîbah lorsque j'ai vu un homme noir, aveugle, dont la lèpre avait coupé chacun de ses membres, infirme si bien qu'il rampait, le visage ensanglanté par une pierre jetée par un enfant. Je vis ses lèvres bouger donc je me suis rapproché de lui pour entendre ce qu'il disait, et il disait: Ô Maître! Tu sais que si Tu découpais ma chair aux ciseaux, et mes os à la scie, cela ne ferait qu'augmenter mon amour pour Toi, alors fais de moi ce que Tu veux. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/424]
- **Yahyâ Ibn Musâdh** vit un homme embrasser son jeune enfant et lui dit : « L'aimes-tu ? Oui. C'est là l'amour que tu lui portes pour l'avoir mis au monde, alors que dire de l'amour d'Allah pour l'avoir créé ? » [Al-Hilyah 3/258]
- Ibrâhîm Ibn Ad-Ham a dit : « Le plus haut degré consiste à te vouer à ton Seigneur, te rapprocher de Lui par ton cœur et l'ensemble de tes membres jusqu'à ne plus espérer qu'en ton Seigneur, ne plus craindre que ton péché, et ancrer ton amour pour Lui en ton cœur jusqu'à ne rien préférer à cela. Si tu y parviens, peu t'importera d'être sur terre ou en mer, dans une vallée ou sur une montagne. Ton désir de rencontrer ton Seigneur sera semblable au désir de l'assoiffé pour l'eau fraiche, et de l'affamé pour la bonne nourriture. La mention d'Allah sera pour toi plus suave que le miel et que l'eau douce pure pour l'assoiffé en un jour de canicule. »
- **Usayd Ibn Hudayr** qui aimait plaisanter était auprès du Prophète (紫) qui lui donna un coup de bâton. Usayd dit alors : « Accorde-moi le talion. *Applique-le.* Tu portes une tunique, alors que je n'en porte pas. » Le Prophète (紫) souleva alors sa tunique, et Usayd se mit à lui embrasser le ventre, et il dit : « C'est ce que je cherchais, ô Messager d'Allah. » [As-Siyar 1/342]

- **Al-Mughîrah** a dit: « Je suis le dernier à avoir touché le Messager d'Allah (美). Lorsqu'il fut enterré, cAlî Ibn Abî <u>T</u>âlib sortit de la tombe, et j'ai alors jeté mon sceau, puis j'ai dit: « Ô Abû Al-<u>H</u>asan! Mon sceau! » Il me dit: « Descends et prends-le. » J'ai alors passé ma main sur le linceul, puis je suis sorti. » [As-Siyar (3/27)]
- ② cÂsim Ibn Muhammad Al-cUmarî rapporte de son père: « Je n'ai jamais entendu Ibn cUmar mentionner le Prophète (紫) sans pleurer. » [As-Siyar 3/214]
- Mahdî Ibn Maymûn rapporte: « Ibn Sirîn parlait des nouvelles, déclamait de la poésie, riait jusqu'à se tordre, mais lorsqu'il s'agissait du hadith, son visage s'assombrissait, et il se crispait. » [As-Siyar 4/612]
- Abû Razîn rapporte: «On demanda à Al-ʿAbbâs: «Qui, de toi ou du Prophète (紫), est le plus grand? » Il répondit: Il est le plus grand, et je suis né avant lui. » [As-Siyar 2/80]

#### La crainte d'Allah

- Abû Bakr a dit : « J'aurais aimé être un arbuste qu'on coupe et qu'on mange. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/538]
- Abû Bakr a dit : « J'aurais aimé être un poil sur le corps d'un croyant. » [Al-Muntadham 4/63]
- On rapporte également qu'il prenait sa langue et disait : « C'est elle qui me mènera à ma perte. » [Al-Muntadham 4/63]
- © cÂmir Ibn Rabîcah rapporte: « J'ai entendu cUmar Ibn Al-Khattâb dire, en prenant un brin de paille: J'aurais aimé être ceci, j'aurais aimé que ma mère ne me mette jamais au monde, j'aurais aimé être totalement oublié. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 89]
- **General Companie de l'Enfan a dit**: « Si on me plaçait entre le Paradis et l'Enfer, et qu'on me demandait de choisir entre devenir cendres ou entrer dans la Demeure que je souhaite, je choisirais de devenir cendres. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 2/549]
- Masrûq rapporte: « Un homme dit, en présence de 'Abd Allah Ibn Mas'ûd: « Je n'aimerais pas être des gens de la droite, mais préférerais être du nombre des rapprochés. » 'Abd Allah dit alors: Il est ici un homme i.e lui-même qui souhaiterait, à sa mort, ne jamais être ressuscité. » [Sifah As-Safwah 1/185]
- **<u>Hudhayfah Ibn Al-Yamân</u>** a dit: «Les gens interrogeaient le Messager d'Allah (紫) concernant le bien, et moi je l'interrogeais concernant le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. » [Al-Bukhârî 3238]
- **Abû cUbaydah Ibn Al-Jarrâh** a dit : « J'aurais aimé être un bélier que ma famille sacrifie, qu'ils mangent ma chair, et boivent mon bouillon. » [Mawsûcah lbn Abî-d-Dunyâ 2/540]

- © Lorsque Hudhayfah Ibn Al-Yamân fut sur le point de mourir, il s'affligea et on lui dit : « Qu'est-ce qui te fait pleurer ? − Je ne pleure pas par regret pour ce bas-monde, je préfère la mort, mais je ne sais pas si je vais vers l'agrément ou le courroux. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/343]
- **Abû Hurayrah** pleura lors de la maladie qui entraina sa mort, et on lui dit : « Qu'est-ce qui te fait pleurer ? − Je ne pleure pas pour votre basmonde, mais je pleure pour le long voyage qui m'attend et mes faibles provisions. Je suis au bord d'un abyme entre le Paradis et l'Enfer, et je ne sais lequel des deux me prendra. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/344]
- & Lorsque **Shaddâd Ibn Aws** s'allongeait sur sa couche, il ne cessait de se retourner sans pouvoir trouver le sommeil, et il disait : « Ô Allah, l'Enfer a fait disparaître mon sommeil!» puis il se levait et priait jusqu'au matin. [Al-Ḥilyah 1/202]
- ® Nâfic rapporte : « **Ibn cumar** entra dans la *kacbah* et je l'ai entendu dire en prosternation : Tu sais que seule ta crainte m'empêche de disputer aux qurayshites ce bas-monde. » [Al-Hilyah 1/210]
- On interrogea Ibn Abbâs concernant ceux qui craignent Allah, et il répondit : « Ce sont ceux qui ont été sincères envers Allah dans la crainte de Sa menace, leurs cœurs sont remplis de la crainte, leurs yeux pleurent sur eux-mêmes, leurs larmes coulent sur leurs joues, et ils disent : Comment nous réjouir alors que la mort est devant nous, que la tombe nous attend, que la Résurrection est notre rassemblement, que nous traverserons l'Enfer, et nous tiendrons devant notre Seigneur ? » [Al-Aqd Al-Farîd 1/317]
- Abd Allah As-Shâmî rapporte: « Je suis allé trouver Tâwus; en arrivant un vieil homme sortit à ma rencontre, et je lui ai demandé: « Tu es Tâwus? − Je suis son fils. − Si tu es son fils, le shaykh est gâteux. − Le savant n'est jamais gâteux. » Je suis entré et Tâwus me dit: « Pose ta question et sois concis. − Si tu l'es, je le serais. − Veux-tu que je rassemble pour toi, en cette assise, la Thora, l'Évangile, les Psaumes et le Coran? − Oui! − Crains Allah ( d'une crainte que ne rien ne surpasse, espère en Lui plus que tu ne Le crains, et aime pour les gens ce que tu aimes pour ta personne. » [Al-Ḥilyah 1/30]
- Sasîd Ibn Jubayr a dit: « La crainte consiste à ce que tu craignes Allah jusqu'à ce que cette crainte s'interpose entre toi et la désobéissance à Allah. C'est cela la crainte. » [Sifah As-Safwah 3/54]

- **Qatâdah** a dit : « Celui qui craint Allah, Allah est avec lui ; et celui avec qui Allah se tient a avec lui la faction qui ne peut être vaincue, le guet qui ne dort pas, et le guide qui ne s'égare pas. » [Sifah As-Safwah 3/185]
- Sulaymân Ad-Dârânî a dit : « Celui qui a une bonne opinion d'Allah, et qui ensuite ne crains pas Allah, est trompé. » [Sifah As-Safwah 4/475]
- § Yûnus rapporte: « Al-Hasan a dit: « Par Allah, le croyant ne se lève et ne se couche qu'empli de tristesse » Ainsi, on le voyait quasi continuellement comme un homme frappé par un malheur. » [Az-Zuhd li Alimad 340]

  340]
- Bishr Ibn Al-Mundhir rapporte: « J'ai vu Al-Awzâ<sup>c</sup>î quasiment aveugle en raison du recueillement. Il passait la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer, et sa mère cherchait son lieu de prière et le trouvait humide des larmes versées dans la nuit. » [As-Siyar 7/119]
- **Abd Allah Ibn 'Umayr** a dit : « Préférez la gêne vis-à-vis d'Allah à la gêne vis-à-vis des gens. » [Az-Zuhd li Aḥmad 454]
- We un homme demanda à Yûnus Ibn 'Ubayd : « Adresse-moi une recommandation. » Il lui répondit : « Je t'enjoins à la crainte d'Allah et la bienfaisance, car Allah est avec les pieux et les bienfaisants. » [Mawidhah Jâmicah 139]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Personne n'a la capacité et la force d'endurer l'adoration qu'en fonction de l'intensité de sa crainte d'Allah. » [Al-Hilyah 2/362]
- ② On demanda à 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz : « Quelle fut la cause de ton retour vers Allah ? » Il répondit : « J'ai voulu frapper un de mes servants, et il dit : Ô 'Umar ! Souviens-toi d'une nuit dont le matin sera le Jour de la Résurrection ! » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/230]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « Le croyant est l'homme qui agit le mieux, et celui qui éprouve le plus de crainte. Même s'il dépense une montagne d'argent, il ne se sent pas à l'abri d'être désigné [pour être châtié]. Sa rectitude et sa bonté ne cessent de croître sans que cela n'augmente également sa crainte. L'hypocrite, lui, dit : « Les gens sont nombreux, on me pardonnera, et je ne suis pas trop mal. » ainsi, il agit mal et porte de faux espoirs en Allah. » [As-Siyar 4/586]

- Sufyân At-Thawrî a dit: « Lorsque je voyais les gens se rassembler autour de quelqu'un, je l'enviais; et lorsque j'ai été éprouvé par cela, j'ai souhaité me libérer d'eux, sans rien qui puisse être retenu en ma faveur ou ma défaveur. » [Al-Hilyah 2/387]
- \*\*Gumar Ibn 'Abd Al-'Azîz écrivit à un homme : « Je t'enjoins à la crainte d'Allah qui n'accepte qu'elle, ne fait miséricorde qu'à ses adeptes, et ne récompense que pour elle. Ceux qui y exhortent sont nombreux, et ceux qui la pratiquent peu nombreux ; puisse Allah nous compter, ainsi que toi, parmi ceux qui Le craignent. » [Al-Hilyah 5/267]
- Abû Idrîs Al-Khawlânî a dit : « Un cœur pur dans un vêtement sale est meilleur qu'un cœur sale dans un vêtement propre. » [Al-Hilyah 5/122]
- Murayj Ibn Masrûq a dit: « La crainte avant l'espoir, car Allah a créé un Paradis et un Enfer, et vous n'entrerez au Paradis qu'après avoir traversé l'Enfer. » [Al-Hilyah 2/172]
- © Un homme qui voulait accomplir le pèlerinage demanda à **Yûnus** Ibn 'Ubayd : « Adresse-moi une recommandation. » Il lui répondit : « Crains Allah, car celui qui craint Allah n'est jamais seul. » [Mawidhah Jâmi'ah 139]
- \*\*Ubayd Ibn \*\*Umayr\* a dit : « Fait partie de la véracité et de la bonté de la foi que d'accomplir parfaitement les ablutions dans les situations où cela est désagréable ; et fait partie de la véracité et de la bonté de la foi qu'un homme s'isole avec une belle femme et la laisse partir, uniquement pour Allah (\*\*\*). » [Al-Hilyah 3/268]
- Al-Asmacî rapporte d'un bédouin: « Je suis sorti par une nuit ténébreuse et suis tombé sur une servante d'une grande beauté. Je l'ai désirée et elle me dit: Malheur à toi! N'as-tu pas de raison qui te réfrène si tu n'as pas religion qui te l'interdise? Si, par Allah! Mais personne ne nous voit en dehors des étoiles. Et où est Celui qui les a placées? » [Sifah As-Safwah 4/563]
- Al-Hasan a dit : « Nous rions, alors qu'il se peut qu'Allah ait vu un de nos actes et ait dit : Je n'accepterai rien de vous. » [Al-Muntadham 7/136]
- © cAtâ' Al-Khaffâf rapporte : « Chaque fois que je rencontrais Sufyân At-Thawrî, il pleurait. Je lui dis : qu'as-tu ? Il me répondit : Je crains que ne soit inscrit dans la Mère du livre que je sois du nombre des malheureux. » [Al-Hilyah 2/698]

- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** écrivit à son fils 'Abd Allah : « Je t'enjoins à la crainte d'Allah, car celui qui craint Allah, Il le protège, celui qui Lui accorde un prêt gracieux, Il le récompense, et celui qui le remercie, Il lui ajoute. Place la crainte d'Allah devant toi et fais-en la clarté de ton cœur. » [Maw'idhah Jâmi'ah 138]
- **Yahyâ Ibn Mu**câdh Ar-Râzî a dit: « En fonction de ton amour pour Allah, les gens t'aimeront; en fonction de ta crainte d'Allah, les gens te révèreront; et en fonction de ta préoccupation concernant l'Ordre d'Allah, les gens se préoccuperont de toi. » [As-Shucab 1/976]

- **Un pieux prédécesseur** écrivit à son frère : « Je t'enjoins à la crainte d'Allah, car c'est la chose la plus noble que tu puisses dissimuler, la plus belle chose que tu puisses afficher, et la meilleure chose que tu puisses prendre pour provision. Qu'Allah nous vienne en aide, ainsi qu'à toi, sur celle-ci, et qu'Il nous en accorde la récompense. » [Mawidhah Jâmicah 139]
- **Al-Fudayl Ibn** 'Iyâd a dit: « Celui qui craint Allah, personne ne lui nuira; quant à celui qui craint autre qu'Allah, personne ne lui sera d'aucune utilité. » [As-Siyar 2/773]
- Sulaymân Ad-Dârânî a dit : « Dâwud (ﷺ) n'a pas accompli d'acte qui lui soit plus profitable que la faute qu'il a commise, car elle n'a cessé de susciter en lui la crainte jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. » [Al-Ḥilyah 3/187]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Lorsque j'entends un cri dans la nuit, je mets mes mains sur ma tête et dis : le châtiment est arrivé! » [Sifah As-Safwah 1/336]
- **\*\* Ubayd Allah Ibn Abî Jacfar** a dit : \* On a dit : l'homme ne soutient pas sa foi par une chose meilleure que sa crainte d'Allah. \*> [As-Siyar 2/625]
- **lbn Al-Mubârak** a dit : « Compte parmi les plus grands malheurs de connaître de soi un manquement, puis de ne pas s'en soucier et ne pas s'en attrister. » [As-Slucab 1/894]

- **& Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit: « Si on te demande si tu crains Allah, ne réponds pas, car si tu dis non, tu diras une chose terrible et épouvantable, et si tu réponds oui, celui qui craint n'est pas dans la condition qui est la tienne. » [Al-Âdâb As-Shariyyah 1/223]
- Muwarriq Al-cIjlî a dit : « Je n'ai trouvé comme exemple pour illustrer la situation du croyant que celui d'un homme sur un bout de bois au milieu des flots qui invoque : « Seigneur ! » afin qu'Allah le sauve. » [As-Shucab 2/1110]
- Abû-l-Jald rapporte : « Allah (﴿ révéla à un de Ses prophètes : Dis à ton peuple : Qu'avez-vous à dissimuler vos péchés aux gens et à les commettre devant Moi ? Si vous considérez que Je ne vous vois pas, vous M'aurez associé, et si vous considérez que Je vous vois, pourquoi faites-vous de Moi le plus méprisable de ceux qui vous voient ? » [Mawidhah Jâmisah 139]
- Sa'îd Ibn Jubayr a dit: «La véritable crainte consiste à craindre Allah jusqu'à ce que ta crainte s'interpose entre toi et ton péché, c'est là la véritable crainte. La véritable mention d'Allah consiste en l'obéissance à Allah, ainsi celui qui obéit à Allah L'aura mentionné, alors que celui qui ne Lui obéit pas ne l'aura pas réellement mentionné, même s'il multiplie les glorifications et lectures du Coran. » [Al-Hilyah 4/276]
- © cAlqamah Ibn Murshid rapporte : « Al-Mughîrah Ibn Mukhâdish vint trouver Al-Hasan Al-Basrî et lui demanda : « Comment devons-nous agir face à des gens qui nous font craindre, au point que nos cœurs s'envolent ? » Il répondit : « Que tu fréquentes des gens qui te font craindre jusqu'à ce que tu parviennes à la sécurité est meilleur pour toi que de

fréquenter des gens qui te rassurent jusqu'à ce que tu parviennes à la peur. » [Al-Hilyah 1/336]

- © cÂsim Al-Ahwal rapporte: « Bakr Ibn cAbd Allah rencontra Talq Ibn Habîb et lui dit : « Décris-nous un peu de la crainte d'Allah, afin que nous puissions mémoriser cela. » Il répondit : « La crainte d'Allah consiste à obéir à Allah, conformément à une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah ; de même qu'à délaisser les péchés, conformément à une lumière venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. » [Al-Hilyah 3/64]
- & Abû Jaʿfar Ibn ʿAlî Ibn Al-Husayn disait au milieu de la nuit : « Tu m'as ordonné et je n'ai pas obéi, Tu m'as réprimé mais je n'ai pas cessé. Voici Ton serviteur, devant Toi, qui s'excuse. » [Sifah As-Sa fwah 2/400]
- & Abû Usâmah rapporte : « Sufyân At-Thawrî est tombé malade, et j'ai porté ses urines à un docteur qui dit : C'est là l'urine d'un homme dont la tristesse a fendu le foie, il n'a aucun remède. » [As-Siyar 7/270]
- & Lorsqu'on demandait à **Ar-Rab**îc **Ibn Khuthaym**: « Comment es-tu ce matin? » Il répondait: « Ce matin, nous sommes faibles, pécheurs, nous consommons notre subsistance, et attendons le terme de notre existence. » [Al-Musannaf7/228]
- On dit à 'Âmir Ibn 'Abd Qays : « Tu dors dehors, ne crains-tu pas le lion ? » Il répondit : « Je suis gêné devant mon Seigneur de craindre quoi que ce soit en dehors de Lui. » [As-Siyar 1/434]
- On demanda à 'Atâ' As-salîmî: « Pourquoi cette tristesse? » Il dit: « Malheur à toi! La mort est à mon cou, la tombe ma demeure, la Résurrection ma station, le pont de l'Enfer mon chemin, et je ne sais pas ce qu'on fera de moi. » [Sifah As-Safwah 3/327]
- Al-Marrûdhî rapporte: « Abû Allah (Ahmad Ibn Hanbal) disait: La peur m'empêche de manger et de boire, et lorsque je me rappelle de la mort, je méprise tout ce bas-monde: ce ne sont pas de réels aliments

et vêtements, ce ne sont que peu de jours, et rien n'est équivalent à la pauvreté. » [As-Siyar 11/216]

- **Mâlik Ibn Dînâr** a dit : « J'ai pensé ordonner, lorsque je mourrais, d'être menotté, et d'être ainsi élevé vers mon Seigneur, menotté, à la manière de l'esclave fugitif rendu à son maître. » [Al-Hilyah 2/361]
- & Abû <u>H</u>âzim Al-Madînî a dit : « La meilleure qualité qu'on puisse espérer pour le croyant est qu'il soit celui qui craint le plus pour lui-même, et celui qui espère le plus pour tout musulman. » [Al-<u>H</u>ilyah 3/233]
- On demanda à Abû <u>H</u>âzim : « Comment se déroule l'arrivée devant Allah ? » Il répondit : « Concernant celui qui obéit à Allah, il est semblable à l'absent qui revient auprès des siens qui l'attendent ; quant au pécheur, il est semblable à l'esclave fugitif qui revient à son maître en colère. » [Laţâ'if Al-Macârif 135]
- Mu<sup>c</sup>âwiyah Ibn Qurrah s'assit avec un successeur aux Compagnons, et ils discutèrent. L'un dit : « Je n'espère et ne crains rien. » L'autre dit : « Celui qui espère une chose la recherche, et celui qui craint une chose la fuit, je ne peux imaginer un homme espérant une chose sans la rechercher, et je ne peux imaginer un homme craignant une chose sans la fuir. » [Az-Zuhd li Almad 352]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit : « L'homme pieux est retenu par des brides, il ne peut faire tout ce qu'il veut. » [As-Shu-ab 5404]
- Masrûq a dit: « Suffit pour science de craindre Allah (¾), et suffit pour ignorance que de faire preuve de fatuité concernant ses actes. » [As-Siyar 4/68]
- **& Kacb Al-Ahbar** a dit : « Pleurer par crainte d'Allah m'est préférable au fait de donner en aumône mon poids en or. » [As-Siyar 3/490]
- Abû Maysarah gagna sa couche et dit : « Si seulement ma mère ne m'avait jamais mis au monde ! » Son épouse lui dit : « Ô Abû Maysarah ! Allah n'a-t-Il pas été bon envers toi ? Il t'a guidé à l'islam, et t'a accordé ceci et cela. » Il répondit : « Certes ! Mais Allah nous a informés que nous serons tous amenés vers l'Enfer, et Il ne nous a pas dit que nous en sortirons. » [Al-Hilyah 2/70]
- & Al-cAlâ' Ibn Muhammad rapporte: « Je suis entré chez cAtâ' Assalîmî qui était évanoui, et j'ai demandé à son épouse, Umm Jacfar: Qu'estil arrivé à Jacfar? Elle répondit: Notre servante a allumé le four, il l'a regardé et s'est évanoui. » [Sifah As-Safwah 3/16]

- Jacfar rapporte: « Les nuages arrivaient et repartaient sans que la pluie ne tombe. Mâlik Ibn Dînâr dit: Vous trouvez longue la venue de la pluie, alors que moi je trouve longue la venue des pierres! Tant que ces nuages ne font pas pleuvoir sur nous des pierres, nous sommes dans le bien. » [Az-Zuhd li Aḥmad 543]
- ⊕ Hudhayfah Al-Marcashî a dit : « Si tu ne crains pas qu'Allah te châtie
   pour la meilleure de tes œuvres, tu cours à ta perte. » [Sifah As-Safwah 4/475]
- & cAbd Allah Ibn Shûdhab rapporte: «Sulaymân accomplit le pèlerinage avec cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz. Ils se rendirent à Tâ'if et furent surpris en chemin par l'éclair et le tonnerre. Sulaymân prit peur et dit à cUmar: «As-tu vu cela, ô Abû Hafs?» Il répondit: «Ceci arrive lorsque descend Sa miséricorde, alors qu'en est-il lorsque s'abat Sa punition!» [Al-Hilyah 2/219]
- § Sâlih Al-Murrî rapporte: « J'ai dit à 'Aţâ' As-salîmî: « Que désirestu? » Il se mit à pleurer et dit: « Par Allah, ô Abû Bishr, j'aimerais être cendre et n'être jamais rassemblé ni en ce bas-monde ni dans l'au-delà. » Par Allah, il me fit pleurer et j'ai su qu'il voulait seulement être sauvé de la difficulté du Jour du Jugement. » [Al-Ḥilyah 3/63]

# L'espoir en Allah et la bonne opinion d'Allah

- **Gabd Allah Ibn Mascûd** a dit: « Au Jour de la Résurrection, Allah pardonnera d'un pardon qu'aucun homme n'a jamais imaginé. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyû 1/83]
- & cAbd Allah Ibn cAbbâs a dit : « Si vous voyez un homme mourant, annoncez-lui le Paradis, afin qu'il rencontre son Seigneur en ayant une bonne opinion de Lui ; et si vous rencontrez un homme vivant, faites-lui craindre son Seigneur et rappelez-lui la dureté de Son châtiment. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 1/145]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit: « Par Celui en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration! On n'accorde pas au serviteur ce qui est meilleur que la bonne opinion d'Allah. Par Celui en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration! Aucun serviteur n'a une bonne opinion d'Allah sans qu'Allah ne lui accorde ce qu'implique sa bonne opinion, car le bien est dans Sa Main. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/83]
- **Un bédouin** tomba malade et on lui dit : « Tu vas mourir. Où m'emmènera-t-on? Vers Allah. Alors qu'ai-je à réprouver de me diriger vers Celui de la part duquel je ne vois que le bien? » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/309]
- **Al-Mu<sup>c</sup>tamir Ibn <sup>c</sup>Abd Allah** rapporte : « Lorsque mon père fut sur le point de mourir, il me dit : Ô Mu<sup>c</sup>tamir ! Parle-moi des permissions afin que je rencontre Allah en ayant une bonne opinion de Lui. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/309]
- **Brâhîm** a dit: « Les pieux prédécesseurs aimaient répéter au mourant ses actes méritoires afin qu'il ait une bonne opinion de son Seigneur. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/309]
- Mutarrif Ibn 'Abd Allah a dit: « J'ai constaté que l'insouciance qu'Allah établit dans le cœur des véridiques est une miséricorde qu'Il leur fait, et s'Il établissait en leur cœur une crainte fonction de leur connaissance, ils n'auraient pas aimé l'existence. » [Sifah As-Safwah 3/159]

- Muslim Ibn Yasâr a dit: « Au Jour de la Résurrection, on fera venir un homme qu'on présentera devant Allah qui dira: « Voyez ses bonnes actions! » on regardera et on n'en trouvera aucune. Puis Il dira: « Voyez ses péchés! » et on en trouvera de nombreux, et ainsi on ordonnera de le jeter en Enfer. Alors qu'on l'emmènera en Enfer, il se retournera, et Allah dira: « Ramenez-le! Vers quoi te retournes-tu? Seigneur, ce n'est pas ce que je pensais ou ce que j'espérais de Toi [Ibrâhîm douta sur les termes]. Tu dis vrai! » On ordonnera alors de l'emmener au Paradis. » [Al-Hilyah 1/396]
- & Az-Zirbiqân rapporte : « J'étais chez Abû Wâ'il lorsque je me mis à insulter Al-<u>H</u>ajjâj et mentionner ses méfaits. Il me dit alors : « Ne l'insulte pas ! Qu'en sais-tu, peut-être a-t-il dit : « Ô Allah, pardonne-moi » et qu'on lui a pardonné. » [Al-<u>H</u>ilyah 2/60]
- Bilâl Ibn Sacd a dit: « Votre Seigneur ne se presse pas de châtier, Il pardonne l'erreur, accepte le repentir, reçoit celui qui vient vers Lui, et éprouve de la pitié pour celui qui se détourne. » [Al-Hilyah 2/190]

- Mâlik Ibn Dînâr a dit: «L'obéissance à Allah ou l'Enfer!» et 
   Muhammad Ibn Wâsis dit: «Le pardon d'Allah ou l'Enfer!» [Al-Hilyah 1/413]
- **Yahyâ Ibn Muʿadh** a dit: «Si le pardon ne comptait pas parmi ce qu'Il aime le plus, Il n'aurait pas éprouvé la plus noble de Ses créatures par le péché. » [Sifah As-Safwah 4/341]
- Un dévot a dit : « Lorsque j'ai su que c'est Allah qui me jugerait, ma tristesse a disparu car lorsque le Généreux juge Son serviteur, Il fait preuve de largesse. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/60]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En raison de ce qu'il sait du fait qu'Allah est plus miséricordieux, bienveillant, bon et généreux envers lui que ne le sont ses parents.

- & Lorsque Bishr Ibn Mansûr agonisa, il rit et dit: « Je quitte ceux desquels je crains la tentation pour me diriger vers Celui concernant la miséricorde duquel je n'ai aucun doute. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/100]
- Salamah Ibn Al-Hazâl rapporte : « J'ai entendu Al-Hasan dire lors de funérailles auxquelles participait Al-Farzadaq, alors que les gens étaient rassemblés autour du jeune défunt et se rappelaient la mort : « Ô Abû Farâs ! Qu'as-tu préparé pour ce jour ? Par Allah, rien en dehors de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, depuis quatre-vingt ans. Accroche-toi à elle et reçois bonne annonce, quelle bonne préparation elle est ! » [Mawsûrah Ibn Abû-d-Dunyû 1/102]
- Muhammad Ibn Al-Munkadir rapporte: « cumar Ibn cAbd Al-cAzîz détestait Al-Hajjâj, et il se consola par une parole qu'il prononça à sa mort: « Ô Allah, pardonne-moi, car ils prétendent que Tu ne le feras pas! » Ceci parvint à Al-Hasan Al-Basrî qui dit: « L'a-t-il réellement dit? − Oui. − Alors cela est possible. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/108]
- **Abû 'Uthmân An-Nahdî** a dit : « La miséricorde n'existe que pour les péchés. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/112]
- © 'Umar Ibn Al-Khattâb a dit : « Si un héraut annonçait depuis le ciel : « Ô hommes ! Vous entrerez tous au paradis, à l'exception d'un seul homme. » Je craindrais que ce ne soit moi. Et si un héraut annonçait : « Ô hommes ! Vous entrerez tous en Enfer, à l'exception d'un seul homme. » J'espèrerais que ce soit moi. » [Al-Hilyah 1/73]
- Mutarrif a dit: « Si on pesait la crainte et l'espoir d'un croyant, on constaterait qu'ils sont identiques et qu'aucun des deux ne dépasse l'autre. » [Al-Hilyah 1/363]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « L'espoir et la crainte sont les deux montures du croyant. » [Az-Zuhd li Aḥmad 452]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Le croyant a une bonne opinion d'Allah ainsi il agit en bien, alors que l'hypocrite a une mauvaise opinion, ainsi il agit en mal. » [Al-Hilyah 1/331]
- **Yahyâ Ibn Muâdh** a dit: « Ne connaît pas Allah celui dont le summum de son espoir en son Seigneur n'est pas le pardon. » [Sifah As-Safwah 4/341]

- Mucâwiyah Ibn Murrah rapporte: « Je suis entré chez Muslim ibn Yasâr qui mentionna un hadith concernant l'Enfer. Je lui dis: Ô Abû cAbd Allah, nous éprouvons crainte et espoir. Il répondit: « Je ne sais quelle est la valeur de l'espoir de l'homme en la miséricorde d'Allah, alors qu'il ne peut patienter sur les désirs qu'Allah a interdits. » Il m'éveilla sur cela, et il était meilleur que moi. » [Mukhtaṣar Târikh Dimashq 7/286]
- **Un pieux prédécesseur** écrivit à son frère : « Si Allah est avec toi, qui craindras-tu ? Et s'Il est contre toi, en qui espèreras-tu ? » [Maweidhah Jâmieah 215]
- Ahmad Ibn Asim Al-Antâkî a dit: « J'aimerais ne ps mourir avant de connaître Allah. Le connaître ne signifie pas reconnaître Son existence, mais Le Connaître d'une connaissance qui m'amène à éprouver de la gêne devant Lui. » [Sifah As-Safwah 4/196]

#### La tristesse

- Brâhîm Ibn 'Îsâ rapporte: « Je n'ai jamais vu personne de plus triste que Al-Hasan, je ne l'ai jamais vu sans penser qu'il venait d'être frappé par un malheur. » [As-Siyar 4/575]
- Al-Fudâyl Ibn 'Iyâd rapporte: « Un jour Talhah rit puis s'emporta contre son âme et dit: « Pourquoi ris-tu? Seul celui qui a traversé les épouvantes et le Pont jeté au-dessus de l'Enfer peut rire. Je me suis efforcé de ne pas me laisser aller à rire jusqu'à savoir ce qu'il adviendra de moi. » Et effectivement, on ne le vit plus rire jusqu'à ce qu'il revienne à Allah. » [As-Siyar 5/192]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « S'il n'y a pas de tristesse dans le cœur, il se délabre. » [As-Siyar 5/363]
- Al-Fudâyl Ibn 'Iyâd a dit: « Lorsqu'Allah aime un serviteur, Il augmente son affliction; et lorsqu'Il déteste un serviteur, Il élargit sa vie d'ici-bas. » [As-Siyar 8/432]
- ® Ibrâhîm Ibn Sacîd Al-Jawharî rapporte de Ar-Rashîd : « Je n'ai jamais vu personne de semblable à **Al-Fudayl Ibn clyâd**, je suis entré auprès de lui, et il me dit : Vide ton cœur pour la tristesse et la peur, jusqu'à ce qu'elles s'y installent, t'empêchent de commettre des péchés et t'éloignent de l'Enfer. » [As-Siyar 8/438]
- Sacîd Ibn cAbd Al-cAzîz Ibn Jâbir rapporte: « Bilâl n'a plus jamais accompli l'appel à la prière pour personne après le Messager d'Allah (美). Il voulut participer au djihad, et Abû Bakr voulut l'en empêcher. Il lui dit: « Si tu m'as affranchi pour Allah, laisse-moi partir. » Il se rendit donc au shâm, jusqu'à ce que c'Umar arrive à Al-Jâbiyah. Les gens lui demandèrent de presser Bilâl d'accomplir l'appel à la prière. Il le lui demanda, il appela à la prière, et il n'y eut pas de jour où on pleura plus qu'en celui-ci, en raison du souvenir du Prophète (美) que cela suscita chez eux. » [As-Siyar 1/357]
- **© 'Umar Ibn Dharr** a dit : « Toute tristesse s'atténue, à l'exception de la tristesse de celui qui se repent de ses péchés. » [As-Siyar 6/388]

- On demanda à 'Abd Al-'Azîz Ibn Abî Dâwud : « Quelle est la meilleure adoration? » Il répondit : « La tristesse permanente. » [As-Siyar 7/186]
- Al-Hasan a dit: « Celui qui connait son Seigneur L'aime, et celui qui voit clairement ce bas-monde s'en écarte. Le croyant ne se divertit pas jusqu'à l'insouciance, et lorsqu'il réfléchit, il s'attriste. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/211]

# L'espérance

- & Abû 'Uthmân An-Nahdî a dit : « J'ai pratiquement centre trente ans, et je n'ai pas connu une chose sans qu'elle ne s'amenuise, à l'exception de mon espérance qui est toujours la même. » [Mawsû-ah lbn Abî-d-Dunyâ 3/308]
- Al-Hasan a dit: « Sans l'insouciance et l'espoir, les musulmans ne chemineraient pas sur la voie. » [Mawsû'ah lbn Abî-d-Dunyâ 3/309]
- **Al-Hasan** a dit: «L'insouciance et l'espoir sont deux bienfaits immenses accordés au fils d'Adam. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/309]
- Mutarrif Ibn As-Shakhîr a dit : « Si je connaissais le terme de mon existence, je craindrais de perdre la raison, mais Allah a fait don à Ses serviteurs de l'insouciance vis-à-vis de la mort, et sans cela ils n'auraient jamais apprécié aucune existence et n'auraient jamais commercé. » [Sifah As-Safwah 3/159]
- en deux choses : le suivi des passions, et les grandes espérances, car le suivi des passions obstrue le chemin de la vérité, et les grandes espérances font oublier l'au-delà. L'au-delà se rapproche et ce bas-monde s'en va, et chacun d'eux a des enfants, alors soyez les enfants de l'au-delà, et ne soyez pas les enfants de ce bas-monde. Aujourd'hui est un jour d'œuvres sans compte, alors que demain sera un jour de compte sans œuvre possible. » [Mawsû'ah lbn Abû-d-Dunyâ 3/313]
- \*\*Abd Allah Ibn Mascûd dit à son fils : « Ô mon fils ! Lorsque tu pries, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux, et pense que tu n'y reviendras jamais. Sache, ô mon fils, que le croyant meurt entre deux bonnes actions : l'une qu'il a accomplie et l'autre qu'il attend. » [Sifah As-Safwah 1/231]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit : « Hier n'est qu'exemple, aujourd'hui œuvre, et demain espérance. » [As-Siyar 2/505]

- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Les jours sont au nombre de trois: hier est un sage qui a laissé en toi exhortation et leçon, aujourd'hui est un invité qui fut longuement absent et partira bien vite, quant à demain tu ne sais pas qui il sera. » [Kalâm Al-Layâlî wa-l-Ayyâm 1/16]
- © Chaque jour, <u>Habîb Abû Muhammad</u> adressait les recommandations de celui qui est à l'article de la mort quant à savoir qui devait laver sa dépouille. Il pleurait chaque matin et chaque soir, on interrogea son épouse à ce sujet, et elle dit : « Par Allah, il craint au soir de ne pas voir le matin, et au matin de ne pas voir le soir. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 503]
- & Lorsque Muhammad Ibn Wâsic voulait dormir, il disait à sa famille : « Je vous confie à Allah, car il se peut que ce soit là le somme dont je ne me réveillerais pas. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 503]
- Shaqîq Al-Balkhî dit à ses compagnons : « Si Allah vous faisait mourir aujourd'hui, vous demanderait-Il compte pour la prière de demain ? Non. Comment Allah pourrait-Il nous demander compte d'un jour que nous n'avons pas vécu ? Tout comme Il ne vous demande pas compte de la prière de demain, ne Lui demandez pas la subsistance de demain, car il se peut que vous ne parveniez pas jusqu'à demain. » [Al-Ḥilyah 1/420]
- Il y avait une dévote à la Mecque qui, au soir, disait : « Ô âme ! La nuit est à toi, tu n'en auras pas d'autre. » puis elle s'appliquait à l'adoration. Et au matin, elle disait : « Ô âme ! Le jour est à toi, tu n'en auras pas d'autre. » et elle s'appliquait ensuite à l'adoration. [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 503]
- **Bakr Al-Muzanî** a dit : « Si tu veux que ta prière te soit profitable, alors dis : il se peut que je n'en accomplisse pas d'autre. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 503]
- Sufyân a dit : « L'ascétisme en ce bas-monde consiste à avoir peu d'espérance, et non à manger ce qui est fruste ou porter une mante. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/310]
- Sufyân rapporte de Mâlik Ibn Mighwal: « Celui qui a peu d'espérance acceptera aisément son existence. » Sufyân dit: « C'est-à-dire en sa nourriture et ses vêtements. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/311]

- Bakr Ibn 'Abd Allah Al-Muzanî rapporte qu'il a rencontré Abû Jamîlah auquel il dit: «: « Ô Abû Jamîlah! Comment te sens-tu? » Il répondit: « Comme un homme qui a tendu sa nuque, au-dessus de laquelle se trouve un sabre, et qui attend qu'on frappe. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/312]
- **Dâwud At-Tâ'î** a dit: «Si j'espérais vivre un mois, je considèrerais avoir commis un péché immense! Comment espérer cela, alors que je vois les calamités frapper les hommes jour et nuit. » [Mawsû ah Ibn Abî -d-Dunyû 3/312]
- ® Ibrâhîm Ibn Nashî<u>t</u> rapporte qu'**Abû Zurcah** lui a dit : « Je vais te dire une chose que je n'ai dit à personne d'autre que toi : depuis vingt ans, je ne me suis jamais rendu à la mosquée en me disant que j'allais y revenir. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/318]
- Hâmid Al-Qaysarî a dit : « Nous sommes tous certains de la mort, mais nous ne voyons personne s'y préparer. Nous sommes tous certains de l'existence du Paradis, mais nous ne voyons personne œuvrer pour cela. Nous sommes tous certains de l'existence de l'Enfer, mais nous ne voyons personne le craindre. De quoi vous réjouissez-vous ? Qu'attendez-vous ? C'est la première chose qui parviendra à vous de l'ordre d'Allah, en bien ou en mal. Ô mes frères! Cheminez convenablement vers votre Seigneur! » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 3/337]
- \*Awn Ibn Abd Allah a dit : « Personne ne met la mort à sa juste place sans considérer que demain ne fait pas partie de son existence : combien débutent la journée sans la finir ? Combien ont espéré demain sans y parvenir ? Si vous considériez l'existence et son devenir, vous détesteriez l'espérance et ses tromperies. » [Al-Hilyah 2/95]
- Abû Muhammad, le dévot, rapporte : « Nous avons participé à Koufa à des funérailles auxquelles prenait part Dâwud At-Tâ'î qui se mit à l'écart alors qu'on ensevelissait le défunt. Je suis allé le rejoindre et me suis assis à ses côtés, et il dit : Celui qui craint la menace voit les choses proches, et celui qui porte de grands espoirs faiblit en ses œuvres, alors que tout ce qui arrive est proche. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 89]

- Sacîd Ibn cAbd Ar-Rahmân a dit : « Ce bas-monde n'a été peuplé qu'en raison du peu de raison de ses habitants. » Ce qui signifie que c'est en raison de leur peu de raison qu'ils se sont détournés de l'au-delà et se sont préoccupés de ce bas-monde. [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 93]
- On a dit: « L'homme sensé se fie à ses œuvres, alors que l'ignorant se fie à ses espérances. » [Al-Âqibah fi Dhikr Al-Mawt 68]
- On a dit : « À travers les grandes espérances le cœur s'endurcit, et par la sincérité de l'intention les péchés diminuent. » [Adab Ad-Dîn wa-d-Dunyâ 1/151]
- On a dit : « Aie peu d'espérance car l'existence est courte, et amende ton for intérieur, car la bonté est chose aisée. » [Adab Ad-Dîn wa-d-Dunyâ 1/151]
- **Al-Hasan** a dit : « Pas un homme n'a eu de grandes espérances sans oublier d'œuvrer. » [Al-Âqibah fi Dhikr Al-Mawt 65]
- On a dit: « L'espérance est un nuage qui trompe qui le voit, et déçoit qui espère en lui. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 66]

#### La confiance en Allah

- & Sacîd Ibn Jubayr a dit : « La confiance en Allah rassemble tout ce qui est la foi. » Il invoquait en disant : « Ô Allah, accorde-moi une confiance sincère en Toi, et une bonne opinion de Toi. » [As-Siyar 2/505]
- Sacîd Ibn Al-Musayyib a dit: « Celui qui se suffit d'Allah, les gens auront besoin de lui. » [Al-Hilyah 2/173]
- **& Khalf Ibn Al-Walîd** rapporte : « Un homme vint se plaindre de sa pauvreté à Al-Fu<u>d</u>ayl qui lui dit : Est-ce un administrateur en dehors d'Allah que tu cherches ? » [Al-Hilyah 8/93]
- **Yahyâ Ibn Muʿadh** a dit: « Trois qualités comptent parmi les qualités des pieux: la confiance en Allah, le fait de se suffire de Lui, et de revenir vers Lui en toute chose. » [As-Shuʿab 2/1082]
- ® 'Atâ' rapporte: « Tâwus Al-Yamânî vint me trouver et m'adressa de belles parole en me disant: Ô 'Atâ! N'adresse pas ta demande à celui dont les portes te sont fermées et voilées, mais adresse-la à Celui dont les portes te sont ouvertes jusqu'au Jour de la Résurrection. Il t'a commandé de L'invoquer, et t'a garanti qu'Il t'exaucerait. » [Al-Qanâ·ah 36]
- **Yûsuf Ibn Asbât** a dit : « Il a placé en Allah la confiance de l'homme qui ne peut être atteint que par ce qui lui a été prédestiné. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikam 410]
- Al-Marwazî rapporte : « On demanda à Abû Allah (Almad Ibn Hanbal) : « Comment se manifeste la sincérité de la confiance en Allah ? » Il répondit : Cela se manifeste par le fait de placer sa confiance en Allah sans avoir dans le cœur aucun homme dont on espère qu'il en réalisera quoi que ce soit. S'il en est ainsi, Allah accorde, et on place en toute vérité sa confiance en Allah. » [Jâmis Al-cUlûm wa-l-Hikam 412]

subsistance Celui qui l'accorde à l'oiseau dans le ciel. » Et il pointa le ciel du doigt. Ayyûb se maria, et j'ai ensuite vu du poulet à sa table. » [As-Shusab 2/1281]

- Sasîd Ibn Jubayr a dit: « La confiance en Allah rassemble toute la foi. Et il invoquait en disant: Ô Allah, je Te demande la sincérité dans la confiance que je place en Toi, et la bonne opinion à Ton égard. » [As-Siyar 4/325]
- On demanda à <u>Hâtim Al-Asam</u>: « Sur quoi as-tu fondé ta confiance en Allah? » Il répondit: « Sur quatre caractéristiques: J'ai su que ma subsistance ne serait consommé par personne d'autre que moi, et cela a apaisé mon âme; j'ai su que mes actes ne seraient accomplis par personne d'autre que moi, donc je m'y consacre; j'ai su que la mort survient subitement, donc je me dirige vers elle; et j'ai su que ne pouvais échapper à l'œil d'Allah, je suis donc gêné devant Lui. » [As-Siyar 11/485]
- Shaqîq demanda à <u>Hâtim Al-Asam</u>: «Depuis que tu m'accompagnes, qu'as-tu appris de moi? » Il répondit: « Une parole: J'ai vu les gens douter concernant la subsistance, alors j'ai placé ma confiance en Allah. Allah (﴿) dit: (Pas une bête sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah) » [As-Siyar 11/485]
- Sufyân a dit : « Si la certitude était établie dans le cœur, il volerait de joie, de tristesse, de désir pour le Paradis, ou de crainte de l'Enfer. » [As-Siyar 7/620]
- <u>Hâtim Al-Asam</u> a dit: « J'ai quatre épouses, neuf enfants, et Satan n'a jamais pu espérer me faire douter concernant leur subsistance. » [As-Siyar 2/960]
- **Muslim Ibn Yasâr** a dit : «Œuvre à la manière de celui qui ne sera sauvé que par ses œuvres, et place ta confiance en Allah, à la manière de celui qui n'est atteint que par ce qu'Allah lui a écrit. » [Al-Hilyah 1/394]
- Des gens vinrent trouver Abû <u>H</u>âzim et lui dirent : « Ô Abû Hâzim ! Ne vois-tu pas comment les prix augmentent ? » Il répondit : « Qu'est-ce qui vous inquiète en cela ? Celui qui pourvoit à notre subsistance lorsque les prix sont bas, est Celui qui y pourvoit lorsque les prix montent. » [Al-Hilyah 1/526]

- \*\*Abd Allah Ibn 'Utbah vendit une terre quatre-vingt mille dirhams, et on lui dit: « Pourquoi ne fais-tu pas d'une partie de cet argent une provision pour ton fils? » Il dit: « Je fais de cet argent une provision pour moi auprès d'Allah, et je fais d'Allah une provision pour mon fils. » et il le donna en aumône. [\*\*Uyûn Al-Akhbâr 1/387]
- ® On interrogea Al-Hasan concernant la confiance en Allah, et il répondit : « Elle consiste à être satisfait d'Allah. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/144]
- ® On interrogea 'Abd Allah Ibn Dâwud concernant 'ta confiance en Allah, et il répondit : « Je suis d'avis qu'elle repose en le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/151]
- Un sage dit : « La confiance en Allah est de trois degrés : le premier repose en l'abandon de toute complainte, le deuxième en la satisfaction, et le troisième en l'amour. L'abandon de toute complainte est le degré de la patience ; la satisfaction consiste en un apaisement du cœur face à ce qu'Allah accorde, et ce degré est plus élevé que le premier ; quant à l'amour il consiste à aimer ce qu'Allah fait. Le premier degré est celui des ascètes, le deuxième celui des véridiques, et le troisième celui des envoyés. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/161]
- **Abû** Hazim a dit: « Comment craindrais-je la pauvreté, alors que mon Maître possède ce qui est dans les cieux et sur la terre, ainsi que tout ce qu'ils comportent et ce qui est sous terre ? » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/269]
- Mu'ammil Al-Mughâzilî rapporte: « J'accompagnais Muhammad As-Samîn et j'ai voyagé avec lui jusqu'à parvenir entre Tikrīt et Mossoul où des fauves se mirent à rugir à proximité. J'eus si peur que cela se vit sur moi, et que j'ai pensé à fuir, mais Muhammad me calma et me dit: « Ô Mu'ammil! C'est ici que se manifeste la confiance en Allah, pas dans la mosquée. » [Al-Hilyah3/431]

# La certitude en Allah

- Abû-d-Dardâ' a dit : « Comme sont bons le sommeil et la rupture des hommes sagaces! Comment peuvent-ils être trompés par la veille et le jeûne des sots? Le poids d'une fourmi de bien d'un homme empreint de piété et de certitude est meilleur et plus grand que des montagnes d'adorations accomplies par ces gens trompés! » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/23]
- **Abû-d-Dardâ'** dit à un homme : « Adore Allah comme si tu Le voyais! » [Al-Hilyah 1/211]
- © 'Urwah Ibn Az-Zubayr demanda à **Ibn** '**Umar** la main de sa fille alors qu'ils accomplissaient des circumambulations, et il ne lui répondit pas. Puis il le rencontra, s'excusa et lui dit: « Nous accomplissions des circumambulations, nous figurant Allah devant nous. » [Al-Hilyah 1/309]
- & Khâlid Ibn Macdân a dit: « Apprenez la certitude comme vous apprenez le Coran, jusqu'à la connaître, car moi je l'apprends. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/22]
- ☼ Un sage a dit: « C'est par la faiblesse de la certitude que s'introduisent les fautes auprès de ce ceux qui recherchent Allah; c'est de la force de la certitude et de la sincérité de la recherche que naissent le sérieux et l'effort; et c'est par la sincérité de la peur et de la prudence que l'âme se console de ses désirs. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/29]
- & Al-<u>H</u>asan rapporte « **Luqmân** dit à son fils : Ô mon fils ! On ne peut œuvrer que par certitude, et celui qui voit sa certitude faiblir voit ses œuvres diminuer. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/34]

- **Al-Hasan** a dit : « Ô fils d'Adam! Relève de la faiblesse de ta certitude que tu aies plus confiance en ce qui est en ta main qu'en ce qui est dans la Main d'Allah. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/36]
- Bilâl Ibn Sacd a dit : « Ô serviteurs du Miséricordieux ! Sachez que vous œuvrez en des jours courts pour des jours longs, en une demeure éphémère pour une demeure éternelle, en une demeure de tristesse et de peine pour une demeure de bienfaits et d'éternité! Que celui qui n'œuvre pas avec certitude ne se fatigue pas ! » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 1/37]
- <sup>®</sup> <sup>c</sup>Âmir a dit: « La reconnaissance représente la moitié de la foi, la patience la moitié de la foi et la certitude toute la foi. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/484]
- Masrûq a dit : « Le moment où j'ai la meilleure opinion [d'Allah] est lorsque le servant me dit : il n'y a plus dans la maison ni farine ni dirham. » [Al-Hilyah 2/97]
- **Ahmad** a dit : « Les jours où je suis le plus heureux sont ceux lors desquels je ne possède rien au matin. » [Sifah As-Safwah 2/97]
- On demanda à Abû <u>H</u>âzim: « Quels sont tes biens? » Il répondit: « Je possède deux biens, avec lesquels je ne crains pas la pauvreté: j'ai confiance en Allah, et j'ai désespéré de ce que possèdent les gens. » [Al-Hilyah 3/231]
- \*\*Atâ' Al-Khurasânî ne quittait pas une assemblée sans dire : « Ô Allah ! Accorde-nous une certitude émanant de Toi qui nous rende plus aisée les malheurs de ce bas-monde, nous permette de savoir que ne nous atteint que ce que Tu nous as écrit, et que nous n'obtiendrons de subsistance que ce que Tu nous a accordé. » [Al-Yaqîn 108]
- **Un sage** a dit : « N'est pas juste envers sa personne, celui qui a la certitude d'être ressuscité et jugé, et qui s'écarte de la rétribution et de la récompense. » [Adab Ad-Dunyâ wa-d-Dîn 1/151]

# La patience

- On fit parvenir à Ibn Abbâs l'annonce du décès d'un membre de sa famille, alors qu'il était en voyage. Il accomplit deux unités de prière et dit : « Nous avons fait ce qu'Allah nous a ordonné, lorsqu'Il dit : (Cherchez aide dans la patience et la prière) » [As-Shu-ab 7/114]
- © 'Umar Ibn Al-Khattâb a dit : « Nous avons constaté que le meilleur de notre existence était la patience. » [Al-Hilyah 1/71]
- Sacîd Ibn Jubayr a dit: « La patience consiste à ce que le serviteur reconnaisse que ce l'atteint vient d'Allah, et qu'il en espère la récompense auprès d'Allah. Un homme peut perdre patience alors qu'il est fouetté et qu'on ne voit de lui, en apparence, que la patience. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 4/47]
- \*\*Alî Ibn Abî <u>T</u>âlib a dit : « La patience est à la foi ce que la tête est au corps. Si la tête est coupée, le corps meurt. Puis il éleva la voix et dit : Il n'est pas de foi pour qui n'a pas de patience ! » [Mawsû ah Ibn Abî -d-Dunyâ 4/23]
- **@ cAbd Al-cAzîz Ibn Abî Rawwâd** perdit un œil, sans que ni son épouse ni son fils ne s'en rendent compte, pendant vingt ans. Son fils le devina un jour et dit : « Ô père, tu as perdu un œil ? Il répondit : « Oui mon fils, l'agrément d'Allah a pris l'œil de ton père depuis vingt ans. » [Al-Hilyah 8/191]
- **Al-Fudayl Ibn** 'Iyâd dit à un homme qui se plaignait auprès d'un autre : « Tu te plains de Celui qui te fait miséricorde, auprès de quelqu'un qui ne te fait pas miséricorde. » [As-Siyar 6/439]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « N'est pas érudit celui qui ne considère pas l'épreuve comme un bienfait, et le repos comme une calamité. » [As-Siyar 7/66]
- © cAbd Ar-Rahmân Ibn Mahdî perdit un enfant, et cela l'affecta profondément, ainsi As-Shâfisî lui écrivit : « Mon frère, adresse à ton âme les condoléances que tu adresses à autrui ; réprouve de tes actes ce que tu réprouves d'autrui ; sache que le plus grand malheur consiste à perdre la joie et à être privé de la récompense, alors que dire si à cela s'ajoute un péché. » [Tasliyah Ahl Al-Maṣâ'ib 175]

- Mutarrif perdit son fils cAbd Allah, pourtant il se présenta aux gens vêtus de beaux vêtements, et en s'étant oint. Les gens se courroucèrent et dirent : «cAbd Allah décède, et tu sors dans ces beaux vêtements, et oint ?» Il répondit : « Vais-je rester sur cela, alors que mon Seigneur m'a promis trois choses dont chacune d'elles m'est plus aimée que ce bas-monde et tout ce qu'il contient. Allah dit : (Ceux qui disent, lorsqu'un malheur les frappe : « Nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournons. » Ceux-là recevront les éloges de leur Seigneur, ainsi que Sa miséricorde, et ils sont les biens guidés) » [Mukhtaṣar Minhāj Al-Qâsidîn 299]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit : « Je ne veux pas qu'on me facilite les affres de la mort, car c'est la dernière occasion pour le musulman d'expier ses péchés. » [Tasliyah Ahl Al-Maṣā'ib 37]
- & Le neveu de Al-Ahnaf Ibn Qays se plaignit d'une douleur aux dents, et Al-Ahnaf lui dit : « J'ai perdu un œil il y a quarante ans, et je ne l'ai jamais mentionné à personne. » [Sifah As-Sa fwah 3/119]
- ⑤ Un homme vint se plaindre auprès de Yûnus Ibn ℃Ubayd de la difficulté de sa situation et des soucis que cela lui causait. Il lui répondit : « Accepterais-tu cent mille pour ta vue ? Non. Pour ton ouïe ? Non. Pour ta langue ? Non. Je constate que tu possèdes plusieurs centaines de milles et tu te plains d'indigence ? » [As-Siyar 6/292]
- **& Kacb** tomba malade et un groupe de gens de Damas vint lui rendre visite; ils lui dirent: « Comment te sens-tu, ô Abû Ishâq? » Il répondit: « Avec le meilleur des corps saisi pour son péché, dont le Seigneur, s'il Le veut le châtie ou lui fait miséricorde; et lorsqu'Il le ressuscitera, ce sera cette fois sans péché. » [⟨Uddah As-Sābirîn 118]
- W Un homme perdit un enfant, et Sufyân Ibn 'Uyaynah et d'autres vinrent lui présenter leurs condoléances. Il était extrêmement triste jusqu'à ce que vienne Al-Fudayl Ibn 'Iyâd qui lui dit: « Si toi et ton fils étiez en prison, et qu'on libère ton fils avant toi, ne t'en réjouirais-tu pas? Bien entendu. Alors, ton fils a quitté avant toi la prison de ce bas-monde. » Et cela réconforta cet homme qui dit: « J'ai fait mon deuil. » [Tasliyah Ahl Al-Maṣâ'ib 120]

- Shurayh Al-Qâdî a dit: « Lorsqu'une éprouve me touche, je loue Allah quatre fois: pour le fait qu'elle ne soit pas plus importante; qu'Il m'accorde de patienter, qu'Il m'accorde d'en espérer une récompense, et qu'elle ne touche pas ma religion. » [As-Siyar 4/105]
- Sacîd Ibn cAbd Al-cAzîz a dit: « Lorsque tu vois une chose contre laquelle tu ne peux rien, patiente et attends la délivrance d'Allah. » [As-Sabr 87]
- Sufyân a dit : « Le croyant a besoin de patience, comme il a besoin de nourriture et de boisson. » [As-Sabr 81]
- **Sufyân Ibn 'Uyaynah** a dit : « On n'a pas accordé aux serviteurs de chose semblable à la patience ; par elle, ils entrent au Paradis. » [As-Sabr 60]
- Al-Hasan a dit: « La patience est un des trésors du bien qu'Allah n'accorde qu'à celui envers qui Il fait preuve de générosité. » [Mawsûeah Ibn Abîd-Dunyâ 4/24]
- Muhammad Ibn Alî a dit: « Nous invoquons Allah en ce que nous aimons, et lorsque survient ce que nous réprouvons, nous ne contredisons pas Allah en ce qu'Il aime. » [Al-Hilyah 3/187]
- § Yûnus Ibn Yazîd rapporte: « J'ai demandé à Rabîsah Ibn Abîsahd
  Ar-Rahmân: Quel est le summum de la patience? Il répondit: Que le jour
  en lequel le malheur te frappe soit semblable au précédent. » [Al-Hilyah 3/261]
- Wahb Ibn Munabbih a dit : « Celui qui est frappé par un malheur, emprunte en cela le chemin des prophètes. » [Al-Hilyah 4/56]
- **Wahb** a dit: « Toute chose survient petite puis grandit, sauf le malheur qui survient, immense, puis diminue. » [Al-Hilyah 4/63]
- Mutarrif Ibn 'Abd Allah a dit: « Il n'appartient à personne de se jeter du haut d'un puits et dire: « C'est ce qui m'a été prédestiné » mais il faut prendre garde à cela et lutter, et si un malheur frappe, il faut savoir qu'on n'est touché que par ce qu'Allah a écrit. » [Al-Hilyah 2/202]

- & Abû <u>Hafs</u> rapporte : « J'ai dit à <u>Yah</u>yâ <u>Ibn</u> <u>Sacîd</u>, alors qu'il était malade : Si Allah le veut, Il te guérira. Il répondit : Je préfère ce qu'Allah préfère. » [As-Siyar 9/182]
- & cAbd Al-Wâhid Ibn Zayd a dit : « Je ne connais aucune œuvre qui dépasse la patience, si ce n'est l'agrément ; et je ne connais aucun degré plus élevé et plus noble que celui de l'agrément qui est la source de l'amour. » [Al-Hilyah 6/163]
- § Yûsuf Ibn Asbât rapporte: « J'ai entendu Sufyân At-Thawrî dire: trois choses font partie de la patience: ne parle pas de ton malheur, de ta douleur, et ne témoigne pas de ta piété. » [Al-Hilyah 6/389]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « La certitude consiste à ne pas accuser ton Maître en tout ce qui te frappe. » [Al-Hilyah 7/9]
- Qatâdah a dit : « La patience est pour la foi, comme les mains pour le corps : celui qui n'est pas patient dans l'épreuve, n'est pas reconnaissant dans le bienfait ; et si la patience était un homme, ce serait un homme généreux et beau. » [As-Sabr 163]
- **Sacîd Ibn Jubayr** a dit : « La patience consiste en ce que le serviteur reconnaisse que ce qui l'atteint vient de lui, et à en espérer la récompense auprès d'Allah; un homme peut souffrir de la faim, mais être endurant et ne laisser voir que la patience. » [As-Sabr 113]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit: « Allah n'accorde pas un bienfait à un serviteur, pour ensuite le reprendre et lui accorder à la place la patience, sans que ce qu'Il n'accorde ne soit meilleur que ce qu'Il a repris. » ['Uddah As-Sâbirîn 24]
- **Abû Sa<sup>c</sup>îd Al-Khazzâz** a dit: « La préservation couvre le pieux et le dépravé, mais c'est lorsque survient l'épreuve qu'on découvre les hommes. » [Sifah As-Safwah 2/438]
- Al-Hasan a dit: « Des gens refusent la constance, alors que, par Allah, le croyant n'est pas celui qui œuvre un mois ou deux, ni même un an ou deux; par Allah, Allah n'a pas accordé au croyant d'autre terme que la mort. » [Az-Zuhd li Almad 332]

- Sasîd Ibn Jubayr a dit: « La patience est de deux types: la patience sur ce qu'Allah a interdit et sur ce qu'Il a imposé comme adoration, et c'est là la meilleure des patiences. Quant à l'autre patience, elle se manifeste lors des malheurs, et elle consiste en ce que l'âme reconnaisse devant Allah ce qui frappe le serviteur, et qu'il en espère la rétribution et la récompense auprès d'Allah. C'est cette patience qui entraîne une immense récompense; mais tu peux trouver un homme patient et endurant dans le malheur, alors qu'il n'en espère aucunement la récompense auprès d'Allah. » [As-Sabr 88]
- & cAbd Al-Wâhid Ibn Zayd a dit : « Celui qui a l'intention de patienter dans l'obéissance à Allah, Allah lui accorde la patience et le renforce; et celui qui est résolu à patienter face à la désobéissance à Allah, Allah l'aide en cela et l'en préserve. » [As-Sabr 146]
- Muhammad Ibn Abî Hâtim rapporte: « Un jour, Al-Bukhârî me dicta de nombreux hadiths, il craignit que je me lasse et me dit: Réjouistoi: ceux qui se divertissent sont à leur divertissement, les artisans à leur ouvrage, les commerçants à leur commerce, et toi tu es avec le Prophète (★) et ses Compagnons. » [As-Siyar 12/445]
- Bishr Ibn Al-<u>H</u>ârith a dit : « La belle patience est celle qui ne comporte aucune plainte auprès des gens. » [As-Shu-cab 9603]

- On demanda à un brave : « Qu'est-ce que le courage ? » il répondit : « La patience d'un instant. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/30]
- **Ziyâd** l'esclave affranchi d'Ibn cAyyâsh a dit : « Patienter aujourd'hui face à la désobéissance à Allah est meilleur que d'endurer les carcans dans le feu de la Géhenne. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/30]

- & Les arabes disent: « Combien l'empressement a suscité d'atermoiement! » [Al-Kâmil fi-l-Lughah wa-l-Adab 184]
- <u>Hâtim Al-Asam</u> a dit: « L'empressement vient de Satan, sauf en cinq choses: présenter le repas lorsqu'arrive l'invité, préparer le défunt après le décès, marier la jeune fille lorsqu'elle est en âge, rembourser la dette à son terme, et se repentir lorsqu'on commet un péché. » [Al-Hilyah 2/509]
- **Mutarrif Ibn 'Abd Allah** a dit : « Le serviteur le plus aimé d'Allah est celui qui se montre reconnaissant et patient; celui qui, lorsqu'il est éprouvé patiente, et lorsqu'on lui accorde fait preuve de reconnaissance. » [Az-Zuhd li Almad 413]

# La reconnaissance

- Bakr Ibn Abd Allah Al-Muzanî a dit : « Si tu veux savoir combien Allah t'a accordé de bienfaits, alors ferme les yeux. » [As-Shucab 4/446]
- **Abû-d-Dardâ'** a dit : « Je ne me suis jamais réveillé sans que les gens ne m'accusent d'une calamité sans considérer qu'Allah m'avait accordé un bienfait. » [Al-Hilyah 1/167]
- Mujâhid a dit : « Je ne sais quel est le plus grand bienfait : qu'Il m'ait guidé à l'islam ou qu'Il m'ait préservé des passions ? » [Al-Hilyah 2/13]
- Rûh Ibn Al-Qâsim rapporte: « Un dévot dit: « Je ne mange pas de marmelade de dattes ou de gâteau (fâlûdhaj) car je ne peux me montrer assez reconnaissant. » J'ai rapporté cela à Al-Hasan qui dit: Cet homme est sot, peut-il se montrer assez reconnaissance pour l'eau fraiche? » [Az-Zuhd li Almad 323]
- Sasid Al-Jarîrî revint du pèlerinage et se mit à dire : Lors de notre voyage, Allah nous a accordé tel et tel bienfait. Puis il dit : Dénombrer les bienfaits est un moyen de s'en montrer reconnaissant. [Uddah As-Sâbirîn 181]
- Wn pieux prédécesseur a dit : « Perdre la rétribution liée au malheur est pire que le malheur lui-même. » [Tasliyah Ahl Al-Masâ'ib 173]
- \*\*Abd Al-A la At-Taymî a dit: « Multipliez les demandes de préservation, car celui qui est éprouvé, même si son épreuve est grande, ne mérite pas plus d'invocation que celui qui est préservé, mais n'est pas à l'abri de l'épreuve. Ceux qui sont éprouvés aujourd'hui sont ceux qui étaient préservés hier, et ceux qui seront éprouvés demain sont ceux qui

sont préservés aujourd'hui. Une épreuve peut épuiser en cette vie et humilier dans l'au-delà. » [«Uddah As-Sâbirîn 178]

- © 'Alî Ibn Al-Madînî rapporte: « On demanda à **Sufyân Ibn** '**Uyaynah**: « Qu'est-ce que l'ascétisme? » Il répondit: « Se montrer reconnaissant dans la facilité, et patient dans l'épreuve, celui qui agit ainsi est ascète. » On lui demanda également: Qu'est-ce que la reconnaissance? Il répondit: S'éloigner de ce qu'Allah a interdit. » [As-Shucab 4/4438]
- **Mutarrif** a dit : « J'ai cherché un bien ne contenant ni mal ni défaut, et j'ai trouvé qu'il s'agissait du serviteur préservé et reconnaissant. » [As-Shu-ab 4/4435]
- & Abû Qilâbah a dit: « Allah vous a accordé des largesses, et Il ne vous causera aucun tort en ce bas-monde, si vous vous montrez reconnaissant pour cela. » [Al-Hilyah 2/286]
- Sucdî Ibn Abî-l-<u>H</u>ajar rapporte : « Nous entrions chez **Al-Mughîrah** et lui disions : Comment vas-tu, ce matin ? Il répondait : Ce matin, nous sommes plongés dans les bienfaits, négligents quant à la reconnaissance que nous devrions montrer pour cela, notre Seigneur cherche à se faire aimer de nous, alors qu'Il se passe de nous, et nous provoquons Sa répugnance vis-à-vis de nous, alors que nous avons besoin de Lui. » [Al-<u>Hi</u>lyah 6/248]
- Salâm Ibn Salîm a dit : « Montre-toi plus reconnaissant pour le bienfait d'Allah dans ta religion que pour le bienfait d'Allah dans ta vie d'ici-bas. » [Al-Hilyah 6/188]
- & cAbd Al-Malik Ibn Abjar a dit : « Les gens sont soit éprouvés par la préservation afin qu'on voit comment ils vont se montrer reconnaissants pour cela, soit éprouvés par un malheur afin qu'on voit comment ils vont patienter sur cela ? » [Al-Hilyah 5/85]
- **Abû** <u>H</u>âzim Salamah Ibn Dînâr a dit: «Tout bienfait qui ne rapproche pas d'Allah est une calamité. » [Al-<u>H</u>ilyah 3/230]
- Bakr Ibn 'Abd Allah Al-Muzanî a dit: « Pas un serviteur ne dit « Louange à Allah » sans qu'un bienfait ne lui soit accordé pour cela, et quelle est la rétribution de ce bienfait? Sa rétribution consiste à ce qu'il dise: « Louange à Allah » et ainsi survient un nouveau bienfait, et les bienfaits d'Allah ne cessent jamais. » [As-Shucab 4095]

- § <u>Sâlih Ibn Ahmad Ibn Hanbal</u> rapporte: « Lorsque mon père sortait le seau plein, il disait « Louange à Allah » Je lui dis: Ô père, pourquoi agistu ainsi? Il répondit: Ô fils, n'as-tu pas entendu Allah dire: (*Dis: Voyez, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source?) » [As-Shuʿab 4138]*
- 🝪 Abd Ar-Rahmân qui était le médecin d'Ahmad Ibn Hanbal et Bishr Al-Hâfî rapporte : « Ils tombèrent tous deux malades au même endroit, j'entrais donc chez Bishr Al-Hâfî et lui demandait : « Comment vas-tu, ô Abû Nasr? » Il répondait : louange à Allah, puis m'informait de ce qu'il avait. J'entrais ensuite auprès d'Abû Abû Allah et lui demandait: «Comment vas-tu, ô Abû Abd Allah?» Et il répondait simplement: je vais bien. Un jour je lui dis : « Ton frère Bishr est souffrant, et lorsque je lui demande comment il va, il m'en informe, il loue d'abord Allah puis me dit ce qu'il a. — Demande-lui de qui il tient cela ? — Je le respecte trop pour le lui demander. – Dis-lui : Ton frère Abû Allah te demande de qui tu tiens cela?» Je suis donc entré chez Bishr, l'en ai informé, et il me répondit : « Abû cAbd Allah ne veut rien sans chaîne de transmission : Azhar rapporte d'Ibn Awn, qui rapporte d'Ibn Sîrîn : Si le serviteur loue Allah (%) avant de se plaindre, cela n'est pas considéré comme une plainte, mais je te dis seulement que je ressens en reconnaissant le pouvoir d'Allah sur moi. » Je suis sorti et suis retourné voir Abû Allah pour l'en informer, et depuis ce jour lorsque j'allais le visiter, il louait Allah puis mentionnait ce qu'il ressentait. » [Al-Muntadham 12/167]
- Mutarrif Ibn Abd Allah a dit: « Le serviteur le plus aimé d'Allah est celui qui se montre reconnaissant et patient; celui qui, lorsqu'il est éprouvé patiente, et lorsqu'on lui accorde fait preuve de reconnaissance. » [Az-Zuhd li Alimad 413]
- & Lorsqu'on demandait à **Abû Tamîmah Al-Basrî**: « Comment vastu? » Il répondait: « Je me trouve entre deux bienfaits: un péché caché que personne ne connaît, et les éloges de ce ces gens, alors que je ne suis pas tel qu'ils le disent. » [As-Shuʿab 4197]
- Muhammad Ibn Lût a dit : « La reconnaissance consiste à délaisser le péché. » [As-Shuʿab 4227]
- Abû <u>H</u>âzim mentionna les formes de reconnaissance de tous les membres, le fait que cela consiste à ce qu'ils abandonnent le péché et soient utilisés dans l'obéissance à Allah, puis il dit : « Quant à celui qui affiche sa reconnaissance par la langue mais non par l'ensemble de ses membres, il est semblable à un homme possédant un vêtement, le tenant par un pan

sans l'enfiler, ainsi cela ne lui est d'aucune utilité face au chaud, au froid, à la neige et à la pluie. » [Al-Hilyah 3/246]

- & cAnbasah rapporte: « Muhârib Ibn Dithâr était un voisin proche, et je l'ai entendu certaines nuits dire: Je suis le petit que Tu as élevé, louange à Toi; je suis le faible que Tu as renforcé, louange à Toi; je suis le pauvre que Tu as enrichi, louange à Toi; je suis l'affamé que Tu as repu, louange à Toi, je suis le nu que Tu as vêtu, louange à Toi; Seigneur, louange à Toi, d'une louange plus abondante que toute louange. » [As-Shucab 4276]
- Ayyûb Ibn Al-Mutawakkil rapporte: « Lorsqu' Al-Khalîl était utile à quelqu'un, il ne lui montrait pas qu'il lui avait été utile; et lorsque quelqu'un lui était utile, il lui montrait qu'il lui avait été utile. » [As-Siyar 7/431]
- \*Amr Ibn cUthmân Al-Makkî rapporte: « J'ai vu Muhammad Ibn c'Abd Allah Ibn Al-Hakam accomplir la prière de la matinée (ad-duhâ), et chaque fois qu'il accomplissait deux unités de prière, il accomplissait deux prosternations. Un proche l'interrogea à ce sujet, et il répondit: Je me prosterne par reconnaissance vis-à-vis d'Allah de m'avoir accordé d'accomplir deux unités de prière. » [As-Siyar 12/499]
- & Abû-l-ʿÂliyah a dit : « J'espère que le serviteur n'aille pas à sa perte entre deux bienfaits : un bienfait pour lequel il loue Allah, et un péché pour lequel il demande pardon à Allah. » [As-Siyar 1/479]
- Sufyân Ibn ⁴Uyaynah a dit : « Fait partie de la reconnaissance envers Allah pour un bienfait que de Le louer pour cela et de l'utiliser dans Son obéissance. N'est pas reconnaissant envers Allah celui qui utilise Son bienfait pour Lui désobéir. » [Al-Hilyah 2/430]
- **Al-Hasan** a dit : « Allah accorde les bienfaits qu'Il veut ; et si on ne se montre pas reconnaissant envers Lui pour cela, Il les transforme en punition. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/480]
- **Grand Ibn 'Abd Al-'Azîz** ne portait pas le regard sur un bienfait d'Allah sur lui sans dire : « Ô Allah ! Je cherche protection auprès de toi contre le fait d'opposer le reniement à Ton bienfait, de le renier après l'avoir connu, ou de l'oublier et de ne pas Te louer pour cela. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/486]
- **& Al-Hasan** a dit : « L'homme renie les bienfaits de son Seigneur : il compte les malheurs et oublie les bienfaits. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/480]

- ☼ Un homme demanda à Abû Tamîmah : « Comment vas-tu ce matin ?» Il répondit : « Je suis entre deux bienfaits d'Allah dont je ne sais lequel est le meilleur : des péchés qu'Allah a dissimulés et pour lesquels personne ne peut me blâmer, et une affection qu'Allah a établi dans le cœur des hommes en ma faveur, et que je n'ai pas atteint par mes œuvres. » [Mawsû¹ah Ibn Abî-d-Dunyû 1/487]
- Mis ar Ibn Kudâm dit à propos de la Parole d'Allah (※): (Ô famille de David! Soyez par vos actes reconnaissants!): « Pas un moment de la nuit ou du jour n'arrivait sans qu'un d'eux ne soit en prière. » [As-Shuʿab 4524]

- Sufyân a dit à propos de la Parole d'Allah (Nous allons progressivement les mener vers le châtiment, sans qu'ils ne s'en rendent compte): « Nous allons les couvrir de bienfaits et les priver de reconnaissance. » D'autres ont dit: « Chaque fois qu'ils commettent un péché, on leur accorde un bienfait. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/504]
- W Un pieux prédécesseur dit à un de ses frères : « Mon frère ! Allah nous a accordé des bienfaits indénombrables malgré nos nombreux péchés, si bien que nous ne savons ce pour quoi nous devons nous montrer reconnaissants : la bonté de ce qui est affiché ou la laideur de ce qui est dissimulé. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/527]
- Mujâhid a dit : « Nûh était un serviteur reconnaissant : il ne mangeait rien, ne buvait rien, ne faisait pas un pas, et ne saisissait rien sans louer Allah pour cela, si bien qu'Allah fit ses éloges et dit : 《Il était un serviteur reconnaissant》. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/532]

- Salâm Ibn Abî Mutîc a dit : « Sois plus reconnaissant encore envers Allah pour Son bienfait sur toi dans ta religion que dans ta vie d'ici-bas. » [Al-Ḥilyah 2/311]
- & cAbd Al-Malik Ibn Abjar a dit : « Les gens sont soit éprouvés par la préservation, afin de voir comment ils se montrent reconnaissants, soit éprouvés par une calamité afin de voir comment ils patientent. » [Al-Muntadham 8/125]
- § Sâlih Ibn Janâh dit à son fils: « Mon enfant! Si en un jour tu es préservé en ta religion, ton corps, tes biens, et ta famille, sois grandement reconnaissant envers Allah (﴿﴿﴿﴿)}, car combien se voient privés de leur religion, arracher leurs biens, démasqués et brisés en ce jour, alors que toi tu es préservé. » [Mukhtasar Târîkh Dimashq 3/479]

### La retenue

- **Bilin 'Umar** a dit : « J'aime laisser entre l'illicite et moi un voile que je ne déchire pas. » [Al-Hilyah 4/84]
- © CUbâdah Ibn As-Sâmit a dit: « Vous commettez des actes qui, à vos yeux, semblent plus infimes qu'un cheveux, et que nous considérions, à l'époque du Messager d'Allah, parmi les actes causant la perte. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 373]
- & Abû Mûsâ Al-Ash<sup>c</sup>ârî a dit : « Je préfère que ma maison soit remplie de l'odeur d'un cadavre plutôt que du parfum d'une femme [étrangère]. » [Al-Wara<sup>c</sup> 89]
- On demanda à Sacd Ibn Abî Waqqâs: « Comment se fait-il que ton invocation soit exaucée parmi les Compagnons du Messager d'Allah (美)? » Il répondit: « Je n'ai jamais porté une bouchée à ma bouche sans savoir d'où elle venait. » [Al-Hilyah 1/164]
- **©** 'Umar a dit : « En faisant preuve de retenue face à ce qu'Allah a déclaré illicite, Allah accepte l'invocation et la glorification. » [Al-Hilyah 1/164]
- & cAlî Ibn Zayd rapporte : « cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz nous adressa un sermon lors duquel il dit : Je considère que la meilleure adoration consiste à s'éloigner des interdits et accomplir les obligations. » [Al-Warac 6]
- Mutarrif Ibn Abd Allah a dit: « Tu peux voir deux hommes dont l'un accomplit plus de prière et de jeûne que l'autre, dont la religion est pourtant meilleure. » On lui demanda: « De quelle manière? » Il répondit: « Ce dernier fait preuve de plus de retenue pour Allah face à Ses interdits. » [Az-Zuhd li Ahmad 294]
- **Yahya Ibn Muʿadh** a dit: « La retenue consiste à s'éloigner de tout soupçon et délaisser toute ambiguïté. » [Az-Zuhd Al-Kabîr 319]
- **& Abû Sulaymân Ad-Dârânî** a dit : « La retenue est le prémisse de l'ascétisme. » [Al-Hilyah 3/183] Il dit également : « La retenue est à l'ascétisme ce que le contentement est à la satisfaction ; le prémisse. » [Al-Hilyah 3/195]

- & Abû cAbd Ar-Rahmân Al-cUmarî a dit : « Lorsque le serviteur fait preuve de retenue, il délaisse ce qui le jette dans le doute pour ce qui ne l'y jette pas. » [Mawcidhah Jâmicah 131]
- § Yûsuf Ibn Asbât a dit: « Un peu de retenue tient lieu d'un grand effort dans l'accomplissement des actes. J'ai quarante ans, et rien n'a jamais suscité le doute en moi sans que je ne le délaisse. » [As-Siyar 9/171]
- <u>Hassân Ibn Abî Ayyûb</u> a dit : « Comme la retenue est aisée. Si tu doutes sur une chose, délaisse-la. » [Al-Hilyah 3/116]
- **Ad-Dahhâk** a dit: « J'ai connu les gens apprenant la retenue, et aujourd'hui ils apprennent le discours. Je nous revois, et nous n'apprenions les uns des autres que la retenue. » [Al-Warac 26]
- Al-Hasan a dit : « La meilleure des adorations consiste à réfléchir sur la retenue. » [Al-Wara<sup>c</sup> 37]
- **At-Thawrî** a dit : « On a nommé les pieux (*al-muttaqûn*) car ils se sont préservés de ce dont on ne peut se préserver. » [*Al-Hilyah* 4/84]
- On interrogea Ibn 'Uyaynah concernant la retenue et il dit : « La retenue consiste à rechercher la science qui permet de connaître la retenue. Elle consiste pour certains à rester longuement silencieux et parler peu, mais il n'en est rien. Pour moi, le savant qui parle est meilleur et fait preuve de plus de retenue que l'ignorant silencieux. » [Al-Hilyah 2/442]
- ☼ Tâwûs rapporte: «Je n'ai vu personne faire preuve de plus de retenue qu'Ibn cUmar. Il disait en prosternation: Tu sais que seule ta crainte m'empêche de disputer aux qurayshites le commandement. » [Al-Muntadham 6/134]
- **lbn Abî Laylâ** rapporte: « J'ai connu cent vingt Compagnons du Messager d'Allah (紫) parmi les ansârs. Lorsque l'un d'entre eux était interrogé, il souhaitait que son frère le remplace en cela. » [As-Siyar 1/494]
- Al-Hasan Ibn Sâlih a dit: « Nous avons examiné la retenue et nous avons constaté que c'est sur la langue qu'elle était la plus minime. » [Al-Hilyah 2/452]

- & Abû cUthmân At-Thaqafî rapporte : « cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz avait un servant qui travaillait pour lui et lui ramenait chaque jour un dirham. Un jour, il lui apporta un dirham et demi. Il lui demanda : Que t'est-il arrivé? Le marché a été bon. Non, mais tu as plutôt fatigué la mule, laisse-la se reposer trois jours. » [Al-Hilyah 5/260]
- Abû Bakr Ibn 'Ayyâsh rapporte: « Je revois encore Majma' At-Taymî dans le marché aux bestiaux, alors qu'on lui demanda: « Comment est ton mouton? » et qu'il répondit: « Il ne me satisfait pas. » Et qui faisait preuve de plus de retenue que Majma'? » [Al-Hilyah 5/89]
- \*\*Abd Allah Ibn Al-Muhayrîz entra dans une échoppe pour acheter un vêtement, et un homme dit au propriétaire de l'échoppe : « Il s'agit de Ibn Al-Muhayrîz, alors sois conciliant dans la vente. » Ibn Al-Muhayrîz se mit en colère et dit : « Nous achetons avec notre argent et pas avec notre religion. » [Sifah As-Safwāh 4/206]
- Muhammad Ibn Wâsi<sup>c</sup> a dit: « Peu d'invocation suffit lorsqu'on fait preuve de retenue. » [Târîkh Dimashq 59/89]
- ☼ Un dinar tomba de la main de Kahmas qui se mit à le chercher. On lui demanda: « Que cherches-tu, ô Abû cAbd Allah? » Il répondit: « Un dinar que j'ai fait tomber. » On prit alors un tamis dans lequel on passa la terre, et on trouva un dinar, mais il refusa de le prendre et dit: « Il se peut que ce ne soit pas le mien. » [Al-Warac 157]
- & Al-<u>H</u>asan Ibn cArifah rapporte: « Ibn Al-Mubârak m'a dit: Alors que j'étais dans le *shâm* [la Grande Syrie], j'ai emprunté un calame, mais j'ai oublié de le rendre à son propriétaire. Ce n'est qu'en arrivant à Marwa [au Nord-Est de l'Iran] que je me suis aperçu que je l'avais encore avec moi ; alors, Abû cAlî, je suis retourné dans le *shâm* pour le rendre à son propriétaire. » [Sifah As-Safwah 4/145]

- © cUbayd Ibn Ghanâm rapporte de son père : « Le juge Hafs Ibn Ghiyyâth tomba malade quinze jours, et il me donna cent dirhams en me disant : « Apporte-les au représentant du gouverneur et dis-lui : cela représente le salaire de quinze jours pendant lesquels je n'ai pas jugé entre les musulmans, je n'ai aucun droit à cela. » [Al-Muntadham 10/32]
- Muhammad Ibn Yûsuf n'achetait pas son pain chez un seul boulanger, et il disait : « Il se peut qu'ils me reconnaissent et me favorisent, et ainsi je serais de ceux qui vivent de leur religion. » [Al-Hilyah 8/231]
- **Maymûn Ibn Mihrân** a dit: « Le licite n'est préservé que l'lorsqu'on place entre soi et l'illicite une barrière de licite. » [Al-Hilyah 2/54]
- Bakr Ibn Munîr rapporte : « On apporta à **Al-Bukhârî** de la marchandise que son fils Ahmad lui fit parvenir. Les commerçants se réunirent autour de lui et la lui réclamèrent avec un gain de cinq milles dirhams. Il leur dit : « Repartez ce soir. » Le lendemain, d'autres commerçants vinrent le trouver et lui demandèrent sa marchandise, avec un gain de dix milles dirhams. Il dit alors : J'ai eu l'intention de la vendre à ceux qui sont venus la veille. » [As-Siyar 12/448]
- Hishâm Ibn <u>H</u>assân rapporte : « <u>Muhammad Ibn Sirîn</u> a délaissé quarante milles pour une chose en laquelle on ne voit, aujourd'hui, aucun mal. » [As-Siyar 4/616]
- **Bin Uyaynah** a dit : « On ne parvient à la réalité de la foi que lorsqu'on laisse entre l'illicite et soi un voile de licite, et qu'on délaisse le péché et ce qui y ressemble. » [Al-Ḥilyah 7/288]
- Muhammad Ibn Sacd rapporte : « J'ai interrogé Al-Ansârî sur la dette qui dépassa Ibn Sirîn au point qu'il fut emprisonné. Il me répondit : Il acheta de la nourriture pour une valeur de quarante milles [dirhams], en ensuite on lui rapporta quelque chose sur l'origine de la nourriture, si bien qu'il répugna cela, la délaissa ou en fit l'aumône. Il fut alors emprisonné

pour l'argent qu'il devait à une femme, et celui qui l'emprisonna fut Mâlik Ibn Al-Mundhir. » [As-Siyar 4/616]

- © cAbd Ar-Razzâq rapporte: « Mucammar mangea un fruit chez lui, puis demanda d'où il provenait. On lui dit: « C'est un cadeau d'unetelle, qui pleure sur les morts. » Il se leva alors et se fit vomir. Macan le gouverneur du Yémen lui envoya de l'or, mais il le lui renvoya, et il dit ensuite à son épouse: Si quelqu'un d'autre que nous l'apprend, nous ne nous reverrons plus jamais. » [As-Siyar 7/11]
- On demanda à Al-Fudayl Ibn 'Iyâd : « Qu'est-ce que l'ascétisme ? − Le contentement. Qu'est-ce que la retenue ? L'éloignement vis-à-vis des interdits. Qu'est-ce que l'adoration ? L'accomplissement des obligations. Qu'est-ce que l'humilité ? La soumission à la vérité. Et la retenue la plus difficile est celle de la langue. » [As-Siyar 8/434]
- Abû Yahyâ Sâciqah rapporte: « Zakariyyâ Ibn cAddî souffrit de l'œil, un homme lui apporta un collyre, et il lui demanda: « Fais-tu partie de ceux qui étudient le hadith avec moi ? » L'homme répondit oui, et il refusa d'accepter le collyre. » [As-Siyar 10/443]
- As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit : « Les plus difficiles des œuvres sont au nombre de trois : la générosité dans l'indigence, la retenue dans l'isolement, et la parole de vérité adressée à celui duquel on espère et que l'on craint. » [Al-Muntadham 10/137]
- Yahyâ Ibn Macîn a dit : « Nous critiquons des gens qui se sont peutêtre installés au Paradis depuis plus de deux cents ans. » [As-Siyar 13/268]
- **③ Ibn Abî** cÂsim a dit: « Depuis que je suis arrivé à Asbahân, j'ai gagné plus de quatre cent mille dirhams par l'exercice de la justice, et Allah ne pourra pas me juger pour en avoir bu, mangé ou porté quoi que ce soit. » [As-Siyar 13/433]

le Coran, et ainsi l'enseignement de la grammaire s'est mêlé à celui du Coran, et je ne peux dès lors en accepter quoi que ce soit, même s'il m'offre tout ce bas-monde. » [As-Siyar 15/344]

- As-Samcânî rapporte: « J'étudiais auprès de Al-Karûkhî, mais il tomba malade, et certains de ses étudiants lui offrirent un peu d'or. Il refusa et dit: « Après soixante-dix ans, et à l'approche de la fin de mon existence, vais-je accepter quelque chose pour l'enseignement des hadiths du Messager d'Allah?! » Il le rendit alors qu'il en avait besoin, puis il resta aux environs de la Mecque jusqu'à son décès, et il copiait le livre de Abû cÎsâ pour vivre. » [As-Siyar 20/275]
- W Un fils de Shuraysh [le juge] lui dit: « J'ai un différend avec des gens, vois si je suis dans mon bon droit afin que je les attaque, et si ce n'est pas le cas, je m'abstiendrai. » Il lui exposa l'affaire, et il lui répondit: « Attaque-les. » Il alla donc les trouver et ils exposèrent leur affaire devant son père qui jugea en la défaveur de son fils. Lorsqu'ils revinrent, il lui dit: « Par Allah, si je n'étais pas venu te voir auparavant, je ne te blâmerais pas pour cela, mais tu m'as humilié! » Il lui répondit: « Par Allah, mon fils, je t'aime plus que tout ce que contient la terre, mais Allah m'est plus cher que toi. Si je t'avais dit que le jugement serait en ta défaveur, tu aurais cherché un compromis avec eux et les aurais privé d'une partie de leur droit. » [Sifah As-Safwah 3/27]
- W Un homme vint trouver Al-Cumarî et lui dit : « Exhorte-moi! » Il prit un caillou à terre et dit : « Que le poids de ce caillou de retenue entre en ton cœur est meilleur pour toi que la prière de tous les habitants de la terre. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/198]
- <u>Damrah Ibn Habîb</u> a dit: « Ne soyez pas émerveillés par la multitude de prières ou de jeûnes d'un individu, mais considérez sa retenue. S'il fait preuve de retenue, avec ce qu'Allah lui a accordé comme adorations, alors c'est un serviteur d'Allah en toute vérité. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/204]
- Abû Kathîr disait après chaque prière: « Ô Allah! Tout comme Tu as préservé mon visage de se prosterner pour autre que Toi, préserve-le de demander à autre que Toi. » [Sifah As-Safwah 2/610]

# La vision de ce bas-monde

- On demanda à cAlî Ibn Abî Tâlib: « Décris-nous ce bas-monde? de manière détaillée ou abrégée? De manière abrégée. Ce qui en est licite fera l'objet d'un compte, et ce qui en est illicite mène en Enfer. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 5/26]
- **Abû-d-Dardâ'** a dit : « Ce bas-monde est maudit, ainsi que ce qu'il contient, sauf ce qui est voué à Allah, et ce à travers quoi on recherche Sa Face. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/157]
- Abû-d-Dardâ' a dit : « Louange à Allah qui a fait que les riches souhaitent être semblables à nous au moment de la mort, et que nous ne souhaitions pas être semblables à eux au moment de la mort. Nos frères riches ne sont pas équitables envers nous : ils nous aiment pour la religion et font de nous leurs ennemis pour ce bas-monde. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/514]
- Anas Ibn Mâlik a dit : « L'ange de la mort est venu trouver Noé et lui a dit : « Ô toi qui est le prophète dont l'existence est la plus longue ! Comment as-tu trouvé ce bas-monde et ses délices ? » Il répondit : « Comme un homme qui entre dans une maison comportant deux portes, demeure un instant au milieu de la maison, puis sort par l'autre porte. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/117]
- ♣ Abû-d-Dardâ' a dit: «Ô habitants de Damas! Qu'avez-vous à construire ce que vous n'habitez pas, à espérer ce que vous n'atteindrez pas, et à amasser ce que vous ne consommez pas. Les peuples de cÂd et Thamûd ont empli ce qui était entre Busrâ et cAdan de leurs biens et leurs enfants; qui veut m'acheter ce qu'ils ont laissé pour deux dirhams? » [Al-cAqd Al-Farîd 1/303]

- **Bin Mas**cûd a dit : « Il n'est personne qui ne soit un invité en ce basmonde, et dont les biens ne soient un prêt à usage. L'invité doit partir, et le prêt doit être rendu. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/315]
- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Étonnant ces gens qui œuvrent pour une demeure qu'ils quittent chaque jour un peu plus, et qui délaissent d'œuvrer pour une demeure de laquelle ils se rapprochent tous les jours un peu plus. » [Sifah As-Safwah 2/494]
- Win sage a dit: « Celui dont le jour et la nuit sont sa monture chemine même sans bouger. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/576]
- © Abd Ar-Rahmân Ibn Hafs rapporte: « Un émir fit envoyer à 'Umar Ibn Al-Munkadir de l'argent. L'émissaire le porta et le posa devant lui. 'Umar le regarda et se mit à pleurer. L'émissaire revint et informa l'émir de ce qui s'était passé, et il fit envoyer Rabîcah Ibn Abî 'Abd Ar-Rahmân afin de savoir ce qui suscita ces pleurs. Rabîcah se présenta et dit: « Mon frère! Qu'est-ce qui t'a fait pleurer en ce que l'émir t'a fait parvenir? » Il répondit: « Par Allah, j'ai craint que ce bas-monde ne domine mon cœur et que l'au-delà n'y ait plus aucune part, et c'est cela qui m'a fait pleurer. » Il ordonna alors qu'on distribue en aumône cet argent aux pauvres de la ville. Rabîcah en informa l'émir et celui-ci dit: Par Allah, c'est ainsi qu'est le bien. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/181]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit : « Ta joie pour ce bas-monde fait disparaître la suavité de l'adoration, et ta préoccupation pour ce bas-monde fait totalement disparaître l'adoration. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 3/264]
- Sacîd Ibn c'Abd Allah rapporte: Al-Hajjâj Ibn Yûsuf interrogea Khâlid Ibn Yazîd concernant ce bas-monde, et il répondit: « Il n'est qu'héritage. Et les jours? Alternance. Et la vie? Des étapes menant toutes vers la mort. Que le puissant prenne garde à l'avilissement, et le riche à la pauvreté, car combien de puissants ont été avilis, et combien de riches se sont appauvris! » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/508]
- Muhammad Ibn Sîrîn a dit : « Tu ne riras jamais sans pleurer par la suite. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/18]
- Wuhayb Ibn Al-Ward a dit : « Nûh bâtit une maison en roseau, et on lui dit : « Pourquoi n'utilises-tu pas autre chose ? » Il répondit : « C'est déjà beaucoup pour quelqu'un qui doit mourir. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/415]
- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Rien en ce bas-monde ne te réjouit sans que n'y soit lié ce qui t'attriste. » [Sifah As-Safwah 2/493]

- Muhammad Ibn Kacb a dit : « Ce bas-monde est une demeure de besogne éphémère, les bienheureux s'en sont écartés, alors que les malheureux le voient les fuir. Le plus malheureux des hommes est celui qui le désire le plus, et le plus heureux celui qui s'en détourne le plus. Ce basmonde châtie celui qui lui obéit, amène à la perte celui qui le suit, trompe celui qui se soumet à lui, sa science est ignorance, sa richesse pauvreté, ses excès manques, et ses jours alternance. » [Al-Hilyah 1/516]
- Un homme écrivit à son frère : « Ce bas-monde n'est qu'un rêve, l'audelà un réveil, la mort un passage entre les deux, et nous sommes au milieu de chimères. » [Al-Hilyah 1/305]
- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Ce qui est passé de ce bas-monde n'est que rêve, et ce qui en reste n'est que faux espoirs. » [Al-Muntadham 8/32]
- ⊕ Hamzah Ibn Abd Allah Ibn Utbah Ibn Mascûd rapporte: « Masrûq prit la main d'un de ses neveux, l'emmena jusqu'à une décharge située sur les hauteurs de Koufa, et lui dit: « Je vais te montrer ce bas-monde. Voici ce bas-monde qu'ils ont consommé et épuisé, qu'ils ont porté et usé, qu'ils ont chevauché et exténué; pour lui, ils ont versé leur sang, transgressé les interdits, et rompu les liens de parenté. » [Al-Hilyah 1/305]
- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Une part minime de ce bas-monde éloigne d'une grande part de l'au-delà, une part abondante de ce bas-monde fait oublier ce qui en est minime. Si tu recherches de ce bas-monde ce qui te suffit, la moindre chose te suffira, mais si cela ne te suffit pas, alors rien de ce bas-monde ne te suffira jamais. » [Al-Hilyah 1/520]
- \*Awn Ibn Abd Allah a dit : « Ceux qui nous ont précédé accordaient à ce bas-monde ce qui leur restait après s'être consacrés à l'au-delà, alors que vous accordez à l'au-delà ce qui vous reste après vous être consacrés à ce bas-monde. » [Sifah As-Safwah 3/71]
- Un homme agonisant dit : « Que ce bas-monde ne vous trompe pas, car il m'a trompé! » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/386]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Craignez l'ensorceleuse, car elle ensorcelle le cœur des savants i.e : la vie d'ici-bas. » [Al-Hilyah 1/461]

- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « Ô fils d'Adam! Vends ta vie d'ici-bas pour celle de l'au-delà, et tu les gagneras toutes deux, et ne vends pas ta vie dans l'au-delà pour celle d'ici-bas sinon tu les perdras toutes deux. » [Sifah As-Safwah 3/165]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Lorsque le corps est souffrant, la nourriture, la boisson, le sommeil et le repos ne lui profitent pas. Il en est de même pour le cœur, lorsque s'y fixe l'amour de ce bas-monde, les exhortations ne lui profitent pas. Plus tu t'affligeras pour ce bas-monde, plus sortira de ton cœur la préoccupation pour l'au-delà, et plus tu t'affligeras pour l'au-delà, plus sortira de ton cœur la préoccupation pour ce bas-monde. » [Si fah As-Safwah 3/198]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Les rois vous ont laissé l'au-delà, laissez-leur ce bas-monde. » [As-Siyar 2/700]

- When the demanda à Sufyân At-Thawrî: «Adresse-moi une recommandation. » Il lui répondit: «Œuvre pour ce bas-monde en fonction du temps que tu y passeras, et pour l'au-delà en fonction du temps que tu y demeureras. » [Al-Hilyah 2/400]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « J'ai connu des gens qui ne se réjouissaient pas de ce qu'ils obtenaient de ce bas-monde et ne s'attristaient pas de ce qu'ils en manquaient. » [Az-Zuhd li Almad 448]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Si tout ce bas-monde m'était offert de manière licite, je ne lui porterais aucune considération face à l'au-delà, mais je m'en détournerais avec dégout, de la même manière que l'un de vous passe devant une charogne et s'en détourne avec dégout, de peur qu'elle ne touche son vêtement. » [Al-Ḥilyah 9/3]

- Farqad As-Subkhî a dit: « Faites de ce bas-monde votre nourrice et de l'au-delà votre mère. Voyez l'enfant se confier à la nourrice, mais lorsqu'il grandit et connaît sa mère, il délaisse la nourrice et se confie à sa mère. L'au-delà est votre mère, et peu s'en faut qu'elle ne vous appelle. » [Al-Hilyah 1/446]
- **As-Shacbî** a dit : « Personne ne délaisse une chose de ce bas-monde pour Allah, sans qu'Allah ne lui accorde une chose meilleure dans l'audelà. » [Al-Hilyah 2/112]
- Suhnûn a dit : « Celui qui aime ce bas-monde est aveugle, il n'a pas été éclairé par la science. » [As-Siyar 3/982]
- Abû Yacqûb a dit: « Ce bas-monde est un océan, l'au-delà en est la rive, l'embarcation est la piété, et les hommes les passagers. » [As-Siyar 2/774]
- Ahmad Ibn Asim a dit: « Il n'est rien de meilleur que de ne pas être éprouvé par ce bas-monde; i.e: ne pas s'y exposer. » [Al-Hilyah 3/201]
- Un sage a dit : « Ne suffit-il pas aux adeptes de ce bas-monde ce qu'ils subissent comme nombreuses tragédies, calamités successives frappant leurs biens et leurs frères, et l'affaiblissement de leurs forces et leurs corps ? » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/83]
- Yahyâ Ibn Mucâdh a dit : « L'homme sensé est celui qui accomplit trois choses : il délaisse ce bas-monde avant qu'il ne s'écarte de lui, il creuse sa tombe avant d'y entrer, et satisfait son Seigneur avant de Le rencontrer. » [Sifah As-Safwah 4/343]
- Sacîd Ibn Al-Musayyib a dit : « Ce bas-monde est vil, et il est plus proche de tout être vil. Plus vil encore est celui qui l'obtient sans droit, le recherche de manière illicite, et en fait usage d'une manière qui ne convient pas. » [Al-Hilyah 1/346]
- **© 'Ubayd Allah Ibn Shamît** rapporte que son père décrivait l'adepte de ce bas-monde en disant : « Glouton sans esprit, ses seules préoccupations sont son ventre, son sexe et sa peau. Il dit : « Au matin, je

mangerai, boirai, me divertirai et jouerai; et au soir je dormirai. » Cadavre la nuit et oisif le jour. » [Al-Hilyah 1/478]

- Yahyâ Ibn Muʿâdh a dit : « Ce bas-monde commande qui le recherche, et sert qui le délaisse. Ce bas-monde recherche et est recherché, il rejette qui le recherche, et recherche qui le rejette. Ce bas-monde est un pont jeté vers l'au-delà, alors traversez-le et ne vous y établissez pas. Il n'est pas sensé de construire des palais sur les ponts. Ce bas-monde est une mariée, et celui qui la recherche son coiffeur. Par l'ascétisme il arrache ses poils, noircit son visage, et déchire ses vêtements. Celui qui répudie ce bas-monde, l'au-delà est son épouse. Ce bas-monde est l'épouse répudiée des hommes sensés, et sa période de retraite ne cesse jamais. Laisse donc ce bas-monde et ne le mentionne pas, rappelle-toi plutôt de l'au-delà et ne l'oublie pas. Prends de ce bas-monde ce qui te fera parvenir à l'au-delà, et ne prends pas de ce bas-monde ce qui te privera de l'au-delà. » [Al-Hilyah 3/260]
- Bilâl Ibn Sacd a dit: « Par Allah, suffit pour péché qu'Allah nous enjoigne à délaisser ce bas-monde et que nous le poursuivions! » [Al-Hilyah 2/190]
- **Yahya Ibn Musadh** a dit : « Ta réflexion sur ce bas-monde te distrait de ton Seigneur et de ta religion, alors que dire lorsque tu t'y adonnes par tous tes membres ? » [Al-Ḥilyah 3/261]
- & cAwn Ibn cAbd Allah a dit : « Ce bas-monde et l'au-delà sont dans le cœur du fils d'Adam semblables aux deux plateaux d'une balance, dont l'un pèse plus que l'autre. » [Si fah As-Sa fwah 3/71]
- Siyâr Ibn Dînâr a dit : « La joie pour ce bas-monde et la tristesse pour l'au-delà ne peuvent être réunies en un cœur, si l'une s'y établit, elle en chasse l'autre. » [Al-Muntadham 7/222]
- Riyâh Al-Qaysî a dit : « Tout comme l'œil ne peut regarder les rayons du soleil, le cœur qui aime ce bas-monde ne peut regarder la lumière de la sagesse. » [Al-Hilyah 2/313]
- Yahyâ Ibn Mucâdh a dit : « Ce bas-monde est l'alcool de Satan, et celui qui s'en enivre ne se réveille que dans l'armée des morts, rempli de regrets parmi les perdants. » [Sifah As-Sa fwah 4/341]

- **Dâwud At-Tâ'î** dit à Sufyân : « Si tu bois de l'eau fraîche, mange des mets délicats, et marche à l'ombre, quand aimeras-tu la mort et l'arrivée devant Allah ? » Et Sufyân se mit à pleurer. » [Al-Hilyah 2/462]
- Bishr Ibn As-Sarî a dit : « Ne fais pas partie des signes de l'amour que d'aimer ce qui courrouce ton bien-aimé. » [Al-Hilyah 3/75]
- **SAbd Allah Ibn Al-Mubârak** a dit : « L'amour pour ce bas-monde est dans le cœur et les péchés l'entourent, alors comment le bien pourrait-il y parvenir ? » [Al-Hilyah 3/38]
- **Abû Mu<sup>c</sup>âwiyah Al-Aswad** a dit : « Tous les hommes, pieux et dépravés, œuvrent pour ce qui est plus infime qu'une aile de mouche. Qu'est-ce qui est plus infime qu'une aile de mouche? Ce bas-monde. » [Al-Hilyah 3/67]
- **Bishr Ibn Al-Harith** a dit : « Personne n'aime ce bas-monde sans qu'il n'aime pas la mort ; et personne ne fait preuve d'ascétisme en ce bas-monde sans que la mort ne l'aime, jusqu'à ce qu'il rencontre son Maître. » [Al-Hilyah 3/98]
- Wahb Ibn Munabbih rapporte: « cÎsâ Ibn Maryam a dit : Celui d'entre vous qui aime le plus ce bas-monde est le plus affligé face au malheur. » [Az-Zuhd li Alimad 144]
- **Yûnus Ibn 'Ubayd** a dit : « Ce bas-monde est semblable à un homme endormi voyant en rêve ce qu'il réprouve et ce qu'il aime, et qui se réveille subitement. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/28]
- © cÎsâ Ibn Maryam a dit : « Ne prenez pas ce bas-monde pour seigneur, sinon il vous prendra pour serviteurs. Placez votre trésor auprès de Celui qui ne le perd pas, car celui qui possède le trésor de ce bas-monde craint qu'un malheur ne le frappe, alors que celui qui possède le trésor d'Allah ne craint rien pour lui. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/32]

- Sufyân At-Thawrî a dit : « On a nommé ce bas-monde (dunyâ) car il est vil (danî) ; et on a nommé les biens (al-mâl) car ils font dévier [du verbe mâla/yamîl] ceux qui les possèdent. » [Mawsû ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/43]
- Mâlik Ibn Dînâr rapporte: « 'Abd Allah Ar-Râzî m'a dit: Si tu veux connaître la suavité de l'adoration et atteindre son sommet, place entre toi et les désirs de ce bas-monde un mur de fer. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/50]
- Sa'd At-Tujaybî a dit : « Si tu vois les biens de ce bas-monde d'une personne croître, et sa part de l'au-delà diminuer, qu'il demeure ainsi et s'en satisfasse, sache qu'il s'agit là de celui qui est trompé et dont on se joue sans qu'il ne s'en aperçoive. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/60]
- & Al-Hasan a dit: « Prenez garde aux occupations de ce bas-monde, car elles sont nombreuses, et personne n'ouvre la porte d'une occupation, sans que cette porte n'en ouvre devant lui dix autres. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/67]
- **Wahb Ibn Munabbih** a dit : « Ce bas-monde est semblable à un homme ayant deux coépouses et qui, en satisfaisant l'une, courrouce l'autre. » [Mawsû ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/71]
- & cAbd Al-Wâhid Ibn Zayd a dit : « Par Allah, l'avidité pour ce basmonde est plus dangereuse pour l'homme que le pire de ses ennemis. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/84]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « Pauvre fils d'Adam! Il se satisfait d'une demeure dont le licite n'est que compte et l'illicite châtiment. S'il l'obtient de manière licite, il lui sera demandé compte pour ses délices, et s'il l'obtient de manière illicite, il sera châtié par cela. Le fils d'Adam considère minimes ses biens mais non ses œuvres, il se réjouit du malheur qui frappe sa religion et s'afflige du malheur qui frappe sa vie d'ici-bas. » [Mawsûeah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/110]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Entrer en ce bas-monde est aisé, mais s'en détacher est difficile. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/115]
- Hishâm Ibn Ismâcîl rapporte: « Il était un roi qui n'arrêtait pas un croyant sans ordonner qu'il soit crucifié. On lui amena un homme qui croyait en Allah, et il ordonna qu'on le crucifie. Lorsqu'il fut tué, on trouva chez lui un livre contenant trois phrases: Si le destin est vérité, l'avidité est vaine. Si la trahison est inscrite dans la nature humaine, se fier à quelqu'un est inutile. Si la mort guette chacun de nous, se confier à ce bas-monde est une bêtise. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/116]

- <sup>®</sup> Un sage a dit : « Je m'étonne de qui s'afflige d'une diminution de ses biens et ne s'attriste pas de l'anéantissement de son existence. Je m'étonne de celui que ce bas-monde quitte et vers lequel l'au-delà se dirige, et qui se préoccupe de ce qui le quitte et se détourne de ce qui arrive. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/120]
- William Ibn As-Sammâk a dit: « Celui auquel ce bas-monde fait gouter sa suavité pour avoir penché vers lui, l'au-delà lui fera avaler son amertume pour s'être détourné de lui. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyû 5/132]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Si tu veux connaître la valeur de ce basmonde, regarde qui le possède. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/151]
- **Brâhîm** a dit : « [Les pieux prédécesseurs] recherchaient ce basmonde, et lorsqu'ils atteignaient l'âge de quarante ans, ils recherchaient l'au-delà. » [Mawsû·ah Ibn Abî·d-Dunyâ 5/184]
- **Al-Hasan** a dit : « Si tu vois quelqu'un te concurrencer pour ce basmonde, concurrence-le pour l'au-delà. » [Mawsû·alı Ibn Abî-d-Dunyâ 5/190]
- Sacfar Ibn Sulaymân a dit : « La préoccupation pour ce bas-monde est ténèbres dans le cœur, et la préoccupation pour l'au-delà est lumière dans le cœur. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/191]
- Sufyân Ibn 'Cuyaynah rapporte: "Hishâm Ibn 'Abd Al-Malik entra dans la ka'bah et y trouva Sâlim Ibn 'Abd Allah; il lui dit: "Ô Sâlim, demande-moi ce que tu veux! Je suis gêné devant Allah de demander à autre que Lui dans Sa Maison." Lorsqu'il sortit après lui, il lui dit: "Maintenant, je suis sorti, demande-moi ce que tu veux. Des choses de ce bas-monde ou de l'au-delà? De ce bas-monde, bien entendu. Je ne les ai pas demandées à Celui qui les possède, alors comment les demanderais-je à celui qui ne les possède pas?" [Sifah As-Safwah 2/446]

- **Wuhayb Ibn Al-Ward** a dit : « Si le croyant ne détestait ce basmonde que parce qu'on y désobéit à Allah, il serait en devoir de le détester. » [Al-Hilyah 3/35]
- On dit à un adorateur : « Es-tu parvenu à la richesse ? » Il répondit : « Ne parvient à la richesse que celui qui est affranchi du joug de ce basmonde. » » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/132]
- Al-Fath Ibn Khâqân rapporte: « Je me suis introduit un jour auprès d'Al-Mutawakkil, et je l'ai vu tête baissée, pensif, et je lui ai dit: « Quelle est cette réflexion, ô Commandeur des croyants? Par Allah, personne sur terre n'a de vie meilleure que la tienne et ne jouit d'une meilleure condition. » Il répondit: « Ô Fath! A une vie meilleure que la mienne l'homme qui possède une vaste maison, une épouse pieuse, sa subsistance, qui ne nous connait pas si bien que nous ne pouvons lui nuire, et qui n'a pas besoin de nous, si bien que nous ne pouvons le rabaisser. » [Al-Muntadham 11/182]
- **Abû Umâmah** a dit : « En ce bas-monde, le croyant est entre quatre : un croyant qui le jalouse, un hypocrite qui le déteste, un mécréant qui le combat, et un démon auquel on peut le confier. » [Mukhtasar Târîkh Dimashq 4/3]
- **& Khâlid Ibn Safwân** a dit : « Je n'ai jamais envié personne pour quoi que ce soit de ce bas-monde, si ce n'est un voisin pieux, une demeure vaste, ou une épouse pieuse. » [Mukhtasar Târîkh Dimashq 7/286]
- **Wessie** a dit : « Ce bas-monde est le champ de labour d'Iblîs, et ses adeptes en sont les cultivateurs. Iblîs dit : Peu m'importe, si les hommes aiment ce bas-monde, qu'ils n'adorent ni statue ni idole, ce bas-monde est une plus grande tentation pour eux. » [Al-·Aqd Al-Farîd 1/315]
- On dit à Muhammad Ibn Wâsic: « Tu te contentes de ce qui est moindre. » Il répondit: « C'est celui qui agrée ce bas-monde qui se contente de ce qui est moindre. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/315]

# Le véritable ascétisme

- **© 'Umar Ibn Al-Khattâb** a dit : « L'ascétisme en ce bas-monde est un repos pour le cœur et le corps. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/87]
- & Abû cUthmân An-Nahdî rapporte: « J'ai vu cUmar Ibn Al-Kha<u>tt</u>âb accomplir des circumambulations autour de la Maison sacrée, alors que son pagne comportait douze raccommodages, certains en cuir rouge. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/184]
- Maymûn rapporte: « Je suis entré chez Ibn cUmar, et j'ai estimé tout ce qui se trouvait dans la maison comme lit, drap, tapis, et j'ai constaté que tout cela ne valait pas même cent dirhams. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 294]
- & Abû Dharr a dit : « À l'époque du Messager d'Allah ( $\frac{1}{2}$ ), je consommais un  $\underline{s}a^c$  de nourriture, et je n'y ajouterai rien jusqu'à rencontrer Allah ( $\frac{1}{2}$ ). » [Al- $\frac{Hilyah}{1}$ 1/138]
- Abû Hurayrah rapporte: « Je suivais parfois quelqu'un et l'interrogeais concernant un verset du Livre d'Allah duquel j'étais plus savant que lui et dix de ses semblables, et je ne le suivais que pour qu'il me donne une poignée de dattes, une gorgée de sawîq ou de la farine, afin de répondre à ma faim. Une nuit, je marchais avec c'Umar Ibn Al-Khattâb et lui parlais jusqu'à parvenir à sa porte. Il s'adossa à la porte et me fit face. Chaque fois que je concluais un sujet, j'en entamais un autre; et lorsque je vis qu'il n'y avait rien à espérer, je suis parti. Plus tard, il me rencontra et me dit: Ô Abû Hurayrah! S'il y avait quelque chose à la maison, nous t'en aurions nourri. » [Sifah As-Safwah 1/332]
- & cAlî Ibn Badhîmah rapporte: « On vendit les affaires de Salmân, et leur valeur n'excéda pas quatorze dirhams. » [Al-Hilyah 1/159]
- Abû Shucbah rapporte: « Un homme vint proposer de la marchandise à **Abû Dharr** qui dit: Nous avons une chèvre que nous trayons, un âne qui nous transporte, des esclaves affranchis qui nous servent, et un manteau supplémentaire dans nos vêtements, je crains d'être jugé pour l'excédent. » [Al-Hilyah 1/139]

- Wum Ad-Dardâ' se plaignit de son indigence à Abû-d-Dardâ' qui lui répondit : « Endure car se trouve face à nous un obstacle difficile que ne franchissent que les gens dont la charge est la plus légère. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/312]
- Un homme entra chez Abû Dharr, regarda chez lui et dit : « Ô Abû Dharr! Où sont vos ustensiles? Nous avons une demeure vers laquelle nous nous dirigeons. Tu dois posséder des ustensiles tant que tu es ici. Le propriétaire de cette demeure ne nous y laissera pas. » [As-Shusab 10561]
- & Abû-d-Dardâ' écrivit à un de ses frères : « Je t'enjoins à craindre Allah, à t'écarter de ce bas-monde, et à espérer ce qui est auprès d'Allah. Si tu fais cela, Allah t'aimera pour ton désir de ce qui est auprès de Lui, et les gens t'aimeront pour leur avoir laissé leur bas-monde. » [As-Shu-ab 7/381]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « L'ascétisme ne consiste pas à manger une nourriture grossière et à porter des vêtements frustes, mais à avoir peu d'espoir et guetter la survenue de la mort. » [As-Siyar 2/696]
- **Bilin As-Sammâk** a dit : « L'ascète est celui qui ne se réjouit pas d'obtenir quoi que ce soit en ce bas-monde, et ne s'attriste pas d'y être éprouvé, il rit en public et pleure en privé. » [Al--Aqd Al-Farîd 1/314]
- **Wuhayb Al-Makkî** a dit : « L'ascétisme en ce bas-monde consiste à ne pas s'attrister de ce qu'on en manque, et ne pas se réjouir de ce qu'on en obtient. » [Al-Hilyah 3/418]
- Sufyân a dit: «L'ascétisme est de deux types: obligatoire et surérogatoire. L'ascétisme obligatoire consiste à délaisser la fatuité, l'orgueil, l'ostentation, la recherche de renommée, et l'embellissement pour les gens. Quant à l'ascétisme surérogatoire, il consiste à ce que tu délaisses ce qu'Allah t'a accordé de licite, et si tu délaisses quelque chose de cela, il t'est obligatoire de ne le délaisser que pour Allah. » [As-Siyar 7/244]
- **Brâhîm** a dit : « L'ascétisme obligatoire consiste à s'éloigner de l'illicite ; l'ascétisme de salut consiste à s'éloigner des ambiguïtés ; et l'ascétisme méritoire consiste à s'écarter de ce qui est licite. » [As-Siyar 7/390]
- On demanda à Sufyân At-Thawrî: « Peut-on être ascète et posséder des biens? » Il répondit: « Oui, si on patiente dans l'épreuve et qu'on se montre reconnaissant lorsqu'on se voit accordé une chose. » [Al-Hilyah 2/371]

- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit: « L'ascétisme en ce bas-monde repose en trois choses: la plus aimée d'Allah, la plus élevée et celle qui octroie le plus de récompense auprès d'Allah consiste à s'écarter de toute adoration d'autre qu'Allah, qu'il s'agisse d'un roi, d'une statue, d'une pierre ou d'une idole. La deuxième consiste à s'écarter de ce qu'Allah a interdit, qu'il s'agisse de prendre ou de donner. Quant à votre ascétisme, ô dévots, par Allah il est le plus méprisable auprès d'Allah, celui qui consiste à s'écarter de ce qu'Allah a rendu licite. » [Al-Ḥilyah 1/432]
- <sup>®</sup> Un homme demanda à Rabî<sup>c</sup>ah : «Ô Abû <sup>c</sup>Uthmân! Quel est le sommet de l'ascétisme? » Il répondit : « Obtenir les choses de manière licite et les placer là où il se doit. » [Az-Zuhd li Ibn Abî-d-Dunyâ 5/129]
- **Abû Sulaymân** a dit : « L'ascétisme consiste à délaisser tout ce qui détourne d'Allah. Tout ce qui te détourne d'Allah, qu'il s'agisse de l'épouse, des biens ou des enfants est néfaste. » [Al-Hilyah 9/264]
- \*\*Gabd Ar-Rahmân Ibn Zayd rapporte: « J'ai dit un jour à Abû Hâzim: « J'éprouve une chose qui m'attriste. Quelle est-elle, mon garçon? Mon amour de ce bas-monde. Sache, mon garçon, que je ne blâme pas mon âme d'aimer une chose qu'Allah lui a fait aimer, car Allah nous a fait aimer ce bas-monde. Mais nous devons blâmer nos âmes pour autre chose, afin que notre amour pour ce bas-monde ne nous amène pas à prendre une chose qu'Allah réprouve, ou à priver d'une chose qu'Allah aime. Si nous faisons cela, notre amour de ce bas-monde ne nous nuira point. » [Al-Hilyah 1/527]
- Sacîd Ibn Jubayr a dit: « La jouissance trompeuse est celle qui te détourne de la recherche de l'au-delà. Ainsi, tout ce qui ne t'en détourne pas n'est pas une jouissance trompeuse, mais une jouissance te permettant de parvenir à ce qui est meilleur encore. » [Jâmic Al-culûm wa-l-Hikâm 396]
- & cAbd Allah Ibn Al-Mubârak rapporte: « Un homme vint trouver Wuhayb Ibn Al-Ward et se mit à mentionner l'ascétisme. Wuhayb se tourna vers lui et lui dit: « Ne ramène pas la largesse de l'islam à l'étroitesse de ta poitrine. » [Al-Hilyah3/35]

- **Yahyâ Ibn Muʿâdh Ar-Râzî** a dit : « Comment n'aimerais-je pas un bas-monde en lequel on m'a prédestiné une subsistance me permettant de vivre une vie en laquelle je voue une adoration par laquelle je parviens à l'au-delà ? » [Jâmiʿ Al-ʿUlûm wa-l-Ḥikâm 396]
- On demanda à Abû Safwân Ar-Racînî qui comptait parmi ceux qui connaissaient Allah (♣): « Quel est le bas-monde qu'Allah a blâmé dans le Coran et dont tout homme sensé doit s'écarter? » Il répondit: « Tout ce que tu obtiens de ce bas-monde et par quoi tu recherches ce bas-monde est blâmé; et tout ce que tu en obtiens et par quoi tu recherches l'au-delà n'en fait pas partie. » [Jâmic Al-culûm wa-l-Hikâm 396]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Ne relève pas de l'amour de ce basmonde le fait que tu y recherches ce dont tu as besoin. » [Al-Hilyah 2/427]
- ⑤ On demanda à Sufyân Ibn 'Uyaynah : « Qu'est-ce que l'ascétisme ? » Il répondit : « S'abstenir de ce qu'Allah a interdit. Quant à ce qu'Allah a déclaré licite, Il l'a permis. Les prophètes se sont mariés, ont enfourché des montures et mangé, mais Allah leur a interdit des choses dont ils se sont abstenus, et c'est ainsi qu'ils furent ascètes. » [Al-Hilyah 1/441]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Les gens disent que Mâlik Ibn Dînâr est un ascète. Le véritable ascète est 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz auquel ce basmonde a été offert et qui l'a délaissé. » [Al-Ḥilyah 2/198]
- & cAwn Ibn Al-Muctamir rapporte: «cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz s'introduisit auprès de son épouse et lui dit: « Ô Fâtimah! As-tu un dirham afin que j'achète du raisin? Non. Alors, as-tu un centime afin que

- j'achète du raisin? Non. [elle se tourna vers lui et ajouta] Tu es le Commandeur des croyants et tu n'as pas un dirham ou un centime pour acheter du raisin! Cela est moindre que de supporter les carcans de l'Enfer demain dans la Géhenne. » [Al-Hilyah 1/199]
- **Al-Hasan** a dit : « J'entrais dans les appartements des Mères des croyants, lors du califat de cUthmân, et je touchais le plafond de la main. » [Qasr Al-Amal 245]
- @ cImrân Ibn Muslim rapporte: « Lorsqu'on disait à Suwayd Ibn Ghaflah: on a donné à untel, on a nommé untel; il répondait: Me suffisent ma galette et mon sel. » [Al-Hilyah 2/79]
- © cAlî Ibn Bakkâr rapporte : « Nous étions assis à Masîsah, alors que se trouvait parmi nous Ibrâhîm Ibn Ad-Ham. Un homme arriva de Khorasan et demanda : « Qui d'entre vous est Ibrâhîm Ibn Ad-ham ? » Les gens le lui indiquèrent, et il lui dit : « Tes frères m'envoient à toi. » Lorsqu'il entendit mentionner ses frères, il se leva, le prit par la main à l'écart et lui dit : « Qu'est-ce qui t'amène ? Je suis un esclave, j'ai avec moi un cheval, une mule et dix mille dirhams que tes frères t'envoient. Si tu dis vrai, tu es libre, et ce que tu amènes est à toi. Pars et n'en informe personne. » Et l'homme s'en alla. » [Al-Muntadham 2/79]
- Abû Sulaymân Ad-Dârânî a dit: « N'atteste de l'ascétisme de personne, car l'ascétisme est dans le cœur. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 389]
- **Yûnus Ibn Maysarah** a dit: «L'ascétisme en ce bas-monde ne consiste pas à interdire le licite et perdre ses biens, mais l'ascétisme en ce bas-monde consiste à ce que tu aies plus confiance en ce qu'Allah possède qu'en ce qui est en tes mains, que ton état soit le même dans l'épreuve ou la préservation, et que soient égaux pour toi celui qui te loue et celui qui te blâme. » [Jâmic Al-cUlûm wa-l-Hikâm 389]

- ® On demanda à **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd**: « Qu'est-ce que l'ascétisme en ce bas-monde? » Il répondit: « Le contentement est l'ascétisme et la richesse. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/137]
- & Abû Sulaymân Ad-Dârânî a dit : « Le véritable ascète ne blâme pas ce bas-monde, ne le loue pas, ne le regarde pas, ne s'en réjouit pas lorsqu'il en obtient quelque chose, et ne s'en attriste pas lorsqu'il en est privé. » [Al-Hilyah 3/190]
- & cAlî Ibn Abî <u>T</u>âlib a dit: « Celui qui fait preuve d'ascétisme en ce bas-monde, les malheurs lui seront plus faciles à supporter, et celui qui guette la mort s'empresse vers les actes de bien. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/92]
- **Abû Wâqid Al-Laythî** a dit: « Nous avons étudié les œuvres et n'avons rien trouvé de plus à même de faire parvenir à l'au-delà que l'ascétisme en ce bas-monde. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/89]

- **Muhammad Ibn** Al-Hanafiyyah a dit : « Celui qui respecte son âme n'accorde aucune valeur à ce bas-monde. » [Sifah As-Safwah 2/435]
- Ibn As-Sammâk a dit : « Ce bas-monde, dans son ensemble, n'est que peu de chose, ce qui en reste est minime, ta part de ce qui en reste est minime, et il ne reste que peu de chose de ta part minime. Tu es aujourd'hui dans la demeure de l'adversité, et demain tu seras dans la demeure de la rétribution, alors rachète ton âme afin d'obtenir le salut. » [As-Siyar 2/762]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit: « Vos cœurs ne peuvent gouter à la douceur de la foi jusqu'à ce que vous fassiez preuve d'ascétisme en ce basmonde. » [As-Siyar 2/777]

- & As-Shacbî a dit: « Personne ne laisse quoi que ce soit pour Allah en ce bas-monde, sans qu'Allah ne lui accorde dans l'au-delà ce qui est meilleur pour lui. » [Al-Hilyah 4/312]
- © Ślsâ Ibn Sinân rapporte: « J'ai entendu Wahb Ibn Munabbih dire à ŚAṭâ Al-Khurasânî: Les savants avant nous se contentaient de leur science face à la vie d'ici-bas d'autrui, et ils ne se tournaient pas vers la vie d'ici-bas d'autrui; et ce sont au contraire les adeptes de ce bas-monde qui leur offraient leur vie d'ici-bas par désir d'obtenir leur science. Aujourd'hui, les adeptes de la science parmi nous offrent leur science aux adeptes de ce bas-monde par désir d'obtenir leur vie d'ici-bas, et les adeptes de ce bas-monde se sont écartés de leur science lorsqu'ils ont observé leur position mauvaise auprès d'eux. » [Al-Hilyah 4/29]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit: « Bonne annonce à celui qui délaisse un désir présent pour une promesse invisible qu'il n'a pas vue. » [Sifah As-Safwah 2/515]
- Ayyûb a dit : « Si tu vois quelqu'un concurrencer pour ce bas-monde, concurrence-le, toi, pour l'au-delà. » [Az-Zuhd li Ahmad 329]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit : « La crainte du serviteur vis-à-vis d'Allah est fonction de sa connaissance d'Allah ; et son ascétisme en ce bas-monde est fonction de son désir pour l'au-delà. » [As-Siyar 8/426]
- **Yahyâ Ibn Muʿâdh** a dit: « Nous n'avons pas atteint nos espoirs en ce bas-monde, nous avançons nos œuvres pour l'au-delà, et nous ne savons pas quelle sera notre situation au Jour de la Résurrection. » [Al-Ḥilyah 10/56]

- Bilâl Ibn Sacd a dit : « Ô adeptes de la piété! Vous n'avez pas été créés pour disparaître, mais vous passez d'une Demeure à l'autre, de la même manière que vous êtes passés des lombes aux matrices, des matrices à ce bas-monde, de ce bas-monde à la tombe, de la tombe au lieu de rassemblement, et du lieu de rassemblement à l'éternité au Paradis ou en Enfer. » [As-Siyar 5/91]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Les adeptes de ce bas-monde l'ont quitté sans avoir goûté ce qu'il contient de meilleur. » On lui demanda : « Qu'est-ce donc ? » Il répondit : « La connaissance d'Allah. » [As-Siyar 5/236]
- **Yahya Ibn Mucadh** a dit : « Délaisser ce bas-monde est difficile, mais délaisser le Paradis est plus difficile encore ; et celui qui recherche le Paradis délaisse l'au-delà. » [*Tanbih Al-Ghâfilîn* 85]
- Shamît Ibn Ijlân a dit : « Celui qui ne considère que la mort ne fera aucun cas de la difficulté ou de l'aisance en ce bas-monde. » [Sifah As-Safwah 3/342]
- Hâtim Al-Asam a dit: « La tristesse est de deux types: une tristesse qui t'est favorable et une autre qui t'est défavorable. Celle qui t'est défavorable concerne tout ce que tu perds de ce bas-monde et pour quoi tu t'attristes, cela t'est défavorable; alors que tout ce que tu perds de l'au-delà et pour quoi tu t'attristes t'est favorable. Ainsi, si tu possèdes deux dirhams, que tu les perds et que tu t'attristes, c'est là une tristesse pour ce bas-monde; et si tu laisses échapper une erreur, une calomnie, une envie, ou toute chose pour laquelle tu t'attristes et que tu regrettes, elle t'est favorable. » [Al-Hilyah 8/77]
- William Ibn Sammåk a dit: « Celui auquel cette vie fait goûter de sa douceur, en raison de son penchant vers elle, l'au-delà lui fera avaler son amertume, en raison de son éloignement vis-à-vis d'elle. » [Sifah As-Safwah 2/727]
- Mutarrif Ibn Abd Allah a dit: « La pire chose par laquelle on puisse rechercher ce bas-monde sont les œuvres de l'au-delà. » [Sifah As-Safwah 2/756]
- <sup>©</sup> <sup>c</sup>Alî Ibn Thâbit a dit: «Si tu possédais deux sous que tu voulais donner en aumône et que tu voyais **At-Thawrî**, sans le connaître, tu ne refuserais pas de les lui mettre dans la main. » [Musnad Ibn Al-Ja<sup>c</sup>d 280]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit: « Personne n'aime ce bas-monde sans détester la mort; quant à celui qui fait preuve d'ascétisme en ce bas-monde, il aime la rencontre de son Maître. » [As-Siyar 10/476]

- Muhammad Ibn Al-Hanafiyyah a dit: « Allah (♣) a fait de vos personnes le prix du Paradis, ne les vendez donc pas pour autre chose. » [Al-Hilyah 3/177]
- Sufyân rapporte: « Un fils de Sulaymân Ibn cAbd Al-Malik vint s'asseoir à côté de Tâwûs qui ne se tourna pas vers lui. On lui dit: « Le fils du Commandeur des croyants s'est assis à côté de toi et tu ne t'es même pas tourné vers lui. » Il répondit: Je voulais qu'il sache qu'il y a des serviteurs d'Allah qui se passent de ce qu'il possède. » [Al-Hilyah 4/16]
- Le fils de <u>Tâwûs</u> rapporte de son père: « La douceur de ce basmonde est l'amertume de l'au-delà; et l'amertume de ce bas-monde et la douceur de l'au-delà. » [Al-Hilyah 4/12]
- Wahb Ibn Munabbih rapporte : « Mâlik Ibn Dînâr demanda à un homme plus savant que lui : Combien dois-je construire ? Ce qui suffira à te protéger du soleil et de la pluie. Combien dois-je manger ? Un peu plus que la faim, et en-deçà de la satiété. Combien dois-je rire ? D'une manière qui donnera de l'éclat à ton visage sans pour autant laisser entendre ta voix. Combien dois-je pleurer ? Ne te lasse pas de pleurer par crainte d'Allah. Combien dois-je cacher de mes œuvres ? Au point que les gens pensent que tu n'as jamais accompli de bonne action. Combien dois-je afficher de mes œuvres ? Ce qui amènera celui qui est attentif à te prendre pour modèle. » [Al-Hilyah 4/45]
- Al-Fudayl a dit: « Si tu peux ne pas être connu, fais-le, et tu n'encours rien à ce qu'on ne fasse pas tes éloges, ou à ce que tu sois blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Celui qui aime être mentionné ne sera pas mentionné, et celui qui le réprouve le sera. » [Al-Hilyah 8/88]
- **Ayyûb As-Sakhtiyânî** a dit : « Que l'homme craigne Allah, et s'il fait preuve d'ascétisme, qu'il n'en fasse pas un châtiment imposé aux gens ; et cacher son ascétisme est meilleur que de l'afficher. » [Al-Hilyah 3/6]

- Sacîd rapporte: « Je suis passé chez cAtâ As-salîmî qui me dit: D'où viens-tu? De chez ton frère Al-Hasan. Et qu'a-t-il dit? Il a dit: Ce basmonde est la monture du croyant vers son Seigneur, et c'est sur elle que le croyant voyage vers son Seigneur, alors soyez bons envers vos montures, et vous parviendrez à votre Seigneur. » [Al-Hilyah 6/270]
- & cAbd Allah Ibn Wahb rapporte: « J'ai entendu Sufyân At-Thawrî dire, à la Mecque: L'agrément des gens et la recherche de ce bas-monde sont deux buts qui ne peuvent être atteints. » [Al-Hilyah 6/386]
- Sufyân a dit: « Attache-toi à la modération dans ta vie, et prends garde de ressembler aux puissants. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et les montures, et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance et craignent Allah (﴿). » [Al-Hilyah 7/12]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Ne fait pas partie de l'amour de ce bas-monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. » [Al-Hilyah 7/273]
- Bilâl Ibn Sacd a dit : « Par Allah, suffit comme péché qu'Allah nous encourage à nous écarter de ce bas-monde, et qu'ensuite nous le désirions. » [As-Siyar 5/95]
- Maymûn Ibn Mihrân rapporte : « Je suis resté six mois auprès de "Umar Ibn "Abd Al-"Azîz, et je ne l'ai pas vu changer son vêtement. Il le lavait de vendredi à vendredi, et y ajoutait un peu de safran. » [As-Siyar 5/132]
- Maslamah Ibn 'Abd Al-Malik rapporte: « Je suis entré chez 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz, et sa tunique était sale, j'ai alors dit à son épouse qui était la sœur de Maslamah: « Lavez-la! » et elle répondit: « Nous le ferons. » Puis je suis revenu et la tunique était toujours dans le même état. Je lui fis la remarque et elle dit: Par Allah, il n'a pas d'autre tunique que celle-ci. » [As-Siyar 5/134]

- © Cumar Ibn Abd Al-Azîz dit à ceux qui l'entouraient : « J'ai retardé la prière, mais mon vêtement a été lavé et j'ai dû attendre qu'il sèche. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/491]
- **Blum As-Sammåk** dit à ceux qui portaient de la laine [rêche] : « Par Allah, si votre habit est conforme à votre for intérieur, vous aurez aimé que les gens le sachent, et s'il en est autrement, vous courrez à la perte. » [«Uyûn Al-Akhbûr 1/348]
- © Abd Al-Malik Ibn Abd Al-Hamîd Al-Maymûnî rapporte : « Je n'ai vu personne aux vêtements plus propres, et plus à cheval sur le soin porté à sa moustache, ses cheveux, ses poils, et à la propreté et blancheur de ses vêtements qu'Ahmad Ibn Hanbal. » [Sifah As-Safwah 2/66]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « Il y a des années où je ne mange pas de viande, si ce n'est de ma bête le jour du sacrifice. » [As-Siyar 5/364]

- & Abû Bakr Ibn 'Ayyâsh rapporte : « J'ai vu Al-A'mash porter sa tunique à l'envers et dire : Les gens sont fous, ils mettent la face rugueuse [du tissu] contre leur peau. » [As-Siyar 6/239]
- Sufyân a dit: «L'ascétisme est de deux types: obligatoire et surérogatoire. L'ascétisme obligatoire consiste à délaisser la fatuité, l'orgueil, l'ostentation, la recherche de renommée, et l'embellissement pour les gens. Quant à l'ascétisme surérogatoire, il consiste à ce que tu délaisses ce qu'Allah t'a accordé de licite, et si tu délaisses quelque chose de cela, il t'est obligatoire de ne le délaisser que pour Allah. » [As-Siyar 7/244]
- **Brâhîm** a dit : « L'ascétisme obligatoire consiste à s'éloigner de l'illicite ; l'ascétisme de salut consiste à s'éloigner des ambiguïtés ; et l'ascétisme méritoire consiste à s'écarter de ce qui est licite. » [As-Siyar 7/390]

- § Yûsuf Ibn Al-Husayn a dit: « Par le bon comportement tu comprends la science, par la science tu corriges les actes, par les actes tu parviens à la sagesse, par la sagesse tu comprends l'ascétisme, par l'ascétisme tu délaisses ce bas-monde et espère en l'au-delà, et ainsi tu parviens à l'agrément d'Allah (♣). » [As-Siyar 14/250]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit: « Il faut craindre Allah, et si on fait preuve d'ascétisme, ne pas en faire un châtiment imposé aux gens. Cacher son ascétisme est meilleur que de l'afficher. » [As-Siyar 2/626]
- ® On mentionna devant **Sufyân At-Thawrî** ceux qui portent de la laine [rêche], et il dit: « Qu'ont-ils à se déposséder? trois fois Ils dissimulent l'orgueil en leur cœur et affichent l'humilité par leur vêtement. Par Allah, ils éprouvent plus de vanité pour leur habit que ceux qui portent du brocart. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/738]
- W Un homme dit à Abû Sulaymân Ad-Dârânî: « Bienheureux les ascètes! » Il répondit: « Bienheureux ceux qui connaissent Allah! » [Al-Hilyah 3/188]

#### Le contentement et la satisfaction

- **Cumar Ibn Al-Khattâb** a dit : « Je ne me soucie pas de savoir dans quel état je me lève : tel que j'aime ou que je réprouve, car je ne sais pas si le bien réside en ce que j'aime ou ce que je réprouve. » [Mawsûah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/414]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit : « Je ne me soucie pas, lorsque je rentre chez moi, de savoir dans quel état je retrouve ma famille : en bien ou en mal ; et je ne me suis jamais levé dans un état en espérant qu'il soit autre. » [Sifah As-Safwah 1/186]
- ® On rapporta à Al-Hasan Ibn Alî qu'Abû Dharr disait : « Je préfère la pauvreté à la richesse, et la maladie à la santé. » Il dit alors : « Qu'Allah fasse miséricorde à Abû Dharr. Quant à moi, je dis : quiconque se fie au bon choix qu'Allah a fait pour lui n'espère pas être dans un état autre que celui qu'Allah a choisi pour lui. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 8/204]
- & Le neveu d'Al-Ahnaf Ibn Qays se plaignit d'une douleur aux dents, et Al-Ahnaf lui dit: « J'ai perdu un œil il y a quarante ans, et je ne l'ai jamais mentionné à personne. » [Sifah As-Safwah 3/119]
- Shahr Ibn Hawshab rapporte: « Abd Ar-Rahmân Ibn Mucâdh Ibn Jabal fut atteint par la peste, son père lui rendit visite et lui demanda: Comment vas-tu, mon fils? (La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent) (Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients) » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/341]
- \*\*Birâhîm a dit : « Si nous ne trouvons aucun bien en ce que nous réprouvons, nous ne trouverons aucun bien en ce que nous aimons. » [Mawsûcah lbn Abî-d-Dunyâ 2/94]
- **Bibn 'Uyaynah** a dit : « Ce que le serviteur réprouve est meilleur pour lui que ce qu'il aime, car ce qu'il réprouve l'incite à l'invocation, alors que ce qu'il aime le distrait. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 2/97]

- Muhammad Ibn 'Alî a dit : « Nous invoquons Allah pour obtenir ce que nous aimons, mais si survient ce que nous réprouvons, nous ne nous opposons pas à Allah en ce qu'Il a aimé. » [Al-Hilyah 1/510]
- Siyâr Ibn Salamah rapporte: « Je suis entré chez Abû-l-cÂliyah lors de la maladie qui entraina sa mort, et il dit: Ce qui m'est le plus aimé est ce qui est le plus aimé d'Allah (♣). » [Sifah As-Safwah 3/119]
- © cAbd Al-cAzîz Ibn Abî Rawwâd rapporte: « J'ai vu une blessure sur la main de Muhammad Ibn Wâsic qui vit que cela me peina, et il dit: « Saistu combien de bienfaits Allah m'a accordé en cette blessure? » je me suis tu, et il dit: « Il a fait qu'elle ne frappe pas mon œil, ma langue ou mon sexe. » Et ainsi j'ai minimisé sa blessure. » [Sifah As-Safwah 3/192]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « J'envie celui qui vit avec le minimum et s'en contente. » Muhammad Ibn Wâsic dit: « Par Allah, j'envie plus encore celui qui se lève et se couche affamé, et qui est satisfait d'Allah (♣). » [Sifah As-Safwah 3/193]
- \*Abd Allah Ibn Awn a dit: « Le serviteur ne parviendra à la réalité de la satisfaction jusqu'à ce que sa satisfaction dans la pauvreté soit semblable à sa satisfaction dans la richesse. Comment peux-tu demander à Allah de répondre à ton besoin, puis te courroucer en voyant le décret d'Allah contraire à tes passions, alors que si ce que tu as désiré s'était réalisé, cela t'aurait mené à ta perte; et a contrario agréer Son décret lorsqu'il est conforme à tes passions? En agissant ainsi, tu n'es pas équitable envers ta personne, et tu ne parviens pas à la porte de la satisfaction. » [Sifah As-Safwah 3/223]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit : « Si ce que tu désires n'arrive pas, alors désire ce qui arrive. » [Al-Hilyah 1/434]
- Al-<u>H</u>asan Ibn <u>S</u>âlih a dit : « Il m'est arrivé de me lever sans posséder un seul dirham, mais je me sentais comme si on m'avait accordé tout ce bas-monde. » [As-Siyar 2/703]
- & Abû (Uthmân Al-Hindî a dit : « Depuis quarante ans, Allah ne m'a pas fait me lever en une condition que je réprouvais, et Il ne m'a pas fait passer à une autre et que je me sois courroucé. » [Al-Muntadham 13/121]

- Shaqîq Al-Balkhî rapporte : « cAbd Al-cAzîz Ibn Abî Rawwâd perdit la vue d'un œil sans que sa femme et son fils ne le sachent pendant vingt ans. Un jour, son fils l'observa et lui dit : « Père, tu as perdu un œil ? » Il lui répondit : « Oui mon fils. La satisfaction d'Allah a pris la vue de ton père depuis vingt ans. » [Al-Hilyah 3/40]
- & An-Nibâjî a dit: «Si j'avais une invocation exaucée, je ne demanderais pas le plus haut degré du Paradis, mais je demanderais la satisfaction, car elle est un avant-gout du Paradis. » [As-Siyar 2/703]
- ⑤ On demanda à Al-Fudayl: « Qui est celui qui est satisfait d'Allah (★)? » Il répondit: « Celui qui n'aimerait pas être à un rang autre que celui qu'on lui a accordé. » [Mawsŵah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/406]
- Muhammad Ibn Wâsis a dit: « Bienheureux celui qui trouve un déjeuner sans trouver de dîner, ou qui trouve un dîner sans trouver de dîner, et qui est tout de même satisfait d'Allah (♣). » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/403]
- Sufyân rapporte: « Nous rendions visite à **Zubayd Al-Yâmî** et lui disions: « Demande à Allah qu'Il te guérisse. » et il répondait: « Ô Allah, choisis pour moi! Ô Allah, choisis pour moi! » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/419]
- **Gumar Ibn Gabd Al-Gazîz** a dit : « J'ai délaissé toutes ces invocations, et je n'ai besoin de rien, sauf en ce qui concerne le destin d'Allah. » Et il invoquait souvent : « Ô Allah, accorde-moi la satisfaction face à Ton décret, et bénis pour moi ce que Tu as prédestiné, afin que je n'aime pas la survenue de ce que Tu as retardé, ou l'atermoiement de ce que Tu as réalisé. » [Mawsûgah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/424]
- Sulaymân Al-Khawwâs rapporte: « \*Umar Ibn \*Abd Al-\*Azîz se trouva en présence d'un homme qui venait de perdre son fils, et dont le comportement dans cette épreuve était exemplaire. Un homme dit: « Par Allah, c'est là la satisfaction! » \*Umar dit: « La patience plutôt. » La patience est en-deçà de la satisfaction. La satisfaction consiste à être satisfait de tout ce qui peut arriver avant que le malheur ne survienne, alors que la patience consiste à patienter après la survenue du malheur. » [Mawsû\*ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/325]

- ® Ibrâhîm An-Nahifî rapporte : « Umm Al-Aswad perdit l'usage de ses jambes, et sa fille s'en affligea. Elle lui dit alors : « Ne t'afflige pas. Ô Allah, si c'est un bien, ajoute à cela ! » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/438]
- ® On demanda à un savant : « Comment ceux qui en font preuve sontils parvenus à la satisfaction ? » Il répondit : « Par la connaissance, car la satisfaction n'est qu'une des branches de la connaissance. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/460]
- Sacd Ibn Abî Waqqâs dit à son fils cumar: « Ô mon fils! Si tu recherches la richesse, recherche là par le contentement, car si tu ne fais preuve d'aucun contentement, aucun bien ne te suffira. » [cuyûn Al-Akhbûr 3/187]
- Sulaymân Ad-Dârânî a dit : « Le contentement est le prémisse de la satisfaction. » [Al-Hilyah 3/183]
- Wuhayb Ibn Al-Ward a dit: «On m'a rapporté que Mûsâ dit: «Seigneur! Informe-moi d'un signe de Ta satisfaction vis-à-vis de Ton serviteur. » Allah (號) lui révéla alors: Si tu Me vois le prédisposer à M'obéir et l'écarter du fait de Me désobéir, c'est là le signe de Ma satisfaction envers Lui. » [Sifah As-Safwah 2/533]
- As-Saclûkî a dit: «Si la satisfaction des gens est difficile et irréalisable, la satisfaction d'Allah est aisée et ne doit pas être délaissée. » [As-Siyar 3/137]

### L'examen, la surveillance et la correction de l'âme

- **Abû Bakr** dit dans sa recommandation à <sup>c</sup>Umar : « La première chose contre laquelle je te mets en garde est ton âme. » [Mawidhah Jâmi<sup>c</sup>ah 218]
- **© Cumar Ibn Al-Khattâb** a dit : « Demandez-vous des comptes avant qu'on ne vous en demande, pesez-vous avant d'être pesés, et préparez-vous pour la grande présentation devant Celui auquel rien de vos œuvres n'échappe : **(En ce jour, vous serez présentés devant Allah, rien de vous ne sera caché)** » [Al-Hilyah 4/91]
- **Abû Hurayrah** a dit : « Vous voyez le fétu dans l'œil de vos frères mais vous oubliez le tronc dans le vôtre. » [Az-Zuhd li Aḥmad 323]
- **© 'Umar Ibn Al-Khattâb** a dit : « L'homme qui m'est le plus aimé est celui qui me fait don de mes défauts. » ['Uyûn Al-Akhbâr 2/410]
- & Abû-d-Dardâ' a dit : « N'imposez pas aux gens ce qu'on ne leur a pas imposé, ne jugez pas les gens avant leur Seigneur. Ô fils d'Adam, préoccupe-toi de ta personne, car celui qui surveille ce qu'il voit chez les gens s'attristera longuement et sa colère ne s'apaisera pas. » [Al-Hilyah 1/168]
- Anas Ibn Mâlik rapporte: « Je suis sorti un jour avec 'Umar Ibn Al-Khattâb, jusqu'à ce qu'il entre dans un jardin, et je l'ai entendu dire, alors qu'entre lui et moi se trouvait un mur: 'Umar Ibn Al-Khattâb, Commandeur des croyants, bravo, bravo! Par Allah, tu vas craindre Allah, ô Ibn Al-Khattâb, ou Il te châtiera. » [Muḥāsabah An-Nafs 3]
- **Bin Abî Malîkah** rapporte: « J'ai rencontré trente Compagnons du Prophète (紫), et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. » [Jâmic Al-culûm wa-l-Hikam 407]

- **Abû-d-Dardâ'** a dit : « Si ce n'étaient trois choses, les gens seraient pieux : une avarice obéie, des passions suivies, et la fatuité de chacun pour son avis. » [Az-Zuhd li Ahmad 258]

- & La nuit venue, Ad-Dahhâk Ibn Muzâhim pleurait, et lorsqu'on l'interrogeait sur cela, il disait : Je ne sais pas ce qui a été élevé de mes actes aujourd'hui. » [As-Siyar 4/600]
- **Maymûn Ibn Siyyâh** a dit : « Que celui qui veut connaître son rang demain, regarde ce qu'il a accompli en ce bas-monde, car c'est à ce rang qu'il sera. » [Al-Hilyah 4/91]
- Brâhîm At-Taymî a dit : « Je n'ai jamais rapporté mes actes à mes paroles sans penser être menteur. » [Sifah As-Safwah 2/673]
- Brâhîm An-Nakha<sup>c</sup>î pleurait auprès de son épouse qui, elle aussi, pleurait à ses côtés, et il disait : « Aujourd'hui, nos œuvres sont présentées à Allah. » [Lată'if Al-Macârif 244]
- Al-Hasan a dit: « Le serviteur ne cesse d'être dans le bien, tant qu'il sait ce qui corrompt ses actes » [Al-Musannaf7/186]
- Al-Marrûdhî rapporte: « J'ai demandé à Ahmad: Comment vas-tu ce matin? Il répondit: Comme peut aller celui dont son Seigneur lui demande d'accomplir les obligations, dont le Prophète lui demande de pratiquer la Sunna, dont les deux anges lui demandent de corriger ses œuvres, dont l'âme lui demande de réaliser ses désirs, dont Iblîs lui demande de commettre des turpitudes, dont l'ange de la mort guette pour saisir son âme, et dont la famille lui demande de réaliser des dépenses pour eux. » [As-Siyar 11/227]
- @ Qurrah Ibn Khâlid rapporte : « J'ai entendu Al-Hasan, à propos de la Parole d'Allah (♣) : (Je jure par l'âme qui ne cesse de blâmer), dire : Tu vois constamment le croyant blâmer son âme et dire : qu'as-tu voulu par cette parole ? Qu'as-tu voulu en mangeant ? Et ainsi, tu le vois constamment lui adresser des reproches ; alors que le dépravé va de l'avant sans jamais adresser de reproches son âme. » [Az-Zuhd li Aḥmad 327]
- Un homme se montra grossier envers Wakî<sup>c</sup> Ibn Al-Jarrâh qui rentra chez lui, couvrit son visage de terre, puis revint trouver l'homme et lui dit : « Ajoute au péché de Wakî<sup>c</sup>, car sans cela on ne t'aurait pas donné pouvoir sur moi. » [Sifah As-Safwah 3/171]

- & cAbd Al-cAzîz Ibn Abî Rawwâd a dit: « Je les ai connus faisant des efforts dans les œuvres, et lorsqu'ils y parvenaient, on jetait sur eux souci et tristesse, ne sachant pas si leurs œuvres étaient acceptées ou rejetées. » [Muḥâsabah An-Nafs 82]
- Sufyân Ibn (Uyaynah rapporte: « Un pieux prédécesseur disait, lorsqu'il rencontrait un de ses frères: « Crains Allah, et si tu peux ne jamais causer de tort à celui qui tu aimes, fais-le. » Un jour, un homme lui dit: Peut-on causer du tort à celui qu'on aime? » Il répondit: « Oui, ton âme est l'être qui t'est le plus cher, et lorsque tu désobéis à Allah, tu lui causes du tort. » [Muḥâsabah An-Nafs 96]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit: rencontra Thâbit Al-Bunânî et lui dit: «Ô Abû Yahyâ, comment vas-tu? » Il répondit: « Comme peut aller celui dont les défauts sont apparents, les péchés nombreux, mais qui est dissimulé indûment. » [Muḥâsabah An-Nafs 50]
- Maymûn Ibn Mihrân a dit: « Qu'Allah fasse miséricorde au serviteur qui dit à son âme: « N'est-ce pas toi qui a commis ceci? N'est-ce pas toi qui a commis cela? », puis la saisit, la musèle, la contraint à se soumettre au Livre d'Allah, et la guide ainsi. » [Muḥâsabah An-Nafs 8]
- Masrûq a dit: « L'homme doit avoir des assises en lesquelles il s'isole, se remémore ses péchés et s'en repent. » [Sifah As-Safwah 2/633]
- **Al-Fudayl Ibn Lyâd** a dit : « Pauvre de toi! Tu es malfaisant et tu penses être noble, tu es stupide et tu penses être sensé, ton existence est courte et tes espérances immenses. » [As-Siyar 8/440]

- **Birîn** a dit: « Lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, Il lui accorde que son cœur l'exhorte, lui ordonne et lui interdise. » [Al-Hilyah 3/264]

- On demanda à Ibn Al-Mubârak: « Pourquoi ne t'assieds-tu pas avec nous? Je dois partir avec les Compagnons et leurs successeurs! Où sont les Compagnons et leurs successeurs? Je vais lire leur science, leurs récits et leurs actes. Alors que ferais-je avec vous qui ne faites que calomnier les gens? » [Al-Hilyah 8/164]
- Sufyân a dit : « Je n'ai pas eu à faire à plus difficile que mon âme : une fois je perds, une fois je gagne. » [As-Siyar 7/258]
- Hâtim Al-Asam a dit: «Habitue-toi à trois choses: lorsque tu œuvres, rappelle-toi qu'Allah te voit; lorsque tu parles, rappelle-toi qu'Allah t'entend; et lorsque tu gardes le silence, rappelle-toi qu'Allah sait ce qui est en toi. » [As-Siyar 11/485]
- & cAbd Allah Ibn Dînâr rapporte : « Je suis parti, en compagnie de Ibn cUmar, vers la Mecque ; nous faisions une halte, lorsqu'un pâtre descendit vers nous de la montagne. Ibn cUmar lui dit : « Tu es pâtre ? Oui. Vends-moi un mouton du troupeau. Je suis esclave. Dis à ton maitre que le loup l'a mangé. Et Allah dans tout ça ? Et Allah ! » Ibn cUmar se mit à pleurer, il racheta l'esclave et l'affranchit. » [As-Siyar 3/216]
- **Abû** <u>Hafs</u> An-Naysâbûrî a dit: « J'ai surveillé mon cœur pendant vingt ans, puis il m'a surveillé pendant vingt ans, puis nous nous sommes surveillés mutuellement. » [As-Siyar 12/511]
- Bilâl Ibn Sacd a dit: « Ne sois pas l'allié d'Allah en public, et Son ennemi en privé. » [As-Siyar 11/518]
- © cAbd Allah Ibn As-Sarî rapporte : « Ibn Sîrîn a dit : « Je sais quel est le péché qui m'a fait porter cette dette. J'ai dit à un homme, il y a de cela quarante ans : Perdant! » J'en ai informé Abû Sulaymân Ad-Dârânî qui me dit : « Leurs péchés étaient peu nombreux, si bien qu'ils savaient d'où ils étaient frappés, alors que mes péchés et les tiens sont nombreux, si bien que nous ne savons pas d'où nous sommes frappés. » [Sifah As-Safwah 3/174]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym a dit : « Lorsque tu parles, souviens-toi qu'Allah t'entend ; lorsque tu envisages une chose, souviens-toi qu'Allah le sait ; lorsque tu regardes une chose, souviens-toi qu'Allah te regarde ; lorsque tu réfléchis à une chose, souviens-toi qu'Allah sait ce que tu fais, car Il dit : (L'ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela [l'homme] sera interrogé) » [Sifah As-Safwah 3/46]

- As-Sarî As-Saqaţî a dit: « J'ai ignoré un défaut pendant trente ans, ceci car nous étions un groupe à nous rendre de bonne-heure à la prière du vendredi, et nous avions des places connues que nous n'abandonnions pratiquement jamais. Un de mes voisins mourut un vendredi et j'ai voulu participer à ses funérailles, si bien que j'ai laissé passer le moment auquel je me rendais d'habitude à la prière. Lorsque j'ai voulu m'y rendre et que je me suis approché de la mosquée, mon âme me dit: « Les gens vont voir que tu as manqué ton heure! » Cela me fut difficile et je dis à mon âme: « Je constate que tu fais preuve d'ostentation depuis trente ans, sans que je m'en rende compte. » J'ai alors délaissé le lieu où je me tenais, et je priais en des lieux différents afin qu'on ne puisse le reconnaître. » [Al-Hilyah 3/290]
- **Makhûl** a dit : « J'ai vu un homme prier et pleurer chaque fois qu'il s'inclinait et se prosternait. Je l'ai accusé de faire preuve d'ostentation, et j'ai été privé de pleurs pendant une année. » [Al-Ḥilyah 4/91]
- **Zayd Ibn Aslam** a dit : « Ô fils d'Adam! Comment peux-tu faire preuve de fatuité, alors que tu n'as qu'à le vouloir pour voir des serviteurs d'Allah meilleurs que toi ? Ô fils d'Adam, ne te considère pas meilleur que quiconque dit : « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah », jusqu'à ce que tu entres au paradis, et lui en Enfer ; et lorsque tu entreras au Paradis et lui en Enfer, tu sauras que tu es meilleur que lui. » [Mawsû•ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/517]

- Muhammad Ibn Kacb Al-Quradhî a dit : « Si Allah veut du bien à un serviteur, Il établit en lui trois caractéristiques : la connaissance de la religion, l'ascétisme en ce bas-monde, et la clairvoyance concernant ses défauts. » [Sifah As-Safwah 2/473]
- Bilâl Ibn Sacd a dit: « Le fait que tu mentionnes tes bonnes actions et oublies tes péchés est un aveuglement. » [Sifah As-Safwah 4/435]
- Bilâl Ibn Sacd a dit : « Un frère qui, chaque fois que tu le rencontres, t'informe d'un de tes défauts, est meilleur pour toi qu'un frère qui, chaque fois que tu le rencontres, te met un dinar dans la main. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/411]
- Abû <u>H</u>âzim Al-Madînî a dit : « J'adresse parfois une exhortation sans raison, si ce n'est m'exhorter moi-même. » [Al-Hilyah 1/527]
- Wahb Ibn Munabbih a dit : « J'observe mes caractères et rien ne me plaît. » [Al-Hilyah 2/50]
- Muhammad Ibn Alî a dit : « Suffit pour défaut de voir chez les gens ce qu'on ignore en soi-même, et d'ordonner aux gens ce qu'on ne saurait soi-même abandonner. » [Al-Hilyah 1/510]
- Abû Qilâbah a dit : « Si l'homme connaît mieux sa personne qu'autrui, il va au salut; et si autrui connaît mieux sa personne que luimême, il va à sa perte. » [Al-Hilyah 2/392]
- Abû Sinân rapporte : « Iblîs a dit : Si je domine le fils d'Adam en trois chose, j'aurais fait de lui ce que je veux : qu'il oublie ses péchés, qu'il considère éminentes ses œuvres, et qu'il s'infatue de son avis. » [Al-Hilyah 2/152]
- Sufyân a dit: « Si tu te connais, ce que disent les gens ne te nuira point. » [Az-Zuhd li Almad 439]

- Dâwud At-Tâ'î a dit : « Prends garde qu'Allah te voit là où Il t'a interdit d'être, et qu'Il ne te voit pas là où Il t'a ordonné d'être ; et sois gêné devant Sa proximité et Son pouvoir sur toi. » [Al-Hilyah 2/467]
- Muhammad Ibn Sîrîn a dit : « Nous disions que l'homme qui commet le plus de fautes est celui qui se consacre le plus à mentionner les fautes d'autrui. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/101]
- As-Sarî As-Saqatî a dit : « La plus grande des forces consiste à ce que tu domines ton âme. Celui qui est incapable d'éduquer son âme sera plus incapable encore d'éduquer autrui. » [Sifah As-Safwah 2/627]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Ils disent : « le combat ! » alors que je lutte déjà contre mon âme. » [Al-Hilyah 1/420]
- Muhammad Ibn Al-Munkadir a dit : « J'ai lutté contre mon âme pendant quarante ans avant qu'elle ne fasse preuve de droiture. » [Sifah As-Safwah 2/479]
- Un homme interrogea Ibn Al-Mubârak concernant la surveillance aux frontières, et il lui répondit : « Surveille ton âme jusqu'à l'amener à la vérité, c'est là la meilleure des surveillances. » [Al-Hilyah 3/40]
- Mutarrif a dit: « Celui qui veut savoir ce qu'il a auprès d'Allah, qu'il voit ce qu'Allah a auprès de lui. » [Az-Zuhd li Ahmad 417]
- **Masrûq** a dit : « Celui qui garde à l'esprit la surveillance d'Allah jusqu'en ce qui concerne les pensées furtives de son cœur, Allah le préservera dans les mouvements de ses membres. » [Sifah As-Safwah 4/368]
- On demanda à Yazîd Ibn 'Abd Allah : « Ne devons-nous pas doter notre mosquée d'un toit ? » Il répondit : « Amendez vos cœurs et votre mosquée vous suffira. » [Al-Hilyah 2/312]

### La préservation de l'ouïe et de la vue

- ® Nâfic rapporte: « Je cheminais avec **Ibn cumar** lorsqu'il entendit le son de la flute d'un pâtre. Il mit ses doigts dans ses oreilles, s'éloigna du chemin, puis dit: « Ô Nâfic! Entends-tu? » Je répondis non, il sortit donc ses doigts de ses oreilles, puis s'éloigna encore du chemin et demanda: « Ô Nâfic! Entends-tu? » Je répondis de nouveau non, il sortit donc ses doigts de ses oreilles, s'éloigna encore du chemin, puis dit: C'est ainsi que j'ai vu agir le Messager d'Allah (囊). » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 1/207]
- **Bin Mascûd** a dit : « La musique fait croitre l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait croitre la plante. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/283]
- Anas a dit: « Le pire gain est celui tiré de la flute. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/288]
- ☼ On mentionna en présence d'Al-Qâsim Ibn Muhammad la musique et le fait de se consoler en l'écoutant, et il dit : « Informez-moi. Lorsqu'on distinguera les adeptes de la vérité des adeptes du faux, en quel groupe sera la musique ? Dans le groupe des adeptes du faux. Donc je n'en ai aucun besoin. » [Mawsû¹ah Ibn Abî¹-d-Dunyâ 5/284]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « La musique amène à la fornication. »
  [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/283]
- Al-Hasan a dit: « Deux sons sont maudits: celui de la musique dans la joie, et celui du cri des pleureuses dans le malheur. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/286]
- Anas a dit: « Si une femme passe devant toi, ferme les yeux jusqu'à ce qu'elle s'en aille. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/206]
- Abû <u>Hakîm rapporte</u>: « <u>Hassân Ibn Abî Sinân</u> sortit le jour du *îd*, et lorsqu'il revint son épouse lui dit: « Combien de belles femmes as-tu vues aujourd'hui? » Elle ne cessa d'insister jusqu'à ce qu'il lui dise: « malheur à toi! Je n'ai cessé de fixer mon pouce depuis que je t'ai quittée jusqu'à revenir. » [Al-Muntadham 8/152]

- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Le regard peut susciter dans le cœur un désir, et le désir peut amener une longue tristesse. » [Az-Zud li Almad 479]
- Sufyân rapporte: « Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym baissait le regard; un jour des femmes passèrent et il baissa le regard au point que les femmes pensent qu'il était aveugle, et il chercha protection auprès d'Allah contre la cécité. » [Dhamm Al-Hawâ 86]
- & Abû Bakr Al-Marrûdhî rapporte : « J'ai demandé à Abû Aldah Ahmad Ibn Hanbal : « Que dire d'un homme qui se repent et dit : « Même si on me fouettait le dos je n'entrerais pas dans la désobéissance à Allah » si ce n'est qu'il ne cesse de regarder vers l'illicite ? Il répondit : Quel est ce repentir ?! » [Dhamm Al-Hawû 82]
- Ibn Al-Jawzî rapporte: « Vivait à notre époque Abû-l-Hasan Ibn Ahmad Al-Harbî qui ne marchait dans la rue qu'en portant un voile sur la tête afin d'empêcher son regard de dévier. » [Dhamm Al-Hawâ 85]
- On a dit : « Le regard peut être plus explicite que la langue. » [«Uyûn Al-Akhbâr 4/372]
- Wakî<sup>c</sup> rapporte : « Nous sommes sortis avec **Sufyân At-Thawrî** le jour du *cîd* et il dit : la première chose que nous faisons aujourd'hui est de baisser le regard. »
- & Kathîr Ibn Hishâm rapporte: « Nous étions assis avec **Sufyân At-Thawrî** à Bassora, lorsqu'on l'informa que passait Musâwir Ibn Siwâr, qui faisait partie de la garde de Muhammad Ibn Sulaymân. Il bondit alors et rentra chez lui en disant: Je déteste voir celui qui désobéit à Allah sans être capable d'y mettre fin. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/206]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit : « Ne regardez pas leurs navires, car cela éteint la lumière de la réprobation à leur encontre. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/206]

# La vigilance face aux péchés et l'empressement vers les adorations

- Salmân Al-Fârisî a dit: « Si tu commets un péché en secret, accomplis une bonne action en secret ; et si tu commets un péché en public, accomplis une bonne action en public, afin que l'un compense l'autre. » [Sifah As-Safwah 1/258]

- Al-Qâsim rapporte: « On interrogea Ibn cAbbâs à propos d'un homme qui fait des efforts dans l'adoration mais commet des péchés, et un autre qui ne fait pas d'effort dans l'adoration mais ne commet pas de péchés; et il répondit: Je préfère la préservation [vis-à-vis des péchés]. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 337]
- Anas a dit : « L'homme est privé de la prière de nuit et du jeûne dans la journée en raison d'un mensonge qu'il prononce. » [As-Shu'ab 4/4890]
- & Abû-d-Dardâ' a dit: « Prenez garde d'être maudits par le cœur des croyants, sans vous en apercevoir. L'un de vous s'isole pour désobéir à Allah, et Allah suscite l'aversion pour lui dans le cœur des croyants. » [Al-Hilyah 1/215]
- Abû Ayyûb Al-Ansârî a dit : « Un homme peut accomplir une bonne action, se confier à cela, et commettre des actes qui viendront la consumer, jusqu'à arriver devant Allah et que cette bonne action l'ait mis dans une mauvaise situation. Un homme peut commettre une mauvaise action et s'en effrayer jusqu'à parvenir devant Allah en toute sécurité. » [As-Shusab 5/6880]

- & Abû 'Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Laylâ rapporte: « Abû-d-Dardâ écrivit au responsable d'Égypte: Si le serviteur obéit à Allah, Allah l'aime et le fait aimer des gens; et s'il désobéit à Allah, Allah le déteste et le fait détester des gens. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 240]
- & Avant sa mort, Abû Mûsâ Al-Ash ârî pratiqua des efforts intenses, et on lui dit: « Pourquoi ne cesses-tu pas, ou ne fais-tu pas preuve d'un peu d'indulgence envers ta personne? » Il répondit: « Lorsqu'on lâche la jument et qu'elle se rapproche de la fin de la course, elle donne tout ce qu'elle a, et ce qui reste de mon existence est plus minime que cela! » Il ne cessa donc d'agir ainsi jusqu'à son décès. » [Qaṣr Al-Amal 150]

- ® Ibrâhîm Ibn Al-Ashcath rapporte : « J'ai entendu Al-Fudayl Ibn 'Iyâd dire : Qui te dit que tu n'as pas commis devant Allah un acte pour lequel Il t'a abhorré et pour lequel Il a fermé devant toi les portes du pardon, alors que toi tu ris. Comment penses-tu que sera ta situation ? » [Sifah As-Safwah 2/467]
- <sup>™</sup> Un sage a dit: « La sagesse dit: Que celui qui me cherche et ne me trouve pas accomplisse ce qu'il connaît de meilleur et délaisse ce qu'il connaît de plus vil, et s'il gait ainsi, je serais avec lui, mais s'il ne me reconnaît pas. » [<sup>\*</sup>Uyûn Al-Akhbâr 2/520]
- **GAMT Ibn Maymûn** a dit: « Mon père ne jeûnait et ne priait pas beaucoup, mais il détestait désobéir à Allah. » [Al-Hilyah 4/82]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit: «Si tu n'œuvres pas, ne désobéis pas. »
  [Al-Hilyah 3/97]
- Al-Hasan a dit : « Les pieux se préservent de ce qu'on leur a interdit, et accomplissent ce qu'on leur a imposé. » [Tafsîr Ibn Kathîr 1/40]
- Mâlik a dit: « Celui qui n'a en lui aucun bien pour lui-même n'en aura pas pour autrui, car sa personne est prioritaire sur toute autre, et s'il la perd, cela sera plus encore le cas pour d'autre. Celui qui aime sa personne la préserve et s'éloigne de tout ce qui lui nuit et la diminue, ainsi il l'éloigne du vol par peur de l'amputation, de la fornication par peur de la peine légale, et du meurtre par peur du talion. » [Al-Faqd Al-Farîd 1/331]

- **Abû Sulaymân** a dit: « Le perdant est celui qui affiche ses œuvres pieuses aux gens, et sa malfaisance à Celui qui est plus proche de lui que sa veine jugulaire. » [Mawidhah Jâmicah 141]
- W Un homme demanda à <u>Hâtim Al-Asam</u>: « Exhorte-moi. » Il lui répondit: « Si tu veux désobéir à ton Maître, fais-le en un lieu où Il ne te voit pas. » [Al-<u>H</u>ilyah 3/388]
- & Al-Hasan a dit: « Pressez-vous d'accomplir des œuvres pieuses avant la fin de votre existence, car vous avez pour vous ce qui est passé, et non ce qui est à venir. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/320]
- Sacîd Ibn Jubayr a dit: « Est considérée comme une perte d'argent qu'Allah t'accorde des biens licites que tu dépenses dans la désobéissance à Allah. » [Al-Hilyah 4/281]
- © cUmar Ibn Dharr a dit : « Magnifiez le rang d'Allah en vous écartant de ce qui n'est pas permis, car on n'est pas à l'abri de Sa ruse lorsqu'on Lui désobéit. » [As-Shucab 5/5837]
- \*Umar Ibn Abd Al-Azîz a dit: « La crainte d'Allah ne consiste pas en la prière de nuit, le jeûne, ou l'alliance des deux, mais la crainte d'Allah consiste à accomplir ce qu'Allah a imposé et délaisser ce qu'Il a interdit, et si des œuvres s'ajoutent à cela, c'est un bien qui s'ajoute à un bien. » [Jâmic Al-Vulûm wa-l-Hikam 91]
- Muctamir Ibn Sulaymân rapporte de son père : « L'homme commet un péché et en porte ensuite l'humiliation. » [As-Shucab 5/6839]

- & Lorsqu'Ibn As-Sammâk concluait une exhortation, il disait: « la langue décrit, le cœur reconnait, et les actes contredisent. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/320]
- Wuhayb Ibn Al-Ward: « Exhorte-moi. » Il lui répondit: « Prends garde à ce qu'Allah soit, de ceux qui te voient, celui que tu considères le moins. » [Al-Hilyah 3/418]
- **@ Un bédouin** exhorta des gens et leur dit : « Qu'Allah fasse miséricorde à l'homme fort qui utilise sa force dans l'obéissance à Allah, et à l'homme faible incapable de désobéir à Allah. » [Az-Zuhd Al-Kabîr 2/247]

- \*\*Abd Al-Azîz Ibn Abî Rawwâd rapporte: « J'ai assisté à l'agonie d'un homme et je lui disais: « Dis: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » et il le répétait, et la dernière fois, je lui dis: « Dis: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » et il me répondit: « Que dis-tu? Je renie ce que tu dis. » Et il mourut sur cela. J'ai interrogé son épouse et elle me dit qu'il était alcoolique. Craignez donc les péchés, car ce sont eux qui l'ont mené à cela. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/370]
- Makhûl Ad-Dimashqî a dit : « Les gens au cœur le plus sensible sont ceux qui commettent le moins de péché. » [Az-Zuhd li Aḥmad 382]
- © 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz a dit : « Allah ne châtie pas l'ensemble des gens pour le péché d'un individu, mais si le mal est pratiqué en public, ils méritent tous le châtiment. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/312]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit : « Si tu ne peux prier la nuit et jeûner le jour, sache que tu es privé de bien, et que ce sont tes fautes qui t'ont enchainé. » [As-Siyar 8/435]
- **Abû** Al-Hasan a dit: « Le péché commis après un péché est le châtiment du péché; et la bonne action accomplie après une bonne action est la récompense de la bonne action. » [Sifah As-Safwah 2/226]
- **As-Shâfi**cî a dit : « S'éloigner des péchés et délaisser ce qui ne te concerne pas illumine le cœur. » [As-Siyar 10/98]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Plus je suis pauvre plus je suis vertueux. Je désobéis à Allah et j'en constate les conséquences sur ma monture et mon épouse. » [Al-Hilyah 8/109]
- Al-Hasan a dit: « Les dévots n'ont pas voué une adoration meilleure que l'abandon de ce qu'Allah leur a interdit. » [Mawsû ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/196]
- ⊕ Un homme demanda à <u>Hâtim Al-Asam</u>: « Que désires-tu? La préservation en ce jour, jusqu'à la nuit. Tous les jours ne sont-ils pas préservation? Ma préservation en ce jour consiste à ce que je ne désobéisse pas à Allah. » [Al-Hilyah 2/514]

- © cAlî Ibn Khashram rapporte : « Je n'ai jamais vu un livre dans la main de Wakîc, il mémorisait tout. Je l'ai interrogé concernant les remèdes aidant à la mémorisation, et il me dit : « Si je t'informe du remède, l'utiliseras-tu ? Oui, par Allah! Délaisser les péchés, je n'ai rien connu de meilleur pour la mémorisation. » [As-Siyar 2/810]
- **Bishr Ibn Al-Harith** a dit : « Le serviteur ne goutera pas à la douceur de l'adoration, tant qu'il ne mettra pas, entre lui et ses désirs, un mur en fer. L'invocation est l'expiation des péchés. » [Al-Hilyah 8/354]
- Salamah Ibn Dînâr a dit : « Si tu vois qu'Allah continue à t'accorder des bienfaits, alors que tu Lui désobéis, prends garde. » [Sifah As-Safwah 2/157]
- Bakr Ibn 'Abd Allah Al-Muzanî a dit: « Celui qui commet un péché en riant entrera en Enfer en pleurant. » [Al-Hilyah 6/185]
- \*\*Cumar Ibn Abd Al-Azîz lia des liens de fraternité avec un esclave nommé Sâlim. Lorsqu'il devint Calife, il le fit venir un jour et lui dit : Ô Sâlim, je crains de ne pas parvenir au salut! Si tu crains, c'est très bien, moi je craignais que tu ne craignes pas. Allah a établi un serviteur dans une demeure, en laquelle il a commis un seul péché, et Il l'a fait sortir de cette demeure ; alors que nous commettons de nombreux péchés et voulons nous établir dans cette demeure! » [Al-Hilyah 5/329]
- **Al-Hasan** a dit : « Les dévots n'ont pas voué de meilleure adoration que de délaisser ce qu'Allah leur a interdit. » [Al-Warae 8]
- Shafî Al-Asbahî a dit: « Délaisser le péché est plus aisé que de chercher le repentir. » [Al-Hilyah 5/167]
- Al-Awzâ<sup>c</sup>î rapporte : « J'ai entendu Bilâl Ibn Sa<sup>c</sup>d dire : Ne considère
   pas la petitesse du péché, mais considère Celui auquel tu désobéis. » [Al-Hilyah 5/223]
- \*\*Brâhîm Ibn Abî Bakr Ibn Ayyâsh a dit : « J'étais aux côtés de mon père qui était sur le point de mourir, et je pleurais. Il me dit : Ô mon fils, ne pleure pas, car ton père n'a jamais commis aucune turpitude. » [Al-Mukhtadarîn 228]
- **& Al-Mustamir** rapporte de son père : « La bonne action est une lumière dans le cœur et une force dans les œuvres ; alors que le péché est ténèbres dans le cœur et faiblesse dans les œuvres. » [Al-Hilyah 3/30]

- **Wahb Ibn Munabbih** a dit : « Celui qui se voue à Allah augmente sa force, et celui qui paresse augmente sa léthargie. » [Az-Zuhd li Almad 447]
- Sulaymân At-Taymî rapporte: « Nous n'avons pas été trouvé Hammâd Ibn Salamah à un moment où on adore Allah sans le trouver dans l'adoration. S'il s'agissait d'un moment de prière, nous le trouvions en prière; et s'il ne s'agissait pas d'un temps de prière, nous le trouvions à accomplir ses ablutions, visiter un malade, participer à des funérailles, ou assis dans la mosquée. Nous considérions qu'il ne savait pas désobéir à Allah (%). » [Al-Hilyah3/28]
- **Yazîd Ar-Raqqâshî** a dit: «Ô Yazîd! Qui jeûnera, priera ou cherchera la satisfaction de ton Seigneur pour toi lorsque tu mourras? » [Al-Agd Al-Farid 1/320]
- Ghanîm Ibn Qays a dit : « Nous nous exhortions au début de l'islam par quatre choses : œuvre lorsque tu as du temps libre pour lorsque tu seras occupé, lorsque tu es en bonne santé pour lorsque tu seras malade, dans ta jeunesse pour ta vieillesse, et de ton vivant pour ta mort. » [Az-Zuhd li Almad 422]
- **& Khâlid Ibn Macdân** a dit : « Si on ouvre à l'un de vous une porte du bien, qu'il s'y presse, car il ne sait pas quand on la lui refermera. » [Al-Hilyah 5/211]
- Dhufr Ibn cAbd Ar-Rahmân rapporte: « J'ai demandé à Dâwud At-Tâ'î: Ô Abû Sulaymân, quel est ton avis sur le tir, car j'aimerais l'apprendre? Il répondit: Le tir est bon, mais ces jours t'appartiennent, alors vois à quoi tu veux les occuper. » [Al-Hilyah 7/336]
- Al-Firyâbî rapporte: « Sufyân At-Thawrî priait, puis il se tournait vers les jeunes et disait: Si vous ne priez pas aujourd'hui, alors quand? » [Al-Hilyah 7/59]

- ⊕ Un homme dit à Zuhayr Ibn Abî Nucaym : « Veux-tu m'adresser une recommandation ? » Il répondit : « Oui, prends garde qu'Allah te saisisse alors que tu es insouciant. » [Sifah As-Safwah 4/9]
- \*Awn Ibn Abd Allah a dit: « Le bien d'Allah est nombreux, mais seuls peu de gens le voient, Allah l'expose aux gens, mais ne le voit pas celui qui ne regarde pas en sa direction, ne le trouve pas celui qui ne le cherche pas, ne le réclame pas celui qui ne le connaît pas. Ne voyez-vous pas la profusion d'étoiles dans le ciel, pourtant seuls les savants savent se guider à travers elles. » [Al-Hilyah 4/245]
- ® On demanda à **Wahb Ibn Munabbih**: « La clé du Paradis n'est-elle pas : il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah? » Il répondit : « Oui, mais toute clé possède des dents ; celui qui vient à la porte avec les dents qui conviennent, on lui ouvre, et celui qui vient à la porte sans les dents, on ne lui ouvre pas. » [Al-Hilyah 4/66]
- & L'épouse de <u>Hassân Ibn Abî Sinân</u> rapporte : « Il venait avec moi au lit, puis me trompait à la manière de l'enfant qui trompe sa mère. Lorsqu'il savait que je dormais, il se dérobait, sortait et priait. Je lui dis : Ô cAbd Allah! Combien de temps vas-tu te faire endurer cela? Il me répondit : Tais-toi, malheur à toi, il se peut que je fasse un somme duquel je ne me lève plus jamais. » [Al-<u>Hilyah 3/117]</u>
- Ibn Abî Ad-Dhi'b faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration, et si on lui avait dit : « La Résurrection va survenir demain », il n'aurait pas pu faire plus d'effort encore. [As-Siyar 7/141]
- As-Shacbî rapporte: « Masrûq s'évanouit un jour très chaud, alors qu'il jeûnait. Sa fille lui dit: « Romps le jeûne. Que me veux-tu? De la bienveillance. Ô ma fille, je recherche la bienveillance pour ma personne en un jour dont la durée sera de cinquante mille ans. » [Sifah As-Safwah 2/633]
- Wuhayb Ibn Al-Ward a dit: « Si tu peux faire en sorte que personne ne te devance vers Allah, fais-le. » [Lată îf Al-Marârif 432]
- ☼ Ibrâhîm Ibn Ad-ham rendit visite à un de ses frères malade, et celuici soupirait et regrettait. Ibrâhîm Ibn Ad-ham lui dit : « Pourquoi soupirestu et regrettes-tu ? » Il répondit : « Mon regret ne concerne pas le fait de rester en ce bas-monde, mais les nuits où j'ai dormi, les jours où je n'ai pas

jeûné, et les moments où j'ai négligé la mention d'Allah (ﷺ). » [Min Akhbâr As-Salaf 202]

- Al-Fudayl a dit: « Les paroles du croyant sont sagesses, son silence réflexion, son regard exhortation, et ses œuvres bonté. Si tu agis ainsi, tu ne cesseras d'être dans l'adoration. » [Al-Hilyah 8/98]
- Mukhallad Ibn Al-Husayn a dit: « Allah n'incite pas à une œuvre sans qu'Iblîs ne s'y oppose de deux manières, et peu lui importe laquelle réussira: soit l'exagération en cela, soit la négligence. » [Al-Hilyah 3/63]
- Al-Fudayl a dit: « Plus le péché est minime pour toi, plus il est grand auprès d'Allah; et plus le péché est grand pour toi, plus il est minime auprès d'Allah. » [As-Siyar 2/774]
- **Yahyâ Ibn Muʿâdh** a dit : « Je ne vous commande pas de délaisser ce bas-monde, mais je vous commande de délaisser les péchés. Délaisser ce bas-monde est méritoire alors que délaisser les péchés est obligatoire. Vous avez plus besoin d'accomplir les obligations que de rechercher les bonnes actions et œuvres méritoires. » [Sifah As-Safwah 4/345]
- **Abû Sulaymân Ad-Dârânî** a dit: « Toute personne qui accomplit une œuvre surérogatoire en laquelle il éprouve délectation, et qui voit arriver le temps d'accomplissement d'une œuvre obligatoire, sans mettre fin à son œuvre surérogatoire, est trompé en celle-ci. » [Al-Hilyah 3/192]
- ® On demanda à un homme de la tribu de Qays : « Adresse-nous une exhortation. » Il dit : « Je vous mets en garde contre : plus tard. » [Mawsûʿah lbn Abî-d-Dunyâ 5/358]
- Shu<sup>c</sup>bah rapporte: « Je n'ai pas donné un rendez-vous à Ayyûb sans qu'il ne m'y ait devancé. » [Al-Hilyah 3/192]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Les plus malheureux des hommes au Jour de la Résurrection seront au nombre de trois: un homme qui avait un esclave qui viendra au Jour de la Résurrection avec des œuvres meilleures que les siennes; un homme qui possédait des biens mais n'en a pas fait l'aumône, alors que celui qui en hérite après lui en fait l'aumône; et un

homme savant qui n'a pas tiré profit de sa science, mais l'a enseignée à un autre qui en a tiré profit. » [Al-Hilyah 2/436]

- Makhûl a dit: « Nous étions fœtus dans le ventre de nos mères, certains sont morts avant terme, et nous étions parmi ceux qui restaient; puis jeunes enfants allaités, certains périrent et d'autres survécurent; puis adolescents, certains périrent et d'autres survécurent; puis adultes, certains périrent et d'autres survécurent; puis nous sommes devenus vieux. Puisses-tu perdre ton père! Qu'attendons-nous et que voulons-nous? Est-il une autre condition à laquelle nous allons passer? » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/730]
- **Zayd Ibn Aslam** rapporte: « On dit qu'Allah a des serviteurs qui ouvrent tout bien et ferment tout mal, et d'autres serviteurs qui ferment tout bien et ouvrent tout mal. » [Al-Hilyah 1/518]
- Abû 'Uthmân a dit : « Il est du devoir de celui qu'Allah a honoré par la connaissance de ne pas s'avilir par le péché. » [Al-Hilyah 3/364]
- **© Umar** dit, sur la chaire de Médine : « L'alcool a été interdit, et il est tiré de cinq choses : le raisin, le miel, la datte, le blé et l'orge. L'alcool (khamr) désigne tout ce qui couvre la raison. » [Muslim]
- © cUthmân a dit : « L'alcool rassemble tous les turpitudes, puis il mentionna les fils d'Israël et dit : on donna à un homme le choix entre tuer un enfant, effacer un livre et boire de l'alcool. Il choisit de boire de l'alcool et pensa que c'était ce qui était moindre. Il but et ensuite commit tout le reste. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/254]
- On dit à Al-cAbbâs Ibn Mirdâs après qu'il ait prit de l'âge : « Bois de l'alcool, cela te renforcera! » Il répondit : « Serais-je le maître de mon peuple au matin pour être le plus vil d'entre eux au soir ? Par Allah, jamais n'entrera dans ma gorge ce qui peut s'interposer entre moi et ma raison. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/265]
- ® On dit à Qays Ibn cÂsim, à l'époque antéislamique : « Tu as délaissé l'alcool ! » Il répondit : « J'ai constaté qu'il dilapidait les biens, amenait à tenir des propos mauvais, et faisait disparaître la civilité des hommes. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/265]
- & cAbbâd Al-Munqarî a dit : « Si la raison était une chose précieuse qui s'achetait, les gens l'achèteraient à prix d'or ; et on peut s'étonner de ceux qui consacrent leurs biens à acheter ce qui la fait disparaître! » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/267]

- **Un pieux** a dit : « Profite du délai qu'on t'accorde dans ton existence et de la possibilité d'œuvrer, et cesse de mentionner des excuses et prétextes, car tu n'as qu'une seule âme, et ton existence est limitée. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 83]

## Les fruits des œuvres pieuses

- Abû-d-Dardâ' a dit: « Lorsque le serviteur obéit à Allah, Allah l'aime, et lorsqu'Allah l'aime, Il le fait aimer de Ses créatures. Mais s'il désobéit à Allah, Allah l'abhorre, et lorsqu'Allah l'abhorre, Il le fait détester de Ses créatures. » [Sifah As-Safwah 1/299]
- Abû Thaclabah Al-Khushanî et Kacb étaient assis, lorsqu'Abû Thaclabah dit : « Ô Abû Ishâq ! Pas un serviteur ne se consacre à l'adoration d'Allah, sans qu'Allah ne lui accorde ce dont il a besoin en ce bas-monde. » Kacb dit : « Ceci car il est dit dans le Livre révélé d'Allah que celui qui fait de toutes ses préoccupations qu'une seule, et la consacre à l'adoration d'Allah, Allah se charge de sa préoccupation, ainsi sa subsistance incombe à Allah, et ses œuvres sont pour lui. Quant à celui qui disperse ses préoccupations, Allah ne se préoccupe pas de savoir en laquelle il périt. » [As-Siyar 2/774]
- Ibrâhîm Al-Khawwâs a dit: « En fonction de la fierté du serviteur pour l'ordre d'Allah, Allah le vêtit de Sa grandeur, et Il établit la grandeur à son égard dans le cœur des croyants. » [Sifah As-Safwah 4/348]
- **Yahyâ Ibn Mu**câdh a dit : « En fonction de ta crainte d'Allah, les gens te révèreront ; en fonction de ton amour pour Allah, les gens t'aimeront ; et en fonction de ton dévouement pour Allah, les gens se dévoueront à ton service. » [Sifah As-Safwah 4/343]
- As-Sarî As-Saqatî a dit : « Celui qui obéit à celui qui est au-dessus de lui sera obéi par celui qui est en-deçà de lui; celui qui craint Allah sera craint de toute chose. » [Sifah As-Safwah 2/627]
- **Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit: « Les gens ne te révèrent qu'en fonction de ta vénération d'Allah. » [Al-Hilyah 3/27]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « Les adeptes de ce bas-monde le quittent sans avoir gouté le meilleur de ce qu'il contient. » On lui demanda: « De quoi s'agit-il? » Il répondit: « De la connaissance d'Allah (﴿※). » [As-Siyar (5/363)]

- Muslim Ibn Yasâr a dit: « On ne s'est pas délecté par une chose meilleure que l'isolement pour la conversation avec Allah. » [Al-Hilyah 1/395]

### Les méfaits de la désobéissance

- Safiyyah rapporte : « La terre trembla à Médine, à l'époque de cumar qui dit : Ô gens ! Qu'est-ce là ? Comme vous êtes prompts à tomber dans le péché ! Si cela recommence, je n'y habiterais plus avec vous. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 4/434]
- **Bin Mascûd** a dit : « L'homme oublie la science qu'il connaît en raison du péché qu'il commet. » [Al-Hilyah 1/120]
- & cAlî a dit : « Les gens verront une époque où ne subsistera de l'islam que le nom, et du Coran que les lettres, à ce moment leurs mosquées seront pleines mais vides de guidée, leurs savants sont les pires créatures à la surface de la terre, c'est d'eux qu'est apparue la tentation et c'est vers eux qu'elle reviendra. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyû 4/431]
- ➡ Hudhayfah a dit: « Les hommes ne dédaignent pas le droit d'Allah sans qu'Allah ne suscite celui qui dédaignera leur droit. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/441]
- Ibn cAbbâs a dit : « Ö toi qui commets un péché, tu n'es pas à l'abri de ses conséquences mauvaises : ce qui entoure le péché est plus grave que le péché lorsque le commets ; ton manque de pudeur devant ceux qui sont à ta droite et ta gauche lorsque tu commets le péché est plus grave que le péché ; le fait que tu ris alors que tu ne sais pas ce qu'Allah fera de toi est plus grave que le péché ; le fait que tu te réjouisses du péché lorsque tu le commets est plus grave que le péché, le fait que tu t'attristes de n'avoir pu commettre le péché est plus grave que le péché lorsque tu parviens à le réaliser, ta peur du vent lorsqu'il soulève le rideau de ta porte lorsque tu commets le péché, alors que ton cœur ne tremble pas devant le regard d'Allah est plus grave que le péché. » [Sifah As-Safwah 1/372]

- & Kacb Al-Ahbâr a dit: « Si tu vois les sabres dégainés et le sang versé, sache que le droit d'Allah a été bafoué sur terre, et qu'Allah se venge de certains d'entre eux. Si tu vois la goutte de pluie ne plus toucher la terre, sache que la zakat n'est pas acquittée, et qu'Allah prive de ce qui est auprès de Lui. Si tu vois les épidémies se propager, sache que la fornication s'est propagée. » [Al-Hilyah 2/256]

- <sup>™</sup> Curwah Ibn Az-Zubayr a dit: « Si tu vois un homme accomplir une bonne action, sache qu'elle a chez lui des semblables; et si tu vois un homme commettre une mauvaise action, sache qu'elle a chez lui des semblables. La bonne action indique sa semblable, et la mauvaise action indique sa semblable. » [Sifah As-Safwah 2/441]
- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Si tu vois qu'Allah continue à t'accorder des bienfaits, alors que tu Lui désobéis, prends garde. » [Sifah As-Safwah 2/489]
- ® On demanda à Wuhayb Ibn Al-Ward: « Celui qui désobéit à Allah goûte-t-il au plaisir de l'adoration? » Il répondit: « Non, pas même celui qui n'a que l'intention de commettre une désobéissance. » [Sifah As-Saftvah 2/533]
- Yahyâ Ibn Musâdh a dit : « Celui qui trompe Allah en secret, Allah dévoile son secret en public. » [Sifah As-Safivah 4/345]
- Sulaymân Ibn Muctamir a dit : « L'homme commet un péché en secret et se lève en en portant l'humiliation. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/445]
- Al-Hasan a dit: « Nous rions, alors qu'il se peut qu'Allah ait vu un de nos actes et ait dit: Je n'accepterai rien de vous. » [Al-Muntadham 7/136]
- **Al-Mustamir** rapporte de son père : « La bonne action est une lumière dans le cœur et une force dans les œuvres ; alors que le péché est ténèbres dans le cœur et faiblesse dans les œuvres. » [Al-Hilyah 3/30]
- Wn jeune dit à Al-Hasan Al-Basrî: « La prière de nuit me fatigue. » Il lui répondit: « Ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. » [Sifah As-Saftvah 3/166]

- We un homme écrivit à son frère : « On t'a accordé la science, donc n'éteins pas la lumière de ta science par les ténèbres des péchés, sinon tu resteras dans les ténèbres le Jour où les gens chemineront à la lumière de leur science. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/524]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Qui te dit que tu n'as pas commis devant Allah un acte pour lequel Il t'a abhorré et pour lequel Il a fermé devant toi les portes du pardon, alors que toi tu ris. Comment penses-tu que sera ta situation ? » [Sifah As-Safwah 2/467]
- \*\*Seigneur! Combien T'ai-je désobéi sans que Tu ne me châties! » Allah révéla alors à un prophète des fils d'Israël: « Dis-lui: Combien t'ai-Je châtié sans que tu ne t'en rendes compte: ne t'ai-Je pas retiré la suavité de Ma conversation. » [Al-Hilyah 3/319]
- ⑤ Ibrâhîm Ibn ʿAmr As-Sanʿânî a dit: « Allah (※) révéla à Yûshaʿ Ibn Nûn: Je vais faire périr de ton peuple quarante mille des meilleurs d'entre eux, et soixante mille des pires d'entre eux. Seigneur! Concernant les pires d'entre eux, cela est entendu, mais pourquoi les meilleurs d'entre eux? Ils ne se sont pas courroucés pour ce qui suscite Ma colère, mais ils mangeaient et buvaient avec eux. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/312]
- **Mus**car rapporte: « On ordonna à un ange de détruire une ville, et il dit: « Ô Seigneur! Untel, le dévot, s'y trouve. » Allah lui révéla alors: « Commence par lui, car son visage n'a jamais pâli face à ce qui suscite Mon courroux. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/433]
- Al-Hasan a dit: « Par Allah! Les troubles ne sont qu'un châtiment d'Allah frappant les gens. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/435]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « J'ai lu dans la sagesse qu'Allah dit : Je suis Allah, le Roi des rois, les cœurs des rois sont dans Ma Main, celui qui M'obéit je fais [des rois] une miséricorde pour lui, et celui qui Me désobéit, je fais [des rois] un châtiment pour lui. Ne vous préoccupez pas d'insultez les rois, mais repentez-vous auprès de Moi, afin que Je les fasse penchez vers vous. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyû 4/436]

pires d'entre vous, c'est un signe de Ma colère envers vous. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/436]

- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « Le serviteur n'est pas frappé par un châtiment pire que la dureté du cœur. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/449]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Allah révéla à l'un de Ses prophètes : si celui qui Me reconnait Me désobéit, Je le soumets à celui qui ne Me reconnait pas. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/437]
- On dit à Al-Hajjâj: « Tu fais ceci et cela! » Il répondit: « Je suis un châtiment envoyé par Allah sur les habitants d'Irak. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/441]
- Muhammad Ibn Wâsic a dit : « Les péchés successifs font mourir le cœur. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/446]
- Hammad Ibn Salamah a dit: « La malédiction n'est pas une noirceur se voyant sur le visage, mais elle consiste à ce que tu ne sortes pas d'un péché sans tomber dans un autre. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/450]
- Qatâdah a dit: « Les bêtes invoquent contre les pécheurs des fils d'Adam lorsque la pluie ne tombe pas, et elles disent: C'est la faute des actes des fils d'Adam, qu'Allah maudisse les pécheurs des fils d'Adam! » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/451]
- <sup>™</sup> Cubayd Allah Ibn Shamît rapporte de son père : « Celui qui agrée la perversion compte parmi ses adeptes, et celui qui agrée qu'on désobéisse à Allah (¾), on n'élève aucune de ses œuvres. » [Al-Ḥilyah 1/449]

## La réflexion et la méditation

- & Abû-d-Dardâ' pratiquait essentiellement la réflexion et la méditation. [Istinshâq Nasîm Al-Uns 49]
- Muhammad Ibn Wâsis rapporte : « Un homme vint trouver Umm Dharr, après le décès d'Abû Dharr, afin de l'interroger sur ses adorations. Il lui demanda : « Je suis venu te voir pour que tu m'informes des adorations d'Abû Dharr. » Elle répondit : « Il passait la plus grande partie de la journée seul à méditer. » [Al-Hilyah 1/139]
- **Abû-d-Dardâ'** a dit: « Celui qui ne voit le bienfait d'Allah que dans la nourriture et la boisson, aura fait preuve de peu de compréhension, et son châtiment est proche. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 221]
- & cAbd Allah Ibn cAbbâs a dit : « Réfléchissez sur toute chose, mais ne réfléchissez pas sur l'essence d'Allah. Se trouvent entre les sept cieux et Son Marchepied sept lumières, et Il est au-dessus de cela. » [At-Tuḥſah Al-Madaniyyah 1/73]
- Abû-d-Dardâ' a dit: « La méditation d'une heure est meilleure qu'une nuit en prière. » [Az-Zuhd li Aḥmad]
- Sâlih Al-Murrî vint présenter ses condoléances à Abd Allah Ibn Al-Hasan pour la mort de sa mère, et il lui dit: « Si ce malheur a suscité en toi une leçon, c'est un bienfait pour toi; et si ce n'est pas le cas, sache que le malheur en toi est plus grand encore [que la perte de ta mère]. » [Az-Zuhd li Ahmad 376]
- & La sœur de **Bishr Ibn Al-Harith** rapporte: « Une nuit, Bishr entra chez moi et resta à réfléchir jusqu'au matin. Je lui dis alors: À quoi réfléchissais-tu toute la nuit? Il répondit: Je réfléchissais sur Bishr le chrétien, Bishr le juif, Bishr le mazdéen, et à moi-même qui me nomme Bishr. Je me disais: Qu'as-tu fait pour qu'Il te privilégie? Je réfléchissais sur Sa grâce sur moi, et je Le louais. » [Sifah As-Safwah 2/514]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « La réflexion est une lumière que tu fais pénétrer en ton cœur. » [Al-Hilyah 7/306]
- **Bishr Ibn Al-Harith** a dit: « Si les gens réfléchissaient sur l'immensité d'Allah, ils ne Lui désobéiraient pas. » [Min Akhbar As-Salaf 163]

- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Les poitrines des croyants bouillonnent des actes de piété, et les poitrines des dépravés bouillonnent de débauche. Allah voit vos préoccupations, alors regardez bien qu'elles sont vos préoccupations. » [Al-Hilyah 6/288]
- Al-Hasan a dit : « La meilleure des adorations consiste à réfléchir sur la retenue. » [Al-Warac 37]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit : « La mention d'Allah est une bonne chose, mais la réflexion sur les bienfaits d'Allah est la meilleure des œuvres. » [Al-Hilyah 5/314]

- Sufyân At-Thawrî a dit : « Le regard des yeux voit ce bas-monde, et le regard du cœur voit l'au-delà. On peut voir avec ses yeux mais ne pas tirer profit de sa vue, mais lorsqu'on voit avec le cœur, on en tire profit. » [Al-Hilyah 7/53]
- Shaqîq Al-Balkhî a dit: « Si le serviteur détourne son cœur d'Allah et de la réflexion sur Sa création et Son bienfait sur lui, et qu'ensuite il meurt, il meurt désobéissant, car le cœur du serviteur doit constamment rester avec Allah. Il dit: Seigneur! Accorde-moi la foi, préserve-moi du malheur, protège-moi de mes défauts, accorde-moi ma subsistance, fais que tes bienfaits sur moi se suivent. Ainsi, il médite constamment sur les bienfaits d'Allah. La réflexion sur les bienfaits d'Allah est reconnaissance, et la négliger est insouciance. » [Al-Hilyah 2/502]
- § Yûsuf Ibn Asbât rapporte: « Alors que nous avions accompli la prière du cishâ', Sufyân me dit: « Donne-moi l'écuelle pour les ablutions. » Je la lui ai donnée, il la prit dans sa main droite et mit sa main gauche sur sa joue. Je me suis endormi, et lorsque je me suis réveillé c'était l'aube, et j'ai constaté que l'écuelle était toujours dans sa main droite, et sa main gauche sur sa joue. Je lui dis: « Ô Abû cAbd Allah! L'aube est apparue. » Il

me répondit : « Depuis que tu m'as donné cette écuelle, je suis resté ainsi à méditer sur l'au-delà. » [Sifah As-Safwah 1/336]

- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « La réflexion est la clé de la miséricorde, ne voyez-vous pas qu'on réfléchit puisqu'on se repent ? » [Al-Hilyah 7/306]
- © cAbd Al-Aclâ Ibn Ziyâd Al-Aslamî rapporte: « Un jour, j'ai vu Dâwud At-Tâ'î debout, pensif, au bord de l'Euphrate. Je lui dis: Qu'est-ce qui t'amène ici, ô Abû Sulaymân? Il répondit: Je regarde comment les bateaux voguent sur les flots, soumis à l'ordre d'Allah. » [Al-Hilyah 7/356]
- & Abû Muhammad, le fils de la sœur d'As-Shâficî rapporte de sa mère : « Nous pouvions apporter trente fois par nuit la lampe à **As-Shâficî**. Il s'allongeait sur le dos et méditait, puis il appelait la servante afin qu'elle lui apporte la lampe, il écrivait ce qu'il voulait, puis renvoyait la lampe. Pourquoi renvoyait-il la lampe ? La pénombre apporte plus de clarté au cœur. » [Al-Hilyah 3/124]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd rapporte: « On dit à Ibrâhîm: tu médites longuement. Il répondit: la méditation est l'essence de l'œuvre. » [Al-Hilyah 3/26]
- Shaqîq Al-Balkhî a dit: « Si quelqu'un écrivait toute la science, il n'en tirerait profit qu'en possédant deux caractéristiques: que sa pratique soit la méditation et l'exhortation, que son cœur soit disposé à méditer et ses yeux à tirer des exhortations, si bien qu'il ne porte pas le regard sur une chose de ce bas-monde sans en tirer une exhortation. Le croyant est occupé par deux caractéristiques, et l'hypocrite par deux autres: le croyant par l'exhortation et la méditation, et l'hypocrite par l'avidité et l'espérance. » [Al-Hilyah 2/502]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « La réflexion est un miroir qui te montre tes bonnes et mauvaises actions. » [Al-Hilyah 3/26]
- Wn bédouin cheminait sur son chameau lorsque ce dernier mourut subitement. Il en descendit, en fit le tour et dit : « Pourquoi ne te lèves-tu pas ? Pourquoi n'avances-tu pas ? Tes membres sont tous là, tes organes sont intacts, qu'as-tu ? Qu'est-ce qui te portait ? Qu'est-ce qui te faisait avancer ? Qu'est-ce qui t'a terrassé ? Qu'est-ce qui t'a empêché de bouger ? » Puis il laissa le chameau, et s'en alla en méditant et s'étonnant de ce qui était arrivé. [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 45]

# La vigilance face à Satan et ses ruses

- Mutarrif Ibn As-Shakhîr a dit: « Si un homme voit une proie qui ne le voit pas, n'est-ce pas que peu s'en faut qu'il ne l'attrape? Certes. Alors Satan nous voit, et nous le voyons pas, et c'est ainsi qu'il nous attrape. » [Al-Hilyah 1/361]
- Mujâhid a dit: « Satan ne voit pas le fils d'Adam prosterné sans se frapper, se lamenter et dire: On lui a ordonné de se prosterner, il s'est prosterné et obtiendra le Paradis; alors qu'on m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé, et j'obtiendrai l'Enfer. » [Al-Hilyah 2/11]
- & Abû-l-Jald a dit : « J'ai constaté que « demain » était une des armées de Satan qui a fait périr un grand nombre de créatures d'Allah. » [Al-Hilyah 2/259]
- Mutarrif Ibn As-Shakhîr a dit: « Je considère le fils d'Adam comme une chose posée entre Allah (號) et Satan. Si Allah veut lui donner vie, Il l'attire à Lui, et s'Il veut autre chose, Il le laisse avec son ennemi. » [Sifah As-Safwah 3/158]
- **Al-Hasan Ibn Salih** a dit : « Satan ouvre à l'homme quatre-vingt-dixneuf portes du bien, en visant ainsi une porte du mal. » [As-Siyar 2/703]
- **Abû Sulaymân Ad-Dârânî** a dit: « Les insufflations ne viennent qu'au cœur rempli [de foi]. Vois-tu le voleur aller à une ruine pour l'examiner et y pénétrer comme il l'entend? Il va plutôt vers la maison en laquelle se trouvent des liasses qu'il fouille pour les dérober. » [Al-Hilyah 3/183]
- On interrogea Yahyâ Ibn Mucâdh concernant les insufflations et il dit: « Si ce bas-monde est ta prison, ton corps est une prison pour elles ; et si ce bas-monde est ton paradis, ton corps est un jardin pour elles. » [Al-Hilyah 3/263]
- **Un pieux prédécesseur** a dit : « Tu n'obéis pas à Celui qui est bon envers toi, alors comment peux-tu être bon envers celui qui te nuit ? » [Sifah As-Safwah 4/485]
- **What** Un pieux prédécesseur a dit : « Satan pleure sur le croyant lorsqu'il meurt, plus encore que sa famille, en raison du fait qu'il ne peut plus le tenter en ce bas-monde. » [Mawsŵah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/538]

# La vigilance face à la fatuité et la suffisance

- Muhammad Ibn Mûsâ rapporte: « J'ai vu Abû Abd Allah [l'imam Ahmad], alors que Al-Khurasânî lui dit: « Louange à Allah pour m'avoir permis de te voir. » Il lui dit: « Assieds-toi. Qu'est-ce cela? Qui suis-je? » Un homme dit: J'ai vu les signes de l'affliction sur le visage d'Abû Abd Allah, après qu'un homme ait fait ses éloges en disant: « Qu'Allah te récompense par un bien au nom de l'islam. » Il répondit: Plutôt, qu'Allah récompense l'islam par un bien pour moi. Qui suis-je et que suis-je? » [As-Siyar 11/224]
- Mutarrif Ibn Abd Allah dit à Ibn Abî Muslim: « Personne ne m'a jamais loué sans que je ne minimise ma personne. » [Al-Hilyah 2/198]
- As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit: «Si tu crains la fatuité concernant tes œuvres, rappelle-toi l'agrément de Celui qui tu vises, les délices que tu recherches, le châtiment que tu fuis; car celui qui réfléchit à cela, ses œuvres lui paraîtront minimes. » [As-Siyar 10/42]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « Par Allah, pas un croyant ne se lève ou ne se couche sur la surface de la terre sans craindre l'hypocrisie, et seul l'hypocrite se croit à l'abri de l'hypocrisie. » [As-Shucab 1/859]
- Sufyân a dit: « Si tu te connais, ce que disent les gens ne te nuira point. » [Az-Zuhd li Aḥmad 439]

- © cAlî Ibn Zayd rapporte : « Al-Hasan dormit chez nous, et il passa la nuit à pleurer. Au matin je lui dis : Ô Abû Sacîd! Tu as fait pleurer notre famille la nuit dernière. Il répondit : Ô cAlî! Je me suis dit : Ô Hasan [i.e: lui-même] il se peut qu'Allah ait vu un de tes défauts et dit : fais-ce que tu veux, Je n'accepterai rien de toi! » [Az-Zuhd li Almad 341]
- Al-Hasan a dit: « Combien sont amenés progressivement à la perte par la bienfaisance dont ils jouissent. Combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse. Combien sont trompés par le fait que leurs péchés soient dissimulés. » [Az-Zuhd li Aḥmad 327]
- Mâlik Ibn Dînar a dit : « La peur que l'œuvre ne soit pas acceptée est plus difficile que l'œuvre elle-même. » [Al-Hilyah 2/377]
- Muhammad Ibn Wâsic a dit: « Celui qui éprouve de l'aversion envers lui-même, pour Allah, Allah le préserve de Son aversion. » [Al-Hilyah 2/350]
- W Un homme dit à Al-cAlâ Ibn Ziyâd : « Je t'ai vu au Paradis. » Il lui répondit : « Malheur à toi ! Satan n'a-t-il trouvé personne d'autre que toi et moi pour se moquer ? » [Al-Hilyah 2/245]
- ® Ibrâhîm Ibn Al-Ashcath rapporte: « J'ai entendu Al-Fudayl Ibn cIyâd dire: Qui te dit que tu n'as pas commis devant Allah un acte pour lequel Il t'a abhorré et pour lequel Il a fermé devant toi les portes du pardon, alors que toi tu ris. Comment penses-tu que sera ta situation? » [Sifah As-Safwah 2/467]
- Masrûq a dit: « Suffit pour science de craindre Allah (♣), et suffit pour ignorance que de faire preuve de fatuité concernant ses actes. » [As-Siyar 4/68]

- & Al-Marrûdhî dit à Ahmad Ibn Hanbal: « Combien sont nombreux ceux qui invoquent en ta faveur. » Il répondit: « Je crains que ce soit une manière de m'amener progressivement à la perte. » [Al-Hilyah 2/198]
- Yazîd Ibn Maysarah a dit : « Si quelqu'un témoigne de ta piété face à toi, réprouve cela, mets-toi en colère, ne l'accepte pas, et dis : Ô Allah, ne me châtie pas pour ce qu'ils disent, et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas.» [Al-Hilyah 5/240]
- & Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Même si tous les propos du fils d'Adam étaient véridique, et tous ses actes bons, il pourrait tout de même aller sa perte. Comment irait-il à sa perte? En s'infatuant de sa personne. » [As-Shusab 6870]
- & Abû Wahb rapporte : « J'ai interrogé Ibn Al-Mubârak concernant la fatuité, et il me répondit : Elle consiste à ce que tu penses posséder une chose que personne d'autre ne possède. » [As-Shu-cab 7910]
- **Blon 'Uyaynah** a dit: « Celui dont le péché est lié au désir, espère pour lui; quant à celui dont le péché est lié à l'orgueil, crains pour lui, car Âdam a désobéi par désir, et on lui a pardonné, alors qu'Iblîs a désobéi par orgueil, et il a été maudit. » [As-Siyar 8/461]
- ® Ibn Al-Qayyim rapporte: « J'ai entendu Shaykh Al-Islâm dire: « Celui qui sait ne considère pas qu'il ait un droit sur quiconque et qu'il soit meilleur qu'un autre, c'est pourquoi il ne blâme pas, ne demande pas, et n'impose pas. » Il disait souvent: « Je n'ai rien; rien ne vient de moi, et il n'est rien moi. » Il se décrivait aussi souvent en disant: « Je ne suis qu'un besogneux, fils d'un besogneux, et c'est ainsi qu'étaient mon père et mon grand-père. » Et lorsqu'on lui adressait des louanges, il disait: « Par Allah, jusqu'à maintenant je renouvelle constamment mon islam, et je n'ai pas encore bien embrassé l'islam. » [Madârij As-Sâlikîn 2/155-157]
- Weight Hassan a dit: « Un péché qui t'afflige est meilleur qu'une bonne action qui suscite suffisance. » [«Uyûn Al-Akhbâr 1/312]
- Yahyâ Ibn Musâdh a dit: « Je préfère commettre un péché suscitant indigence devant Allah, qu'une bonne action suscitant suffisance face à Lui.» [Sifah As-Safwah 4/340]
- **Abû 'Uthmân Al-<u>H</u>ayrî** a dit : « Le mépris pour les gens est un mal sans remède.» [Al-<u>H</u>ilyah 3/364]

# Face aux éloges et louanges

- @ 'Umar a dit: « Louer c'est égorger. » [Az-Zuhd li Ahmad 228]
- Al-<u>H</u>asan rapporte: « Un homme fit les éloges de 'Umar Ibn Al-Khattâb qui lui dit: « Tu me mènes, ainsi que toi-même, à la perte. »
  [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyû 7/331]
- & Abû Al-Bukhtarî rapporte: « Un homme fit les éloges de cAlî en sa présence, alors qu'il lui était parvenu qu'il le critiquait, il lui dit alors: « Je suis en-deçà de ce que tu dis, et au-dessus de ce que tu penses. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/331]
- **Al-Hasan** a dit: «Se blâmer publiquement est une louange intérieure. » ['Uyûn Al-Akhbâr 1/317]
- **Sufyân Ibn 'Uyaynah** a dit : « Que l'ignorance d'autrui à ton sujet ne domine pas ta connaissance de ta personne. » [Mawsûfah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/330]
- Yazîd Ibn Maysarah a dit : « Si quelqu'un témoigne de ta piété en ta présence, réprouve cela, mets-toi en colère, ne l'accepte pas, et dis : Ô Allah, ne me châtie pas pour ce qu'ils disent, et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas.» [Al-Hilyah 5/240]
- & Al-Ahnaf Ibn Qays entendit quelqu'un dire: « Je me moque d'être blâmé ou critiqué. » Il lui dit alors: « Tu t'es défait de ce qui harasse les nobles. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/441]
- Al-Hasan a dit: « Celui qui affiche un défaut de son âme aura témoigné de sa pureté. » [\*Uyûn Al-Akhbâr 1/317]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit: « Les louanges ne causent aucun tort à qui se connaît. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/330]
- & Les arabes disent : « Ne verse pas dans l'éloge avant de savoir avec certitude. » [\*Uyûn Al-Akhbâr 3/171]

- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Depuis que je connais les hommes, je ne me réjouis pas de leurs éloges et ne réprouve pas leurs blâmes. » On lui demanda : « Pourquoi cela ? » Il dit : « Car celui qui loue exagère, et celui qui blâme exagère. » [Al-Hilyah 2/372]
- & Abû Sinân rapporte : « Un jour, cAbd Allah Ibn Abî Al-Hudhayl se désola de ses péchés, et un homme lui dit : « Ô Abû-l-Mughîrah! N'es-tu pas le pieux, le pur ? » Il répondit alors : « Ô Allah! Ton serviteur a voulu se rapprocher de moi ; je Te prends pour témoin que je l'abhorre! » [Al-Hilyah 2/121]
- & Lorsqu'on louait Ibn Muhayrîz en sa présence, il se mettait en colère et disait : « Qu'en sais-tu ? » [Az-Zuhd li Ahmad 645]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Si tous les voisins d'un homme font ses éloges, il s'agit d'un homme mauvais. De quelle manière? Il les voit commettre des péchés mais n'éprouve rien à leur encontre et il leur présente un visage souriant. » [Al-Hilyah 2/384]
- Bishr Al-Hârith a dit : « Que l'âme apprécie et accepte les louanges est pire pour elle que les péchés. » [Al-Hilyah 3/95]
- **Gardiner** d'aimer la louange et détester le blâme. » [Az-Zuhd li Almad 619]
- **Wahb Ibn Munabbih** a dit: « Si tu entends quelqu'un te louer pour une chose que tu ne possèdes pas, tu n'es pas à l'abri qu'il te blâme pour une chose que tu ne possèdes pas. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/330]
- W Un homme dit à Mu<sup>c</sup>âwiyah Ibn Qurah: « Je t'aime. » Il lui répondit: « Pourquoi ne m'aimerais-tu pas, puisque tu n'es ni un voisin ni un proche? » [Al-Hilyah 1/398]
- Mutarrif rapporte: « Mâlik Ibn Anas me demanda: Que disent les gens de moi? − L'ami te loue et l'ennemi te critique. − Les hommes n'ont cessé d'avoir des amis et ennemis, mais nous cherchons protection auprès d'Allah contre le fait de suivre toute langue. » [Al-Hilyah 2/354]

## Le souvenir de la mort et de l'au-delà

- **Blue Mascûd** a dit: « La mort suffit pour exhortation, la certitude pour richesse, et l'adoration pour occupation. » [Al-Aqibah fi Dhikr Al-Mawt 43]
- Râshid Ibn Sacd rapporte: « Un homme vint trouver Abû-d-Dardâ' et lui dit: « Adresse-moi une recommandation. » Il lui répondit: « Mentionne Allah dans l'aisance et la difficulté; lorsque tu te souviens des morts, considère-toi parmi eux; et lorsque ton âme est sur le point d'obtenir une chose de ce bas-monde, vois ce qu'elle deviendra. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/513]
- Anas a dit: « Je vous informe de deux jours dont les créatures n'ont jamais vu de semblables: le jour où te viendra l'annonciateur d'Allah avec la satisfaction ou le courroux, et le jour où tu te tiendras terrorisé quant à savoir si tu prendras ton livre de la main droite ou de la main gauche. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 343]
- **& Abû-d-Dardâ'** a dit: « Personne ne se souvient abondamment de la mort sans que sa joie et sa jalousie ne diminuent. » [Mawsû ah Ibn Abî -d-Dunyâ 5/514]
- Hânî', l'esclave affranchi de cUthmân rapporte: « Lorsque cUthmân s'arrêtait devant une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. » [Al-Hilyah 1/61]
- Abû-d-Dardâ' a dit: « La mort suffit à exhorter, le temps suffit à distinguer, aujourd'hui parmi les vivants, demain parmi les morts. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/514]
- & Abû-d-Dardâ' se rendit à des funérailles, puis chez la famille du mort qui pleurait, et il dit : Pauvres d'eux ! Morts de demain qui pleurent sur le mort d'aujourd'hui. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/514]

- Ahmad Ibn Harb a dit : « On peut préférer l'ombre au soleil, puis ne pas préférer le Paradis à l'Enfer. » [Al-lhyâ' 4/568]
- Salmân Ibn Muslim rapporte: « Ghazwân Ar-Raqqâshî marcha et vit les gens se bousculer au jour du cld; il pleura et dit: « Je n'ai pas vu un jour plus semblable au Jour de la Résurrection. » puis il rentra chez lui et tomba malade. » [As-Slucab 3/3723]
- Abû Sulaymân rapporte: « Tâwus étendait son lit, s'y allongeait, puis se retourner à la manière du grain dans la poêle, puis il s'immobilisait, se redressait et se tournait vers la Qibla jusqu'au matin, et disait: Le souvenir de l'Enfer a fait voler en éclats le sommeil des dévots. » [Sifah As-Safwah 2/492]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym a dit : « Multipliez le souvenir de cette mort qui n'est semblable à rien de ce que vous avez pu connaître. » [Al-Hilyah 2/114]
- Al-Hasan a dit: « Ô fils d'Adam! Foule la terre de ton pied, bientôt elle sera ta tombe, car tu ne cesses de détruire ton existence depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. » [Al-Hilyah 2/155]
- **& Kacb** a dit : « Celui qui connaît la mort endure plus facilement les malheurs et soucis de ce bas-monde. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/451]
- Lorsqu'on demandait à Muhammad Ibn Wâsic: « Comment vas-tu ce matin? » Il répondait: « Que penses-tu d'un homme qui chaque jour parcourt une nouvelle étape vers l'au-delà? » [Al-Hilyah 2/348]
- & cAbd Al-Wahhâb Ibn cAtâ' rapporte: « Lorsque cUmar Ibn cAbd Al-CAzîz mentionnait la mort tous ses membres tremblaient. » [Al-Hilyah 2/412]
- Al-cAlâ Ibn Muhammad entra chez cAtâ' As-salîmî qui était évanoui. Il demanda à son épouse, Umm Jacfar: « Qu'est-il arrivé à cAtâ'? » Elle répondit: « Notre servante a allumé le four, il le regarda et tomba évanoui. » [Tadhkirah Al-Huffâdh 1/216]
- ® Dâwud Ibn Al-Muhabbir rapporte d'après son père : « Ar-Rabî Ibn Badr passa près de nous, alors que nous préparions une planche pour un mort. Il dit : « Qui est cet étranger parmi vous ? » Nous répondîmes : « Ce n'est pas un étranger, mais un proche bien-aimé. » Il pleura alors et dit :

- « Qui est plus étranger que le mort parmi les vivants? » Et tout le monde pleura. » [Al-Hilyah 6/297]
- Muslim Ibn Ibrâhîm rapporte : « Hishâm Ad-Dustiwâ'î n'éteignait pas la lampe jusqu'au matin et disait : Lorsque je vois les ténèbres, je me rappelle des ténèbres de la tombe. » [Al-Hilyah 6/278]
- © cAbd Allah Ibn As-Sindî rapporte: « Mubârak écrivit à son frère Sufyân une lettre en laquelle il se plaignait d'avoir perdu la vue. Il lui répondit: Mon frère, j'ai bien compris ta lettre, tu t'y plains de ton Seigneur; rappelle-toi la mort, et cela diminuera [ta peine] pour la perte de ta vue. Que le salut soit sur toi. » [Al-Hilyah 7/22]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Abî Râshid a dit: « Le souvenir de la mort s'est interposé entre moi et nombre de transactions commerciales. » [Al-Hilyah 5/78]
- Ahmad Al-Warâq rapporte: « J'ai entendu Ahmad Ibn Hanbal dire:
   La jeunesse est pour moi comme une chose que j'avais dans la poche et que j'ai perdue. » [As-Siyar 11/305]
- Thâbit Al-Bunânî rapporte: « Nous suivions les cortèges funéraires, et autour du corps nous ne voyions que des gens qui se camouflaient, pleuraient et réfléchissaient, comme si des oiseaux étaient posés sur leur tête.» [Al-Musannaf7/241]
- @ Qabîsah rapporte: « Je n'ai pas participé à une assise avec Sufyân sans qu'on ne mentionne la mort, et je n'ai vu personne plus mentionner la mort que lui. » [As-Siyar 7/370]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** réunissait les savants et ils se rappelaient la mort et la Résurrection, et ils pleuraient comme si un mort se trouvait devant eux. [Al-'Âqibah fi Dhikr Al-Mawt 40]
- Yahyâ rapporte: « Lorsqu'ils participaient à des funérailles, cela se voyait sur leur visage pendant plusieurs jours. » [Al-Musannaf 7/205]

- Ishâq Ibn Jablah rapporte: « Un jour, je suis entré au marché avec Al Hasan Ibn Sâlih, il vit une personne coudre et une autre teindre, il se mit à
   pleurer et dit: Regarde-les, ils s'occupent jusqu'à ce que leur vienne la
   mort. » [As-Siyar 7/240]
- On demanda à As-Shâfi<sup>c</sup>î: « Pourquoi utilises-tu souvent un bâton, alors que tu n'es pas faible? » Il répondit: « Pour me rappeler que je suis un voyageur [en ce bas-monde]. » [As-Siyar 10/97]
- Al-Hasan a dit: « Ô fils d' Adam, tu n'es fait que de jours, et à chaque jour qui passe, c'est un peu de toi qui disparaît. » [As-Siyar 4/585]
- Mutarrif Ibn As-Shakhîr a dit: « La mort a corrompu les plaisirs de qui les possèdent, cherchez donc un plaisir ne comportant aucune mort. » [Sifah As-Safwah 3/159]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz a** dit: « Si cela n'avait pas été une innovation, j'aurais juré de ne jamais me réjouir de quoi que ce soit en ce bas-monde jusqu'à savoir ce que m'annonceront les émissaires de mon Seigneur. Je n'aimerais pas qu'on rende ma mort facile, car c'est le dernier moment où le musulman peut être récompensé. » [Al-Hilyah 2/412]
- **Abû Mutî**<sup>c</sup> regarda un jour sa maison ; elle lui plut, il se mit à pleurer et dit : « Par Allah ! Si ce n'était la mort, je serais heureux de toi, si ce n'était l'étroitesse de la tombe vers laquelle nous allons, nous nous réjouirions de ce bas-monde. » Et il pleura plus encore. [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/433]
- © Anbasah Ibn Sacîd rapporte : « Je me suis introduit auprès de cumar Ibn cAbd Al-cAzîz pour lui faire mes adieux, et lorsque ce fut fait, et alors que je repartais, il m'appela par deux fois : « Ô cAnbasah! » Je me suis tourné vers lui et il me dit : « Souviens-toi abondamment de la mort, car tu ne vivras pas d'aisance sans que cela ne l'étrique, et tu ne vivras pas une difficulté sans que cela ne l'élargisse. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 2/132]
- Mutarrif Ibn As-Shakhîr a dit: « Si je connaissais le terme de mon existence, je craindrais de perdre la raison, mais Allah a fait don à Ses serviteurs de l'insouciance vis-à-vis de la mort, et sans cela ils n'auraient jamais apprécié aucune existence et n'auraient jamais commercé. » [Sifah As-Safwah 3/159]
- \*Umar Ibn Abd Al-Azîz écrivit à l'un de ses proches : « Si tu ressens le souvenir de la mort, de nuit ou de jour, cela te fera réprouver tout ce qui est voué à disparaître et aimer tout ce qui est éternel. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/573]

- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « On peut s'étonner de qui sait que la mort est son devenir et la tombe son lieu de retour, comment il se réjouit de ce bas-monde et en apprécie l'existence. » Puis il pleura. » [Sifah As-Safwah 3/198]
- & cAbd Al-Wâhid Ibn Safwân rapporte : « Nous étions avec Al-Hasan à des funérailles, et il dit : Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui œuvre pour ce jour. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce dont sont incapables vos frères hôtes de ces tombes : profitez de la santé et du temps libre, avant le jour de l'épouvante et du jugement. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/14]
- **Un pieux prédécesseur** a dit : « L'armée des morts t'attend. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/572]
- Mujâhid a dit: « L'homme n'est pas frappé par une maladie sans qu'un envoyé de l'ange de la mort ne soit à ses côtés, jusqu'à sa dernière maladie pour laquelle l'ange de la mort se présente et dit: « Des envoyés se sont succédés auprès de toi, et tu ne leur as pas prêté attention. Vient à toi celui qui effacera ta trace en ce bas-monde. » [Al-Hilyah 2/12]
- Al-Hasan a dit: « La mort a démasqué la vie, n'y laissant aucune joie pour l'homme sensé. » [As-Siyar 2/563]
- **GAWN Ibn 'Abd Allah** a dit : « Personne ne met la mort à sa juste place sans considérer que demain ne fait pas partie de son existence : combien débutent la journée sans la finir ? Combien ont espéré demain sans y parvenir ? Si vous considériez l'existence et son devenir, vous détesteriez l'espérance et ses tromperies. » [Al-Hilyah 2/95]
- & cAbd Ar-Razzâq rapporte : « Al-Acmash se leva la nuit pour satisfaire un besoin et, ne trouvant pas d'eau, accomplit les ablutions sèches sur un mur, puis s'endormit. On l'interrogea à ce sujet et il répondit : Je crains de mourir sans être en état de pureté. » [Al-Hilyah 2/139]
- ☼ Ibrâhîm Ibn Al-Ashcath rapporte: « Lorsque nous participions à des funérailles avec Al-Fudayl Ibn 'Iyâd, il ne cessait d'exhorter, de mentionner Allah et de pleurer comme s'il disait adieux à ses compagnons et s'en allait vers l'au-delà. Arrivé au cimetière, il s'asseyait, et c'est comme s'il était assis parmi les morts tant sa tristesse était grande et ses larmes abondantes, jusqu'à ce qu'il se lève comme s'il revenait de l'au-delà et en informait. » [Al-Hilyah 3/3]
- Ibrâhîm An-Nakha<sup>c</sup>î a dit : « Lorsque des funérailles avaient lieu, les pieux prédécesseurs restaient tristes plusieurs jours, et cela se voyait sur eux, alors que vous parlez de choses mondaines dans le cortège funéraire. » [Al-Hilyah 2/92]

- Al-Acmash a dit: « Nous participions à des funérailles et ne savions pas à qui adresser nos condoléances tant les gens étaient tous tristes. » [Al-Hilyah 2/140]
- Salâm Ibn Abî Mutîc rapporte: « J'ai vu Qatâdah lors de funérailles, et il ne parla pas jusqu'à s'en aller; j'ai vu Al-Harîrî, et il ne cessa de pleurer jusqu'à ce que les gens se séparent; j'ai vu Muhammad Ibn Wâsic, et il garda la tête baissée, sans se tourner ni à droite ni à gauche. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/64]
- On demanda à Sufyân Ibn (Uyaynah: «Pourquoi a-t-on recommandé de baisser la voix lors de funérailles?» Il répondit: «On a comparé cela au rassemblement devant Allah (ﷺ). Ne L'as-tu pas entendu dire: (Les voix s'abaisseront devant le Miséricordieux et tu n'entendras alors qu'un chuchotement) » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 6/67]
- & Al-Hasan participait à des funérailles lorsqu'il vit un homme parler à son compagnon et lui sourire. Il lui dit : « Gloire à Allah! Celui qui est devant toi ne te détourne-t-il pas du fait de sourire? Les pieux prédécesseurs révéraient le mort au point de ne pouvoir élever la voix devant lui. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/68]
- Maymûn Ibn Mihrân rapporte : « J'étais assis auprès de cumar Ibn c'Abd Al-c'Azîz qui récita : (La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes) et il dit : « Ô Maymûn ! Je considère la mort comme une visite, et le visiteur doit nécessairement rentrer chez lui : au Paradis ou en Enfer. » [Al-Hilyah 2/412]
- **Bishr Ibn Mansûr** avait une pièce en laquelle il entrait après avoir accompli la prière du *cast*. Il ouvrait la porte en direction du cimetière et regardait les tombes. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 6/74]
- © 'Îsâ Ibn 'Umar rapporte: « 'Amr Ibn 'Utbah Ibn Farqad sortait de nuit à cheval, se tenait devant les tombes et disait: « Ô hôtes des tombes! Les feuillets ont été repliés, et les œuvres élevées. » Puis il pleurait et restait ainsi jusqu'au matin où il revenait prendre part à la prière de l'aube. » [Al-Hilyah 2/73]
- Mâlik Ibn Anas rapporte: « Luqmân dit à son fils: Ô mon fils! Les gens trouvent long de voir arriver ce qu'on leur a promis, alors qu'ils cheminent à toute vitesse vers l'au-delà. Tu tournes le dos à ce bas-monde depuis que tu es, et tu te diriges vers l'au-delà. La demeure vers laquelle tu

chemines est plus proche de toi que la demeure que tu quittes. » [Al-Hilyah 2/354]

- © Lorsque Yazîd Ar-Raqqâshî s'introduit auprès de c'Umar Ibn c'Abd Al-c'Azîz, ce dernier lui dit : « Exhorte-moi, ô Yazîd. Ô Commandeur des croyants! Sache que tu n'es pas le premier Calife à mourir! » c'Umar pleura et dit : « Dis m'en encore, ô Yazîd! Ô Commandeur des croyants! Il n'est entre toi et Adam qu'un ancêtre mort. » Il pleura encore et dit : « Dis m'en encore, ô Yazîd! Ô Commandeur des croyants! Il n'est de rendezvous fixé entre toi et la mort. » Il pleura de nouveau et dit : « Dis m'en encore, ô Yazîd! Ô Commandeur des croyants! Il n'est pas de degré entre le Paradis et l'Enfer. » et à ce moment c'Umar s'évanouit. [Sirâj Al-Mulûk 1/4]
- ☼ Un homme exhorta ʿAbd Al-Malik Ibn Marwân qui lui dit: « Parle! Que dire, alors que je sais que toute parole est à l'encontre de qui la prononce, sauf ce qui est dit pour Allah? » ʿAbd Al-Malik pleura puis dit: « Les gens n'ont cessé de s'exhorter et de se conseiller. Ô Commandeur des croyants! Au Jour de la Résurrection, les gens seront dans une situation à l'amertume et l'abjection de laquelle n'échappera que celui qui a satisfait Allah en courrouçant son âme. » ʿAbd Al-Malik pleura et dit: « Je ferais de ces paroles un exemple que je garderai toujours devant moi tant que je vivrai. » [Al-Ibânah Al-Kubrâ 6/95]

- Abd Al-Wâḥid Ibn Zayd a dit: « Mes frères! Ne pleurez-vous pas par désir de rencontrer Allah? Celui qui pleure par désir de rencontrer son Maître, Il ne le privera pas de Le contempler. Mes frères! Ne pleurez-vous pas par crainte de l'Enfer? Celui qui pleure par crainte de l'Enfer, Allah l'en préservera. Mes frères! Ne pleurez-vous pas par crainte de la soif au Jour de la Résurrection? Celui qui pleure par crainte de cela, on l'abreuvera devant toutes les créatures au Jour de la Résurrection. Mes frères! Ne pleurez-vous pas? Si, pleurez pour l'eau fraiche de ce bas-monde, afin qu'Il vous en abreuve en cet instant, en compagnie des meilleurs repentants et compagnons parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie ils sont!» Puis il se mit à pleurer jusqu'à s'évanouir. [Ar-Riqqah wa-l-Bukâ' 26]
- & Al-Awzâ<sup>c</sup>î dit à Al-Mansûr: « Sache que si un vêtement des hôtes de l'Enfer était suspendu entre ciel et terre, les habitants de la terre mourraient en raison de sa puanteur, alors que dire de celui qui le portera? Si une boucle des chaînes de l'Enfer était jetée sur les montagnes de ce bas-monde, elles fondraient comme le plomb jusqu'à parvenir à la septième terre, alors que dire de celui qui y sera enchaîné? » [Al-Maḥâsin wa-l-Masâwi' 1/152]
- **Un bédouin** a dit : « Comment peux-tu te réjouir d'une existence que les heures consument et d'une santé exposée aux maladies ? Je m'étonne du croyant qui fuit la mort, alors qu'elle est sa voie vers la récompense, et tous seront rattrapés par la mort, même s'ils la fuient. » [Al-Maḥāsin wa-l-Masāwi' 1/152]
- ⑤ Ibrâhîm Az-Ziyyât vit des gens s'apitoyer sur un mort, et il leur dit : « Vous apitoyer sur vous-mêmes est meilleur pour vous, car le mort, lui, est désormais préservé de trois épouvantes : il a fait face à l'ange de la mort, il a gouté à l'amertume de la mort, et il est préservé de la crainte d'une mauvaise fin. » [Al-Aqibah fi Dhikr Al-Mawt 116]
- **©** Un pieux a dit: « Ô gens! Amendez vos œuvres, portez peu d'espoir, et sachez que la mort est devant vous, et que ce bas-monde se replie derrière vous. » [Al-sÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 68]
- Un pieux a dit: « Quelle existence pourrait être bonne alors qu'il n'est aucun remède à la mort? » [Adab Ad-Dunyâ wa-d-Dîn 1/145]
- On a dit: « Celui qui place la mort devant lui ne considère plus ce qu'il possède. » [Al-Aqd Al-Farîd 1/321]

- Al-Hasan a dit: « Je n'ai pas connu un homme sensé sans constater qu'il craignait la mort et s'en attristait. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 41]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit : « Si le souvenir de la mort quittait mon cœur un seul instant, il se corromprait. » [Al-'Âqibah fi Dhikr Al-Mawt 39]
- Hâmid Al-Laffâf a dit : « Malheur au fils d'Adam, trois choses sont devant lui : une mort au goût amer, un Enfer au châtiment douloureux, et un Paradis à la rétribution immense. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 41]
- **Un ascète** a dit : « Nous avons en chaque mort une exhortation en sa condition et ses biens. » [Al-·Âqibah fi Dhikr Al-Mawt 43]
- & Al-cAlâ Ibn Ziyâd a dit : « Que chacun de vous considère qu'il a connu la mort, qu'il a été présenté à son Seigneur qui Lui a laissé un répit, et qu'il obéisse à Allah. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 90]

- ☼ Un cortège funéraire passa devant Al-Hasan Al-Basrî qui dit: «Comme cette exhortation est claire, mais si rapidement oubliée! Si seulement cette exhortation pouvait trouver des cœurs vivants! L'insouciance recouvre les hommes qui agissent comme s'ils voyaient cela en rêve. Le mort de demain enterre le mort du jour. » [Al-·Âqibah fi Dhikr Al-Mawt 153]
- **Usayd Ibn <u>Hudayr</u>** a dit : « Je n'ai jamais participé à des funérailles sans penser à autre chose que ce qu'on faisait subir au mort et ce vers quoi il se dirigeait. » [Al-·Aqibah fi Dhikr Al-Mawt 153]
- © cUmar Ibn Al-Manhâl Al-Qurashî écrivit à Ibrâhîm Ibn Ad-ham: « Adresse-moi une exhortation que je retiendrais de toi. » Il lui répondit: « La tristesse pour ce bas-monde est longue, la mort est proche de l'homme, l'âme en a une part à chaque instant, et l'épreuve rampe en son corps. Presse-toi donc d'œuvrer avant qu'on ne t'appelle à partir, et applique-toi à

œuvrer en cette demeure de passage avant la demeure d'établissement. » [Al-<u>H</u>ilyah 3/353]

- **Un sage** a dit : « Comment pourrait se réjouir celui dont le jour consume son mois, dont le mois consume son année, et dont l'année consume son existence ? Comment pourrait se réjouir celui dont l'existence le mène à son terme, et dont la vie le mène à la mort ? » [Mawsîdah Jâmisah 107]
- Luqmân a dit : « Mon enfant! Prépare-toi à ce dont tu ne sais quand cela va t'arriver, avant que cela ne te surprenne. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 91]
- & Lorsqu'Al-<u>Hasan Ibn Sâlih</u> approchait des tombes, il disait : « Que votre apparence est bonne, mais c'est en votre sein qu'est le malheur. » [Al'Âqibah fi Dhikr Al-Mawt 195]

### La mort et ses affres

- Lorsqu'Abû Bakr agonisa, cÂ'ishah se présenta en déclamant ces vers : « Par ta vie, la fortune n'est d'aucun profit pour l'homme/Au dernier râle, lorsque la poitrine se resserre » Il découvrit son visage et dit : « Il n'en est pas ainsi. Dis plutôt : (L'agonie de la mort viendra en toute vérité, et on lui dira : Voilà ce dont tu t'écartais.) Prenez mes deux vêtements, lavez-les et faites-en mon linceul, car le vivant a plus besoin d'habit neuf que le mort. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/312]
- Abû Bakr tomba malade et on lui dit: « Veux-tu qu'on appelle un médecin pour toi ? Le Médecin m'a vu. Que t'a-t-Il dit ? Il dit: Je fais ce que Je veux. » [Al-Hilyah 1/58]
- Ibn cUmar rapporte: « La tête de cUmar reposait sur mon giron, et il dit: « Ô cAbd Allah! Pose ma tête sur le sol. » J'ai alors rassemblé mon vêtement et l'ai mis sous sa tête, mais il dit: Pose ma tête sur le sol, que tu perdes ta mère! Malheur à cUmar, et malheur à sa mère, si Allah ne lui pardonne pas. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 46]
- Au moment de mourir, Mucâdh Ibn Jabal dit: « Regardez si nous sommes au matin? » On lui répondit que le jour n'était pas arrivé, puis on revint lui annoncer: « Nous sommes au matin. » Il dit alors: « Je cherche refuge auprès d'Allah contre une nuit dont le matin conduit à l'Enfer. » Puis il ajouta: « Bienvenue à la mort, ce visiteur absent, ce bien aimé venu dans l'indigence. Ô Allah! Je Te craignais et aujourd'hui, j'espère en Toi! Ô Allah! Tu sais que je n'aimais pas ce bas-monde et le fait d'y demeurer longuement pour creuser des cours d'eau ou pour planter des arbres, mais pour la soif des jours de canicule, pour les nuits de prière en hiver, pour endurer les heures, et pour me coller aux savants dans les assises de rappel! » [Sifah As-Safwah 1/234]

- & Abû Muslim rapporte : « Je suis venu trouver Abû-d-Dardâ' pendant son agonie, et il disait : « Est-il un homme qui œuvre pour un trépas semblable au mien ? Est-il un homme qui œuvre pour un jour semblable au mien ? Est-il un homme qui œuvre pour ce même moment ? » Puis il mourut, qu'Allah lui fasse miséricorde. » [As-Siyar 1/305]
- \*\*Amr Ibn Al-cÂs a dit : « On peut s'étonner de celui qui voit la mort venir à lui, qui a encore toute sa raison et, malgré tout, ne parvient pas à la décrire. » Lorsque la mort vint à lui, son fils lui rappela ses propos et lui dit : « Décris-la! » Il répondit : « Ô mon fils! La mort est trop éminente pour être décrite, mais je vais te la décrire : je me sens comme si des montagnes immenses pesaient sur ma nuque, comme si une épine se trouvait dans mon ventre, et comme si mon âme sortait du chas d'une aiguille. » [As-Siyar 1/337]
- ® Rib<sup>c</sup>î Ibn <u>H</u>irâsh rapporte de sa sœur qui fut l'épouse de <u>H</u>udhayfah : « La nuit lors de laquelle <u>H</u>udhayfah est décédé, il nous demandait : « Quelle nuit sommes-nous ? » et nous l'avons informé de cela jusqu'en fin de nuit, et il dit : Ô Allah, je cherche protection auprès de Toi contre le fait de me retrouver au matin en Enfer. » [Al-Muhtadirîn 309]
- \*\*Abd Allah Ibn 'Amr Ibn Al-'Âs rapporte que son père dit dans son agonie : « Ô Allah, Tu nous a ordonné des choses et Tu nous en a interdit d'autres. Nous avons délaissé beaucoup de ce que Tu as ordonné, et nous sommes tombés en beaucoup de ce que Tu as interdit. Ô Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration que Toi. » Puis il saisit son pouce et ne cessa de célébrer l'unicité d'Allah jusqu'à mourir. » [Al-Muḥtadirîn 201]
- Mu<sup>c</sup>âdh Ibn Qurrah rapporte qu'Abû Ad-Dardâ' se plaignit, ses compagnons lui rendirent visite et lui demandèrent : « De quoi te plainstu? De mes péchés. Et que désires-tu? Le Paradis. » [Al-Μuḥtadirîn 137]
- & cAbd Allah Ibn Mascûd a dit : « Le croyant ne connait de repos avant la rencontre d'Allah. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/412]
- Dans son agonie, Bilâl dit: « Demain nous reverrons nos bien-aimés, Muhammad et ses partisans. » Sa femme dit: « Ô malheur! » Et lui répondit: « Ô joie! » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/371]

- & Lorsque la mort vint à Sacd Ibn Abî Waqqâs, il demanda qu'on lui apporte un manteau usé en laine qu'il possédait et dit: « Mettez-moi en linceul en celui-ci, car j'ai rencontré les polythéistes en le portant au jour de la bataille de Badr, et je le gardais pour ce jour. » [Wasâyâ Al-cUlamâ' 1/44]
- On entra chez Makhûl lors de la maladie qui entraina sa mort, on lui dit: «Qu'Allah te guérisse, ô Abû cAbd Allah!» Il répondit: «Rejoindre Celui dont on espère le pardon est meilleur que de demeurer avec ceux dont on n'est pas à l'abri de leur mal. » [Al-Hilyah 2/180]
- & Lorsque Sacîd Ibn Jubayr fut appelé pour être exécuté, il appela son fils qui se mit à pleurer. Il lui dit alors : « Pourquoi pleures-tu ? Que restetil à ton père après cinquante-sept ans ? » [Al-Hilyah 2/206]
- Lorsque 'Amr Ibn Al-'Âs agonisa, son fils lui demanda de lui décrire la mort, et il dit: « Par Allah! C'est comme si mes deux flancs étaient compressés entre deux matelas, comme si je respirais par le chas d'une aiguille, et comme si on tirait une branche épineuse de mes pieds à ma tête. » [A-Tabaqât 4/196]
- On demanda à un homme à l'article de la mort : « Comment te senstu ? » Il répondit : « Je me sens attiré, comme si en moi se trouvaient des poignards et un four flamboyant. » [Al-Maḥâsin wa-l-Masâwî 1/152]
- © cÂmir Ibn Qays accomplissait, chaque jour et nuit, mille unités de prière, et lorsqu'il fut sur le point de mourir, il pleura. On lui demanda : « Pourquoi pleures-tu ? » Il répondit : « Je pleure en raison de Sa Parole : (Allah n'accepte que des pieux.) » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 133]
- Lorsque 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz tomba malade, on appela un médecin qui, lorsqu'il le vit, dit : « Je vois un homme auquel on a donné du poison et dont je crains la mort. » 'Umar leva le regard vers lui et dit : « Et ne crains-tu pas la mort pour celui auquel on n'a pas donné de poison ? Alors soigne-toi, ô Commandeur des croyants, car je crains que tu ne meures. Mon Seigneur est de meilleure destination. Par Allah, si je savais que mon remède était au niveau du lobe de mes oreilles, je ne lèverais pas la main pour le prendre. Ô Allah, choisis pour 'Umar concernant sa rencontre. » Et il mourut quelques jours plus tard. [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/326]
- **© 'Ubayd Allah Ibn Shamît** rapporte de son père qui vit la foule des gens réunis le jour du '*îd* et dit : « Vois-tu autre chose que des lambeaux qui seront rongés et des chairs mangés par les vers demain ? » [Al-Hilyah 1/449]

- Bishr Ibn Mansûr rapporte: « Je dis à 'Atâ' As-Salîmî: « Si on allumait un feu et qu'on disait: « Celui qui y entre entrera au Paradis » penses-tu que quelqu'un y entrera? » Il répondit: « Je pense que si on me disait cela, mon âme sortirait de joie avant que je n'y entre. » [Al-Hilyah 2/320]
- Al-<u>H</u>akam rapporte : « Lors de son agonie, cAbd Ar-Rahmân Ibn Al-Aswad pleura, et on lui demanda : « Pourquoi pleures-tu? » Il répondit : « Par regret du jeûne et de la prière. » Il ne cessa de réciter le Coran jusqu'à mourir, et on le vit ensuit e en rêve parmi les habitants du Paradis. » [Al-Muhtadirîn 147]
- Abû cAbd Allah Al-Maqdisî rapporte: « Lorsque la mort vint à Âdam Ibn Abî Iyyâs, il conclut la récitation du Coran, alors qu'il était allongé, puis il dit: « Par amour pour Toi, je n'ai pas été indulgent envers moi; pour cet instant et ce jour j'ai espéré en Toi. » Puis il dit: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et décéda. » [As-Siyar 10/337]
- **② Zayd Ibn Aslam** a dit: « Si restent au croyant des péchés qu'il ne peut expier par ses œuvres, on lui rend difficile la mort, afin que les affres et difficultés de la mort le fassent parvenir à son rang au Paradis. Si le mécréant a accompli un bien en ce bas-monde, on lui facilite la mort, afin d'être récompensé de son bien en ce bas-monde, puis il est conduit en Enfer. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/450]
- ☼ On entra chez Abû Bakr An-Nuhashilî qui agonisait, mais inclinait la tête en la relevant et la baissant comme pour la prière. Un de ses compagnons lui dit: « Même à cet instant [tu pries], qu'Allah te fasse miséricorde? » Il répondit: Je me presse avant que le feuillet [de mes actes] ne se referme. » [Qaṣr Al-Amal 159]
- & cAbd Al-cAzîz Ibn Abî Rawwâd rapporte : « Je me suis rendu auprès de Al-Mughîrah Ibn Hakîm lors de la maladie qui entraîna sa mort, et je lui ai demandé : Adresse-moi une recommandation. Il répondit : Œuvre pour le moment où tu seras alité ainsi. » [Al-Hilyah 8/194]
- Al-Hasan Al-Basrî pleura lors de son agonie et dit : « Une âme faible face à une chose effrayante et immense. Nous sommes à Allah, et vers Lui nous retournons. » [Laidif Al-Masârif 514]
- Habîb Al-ʿAjmî pleura lors de son agonie et dit : « Je vais accomplir un voyage que je n'ai jamais fait, et suivre un chemin que je n'ai jamais emprunté. Je vais vers mon Maître que je n'ai jamais vu, je vais au-delà d'épouvantes desquelles je n'ai jamais vu de semblables. On va m'ensevelir sous terre et m'y faire demeurer jusqu'au Jour de la Résurrection, puis on me présentera devant Allah, et je crains qu'Il ne me dise : « Ô Habîb!

Présente-moi une seule glorification que tu M'as adressée en laquelle Satan ne t'a pas dominé par quoi que ce soit. » Que vais-je dire alors que je n'aurais aucun moyen d'y échapper? Je dirai : « Seigneur! Voilà ce que je T'apporte! » les mains attachées à mon cou. » [Latá'if Al-Masârif 514]

- Thâbit rapporte: « Lorsque Jâbir Ibn Zayd faiblit, il dit à sa famille: « Redressez-moi » il s'assit alors et ne cessa de dire: Je cherche protection auprès d'Allah contre l'Enfer et un mauvais compte. » [Al-Hilyah 3/89]
- & Lorsque la mort arriva à **Ibn Jarîr**, il multiplia les formules de *tashahhud* et de mention d'Allah, il passa sa main sur son visage, ferma ses yeux avec sa main, l'étendit, et son âme quitta son corps. » [As-Siyar 14/276]
- & Lorsque la mort vint à **Nâfi**<sup>c</sup>, il pleura, on lui demanda pourquoi, et il répondit : « Je me suis souvenu de la compression de la tombe. » [Al-Muḥtaḍirîn 171]
- © Zuhayr Ibn cAtiyyah rapporte : « Lors de son agonie, Al-cAlâ Ibn Ziyâd pleura. On lui demanda : « Pourquoi pleures-tu ? − J'aimerais accueillir la mort par le repentir. − Alors, fais-le, qu'Allah te fasse miséricorde. » Il demanda alors qu'on lui apporte de quoi accomplir ses ablutions, un vêtement neuf qu'il enfila, puis il se tourna en direction de la Qibla, pencha la tête environ deux fois, puis il se coucha et mourut. » [Al-Muḥtadirîn 126]
- Sulaymân Ibn cAbd Al-Malik demanda à Abû Hâzim: « Ô Abû Hâzim! Qu'avons-nous à réprouver la mort? Vous avez bâti votre vie d'ici-bas et détruit celle de l'au-delà, vous réprouvez donc passer de ce qui est bâti à ce qui est détruit. Comment se déroule l'arrivée devant Allah? » Il répondit: « Concernant celui qui obéit à Allah, il est semblable à l'absent qui revient auprès des siens qui l'attendent; quant au pécheur, il est semblable à l'esclave fugitif qui revient à son maître en colère. » [Latâif Al-Macârif 135]

- © cImrân Al-Khiyâ<u>t</u> rapporte : « Nous avons rendu visite à **Ibrâhîm An-Nakha**cî, il pleurait, et nous lui avons demandé : « Pourquoi pleures-tu, ô Abû cImrân ? » Il répondit : J'attends l'ange de la mort, et je ne sais pas s'il va m'annoncer le Paradis ou l'Enfer. » [Sifah As-Safwah 3/89]
- & Lors de la maladie qui entraina sa mort, Abd Al-Malik Ibn Marwân demanda qu'on le lève, il sentit l'air et dit: « Ô bas-monde! Comme tu sembles bon, mais ce que tu proposes de long est certes court, et ce que tu proposes d'abondant est certes méprisable, et nous avons été trompé par toi. » [As-Siyar 4/250]
- Al-Muzanî rapporte: « Je suis entré chez As-Shâfi·î lors de la maladie qui entraina sa mort, et je lui ai demandé: « Comment vas-tu ce matin? » Il répondit: « Je me prépare à quitter ce bas-monde, me séparer de mes frères, boire de la coupe de la mort, rencontrer mes mauvaises actions, être amené devant Allah, et je ne sais si mon âme se dirigera vers le Paradis, afin que je puisse la féliciter, ou vers l'Enfer, afin que je lui présente mes condoléances. » puis il pleura. » [As-Siyar 5/99]
- Muhammad Ibn Al-Munkadir s'affligea au moment de mourir, et on lui demanda: « Qu'est-ce qui t'afflige? » Il répondit: « Je crains un verset du Livre d'Allah: (Et il leur apparaîtra alors, venant d'Allah, ce à quoi ils ne s'attendaient pas.) je crains que ne m'apparaisse, venant d'Allah, ce à quoi je ne m'attends pas. » [Sifah As-Safwah 2/481]
- Dans son agonie, Sufyân At-Thawrî se mit à pleurer. Un homme lui dit : « Ô Abû ʿAbd Allah! Je vois que tu as beaucoup péché. » Sufyân prit quelque chose par terre et dit : « Par Allah! Mes péchés sont plus insignifiants pour moi que ceci, mais je crains d'être privé de la foi avant de mourir. » [Al-Hilyah 2/378]
- Fâtimah, l'épouse de cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz rapporte : « Lors de la maladie qui a entrainé sa mort, j'entendais cUmar dire : « Ô Allah! Dissimule-leur ma mort, ne serait-ce qu'un instant. » Le jour où il est décédé, j'ai quitté la pièce où il se trouvait pour m'asseoir dans la pièce attenante, et je l'ai entendu dire : (Cette Demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne cherchent, ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Ainsi, la fin heureuse appartient aux pieux) puis il se tut et je n'entendis ni mouvement ni voix. Je dis à un de ses domestiques : « Malheur à toi! Va voir si le Commandeur des croyants dort? » Lorqu'il entra, il cria, j'ai alors bondi et suis entrée. Il était mort, orienté en direction de la qibla, il avait fermé ses yeux, mit une main sur sa bouche et une autre sur ses yeux. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/325]

- © Lorsque Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym agonisa, sa fille pleura, et il dit: «Ô ma fille, ne pleure pas, mais dis: quel bon jour, mon père va vers le bien! » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/325]
- Alors qu'il était sur le point de mourir, Muhammad Ibn Wâsic dit : « Mes frères ! Savez-vous où on m'emmène ? Par Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, on m'emmène en Enfer, sauf si Allah me pardonne ! » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/346]
- Alors qu'il était sur le point de mourir, Mâlik Ibn Dînâr dit : « C'est pour ce jour qu'a persévéré Abû Yahyâ. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/346]
- Dans son agonie, Abû 'Imrân Al-Juwanî' se mit à pleurer. On lui dit : « Pourquoi pleures-tu ? Qu'Allah te fasse miséricorde. » Il répondit : « Je me suis rappelé ma négligence et j'ai pleuré. » [Mawsû ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/349]
- Alors qu'il agonisait, quelqu'un dit à <u>Hassân Ibn Abî Sinân</u>: « Comment te sens-tu? Comme un mourant. Ressens-tu une grande affliction? » Il se mit à pleurer puis dit: « Oui, c'est cela. Il convient que le croyant se console de l'affliction et de la douleur de la mort par ce qu'il espère comme joie dans la rencontre d'Allah. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/350]
- ® Alors qu'il était sur le point de mourir, **Al-Acmash** pleura, et on lui dit : « Ô Abû Muhammad! Toi aussi tu pleures au moment de mourir! » Il répondit : « Qu'aurais-je à ne pas pleurer alors que je sais mieux que quiconque ce qu'il en est de moi. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 5/352]
- ® Dans son agonie, Muhammad Ibn Al-Munkadir pleura et on lui dit : « Pourquoi pleures-tu ? » Il répondit : « Je ne pleure pas pour un péché que je sais avoir commis, mais je crains d'avoir commis un péché que je pensais insignifiant, alors qu'il est immense auprès d'Allah. » [Al-Aqibah fi Dhikr Al-Mawt 132]
- Mâlik Ibn Dînâr rendit visite à un jeune homme malade, et il le trouva tel un fantôme sur son lit. Il l'interrogea sur son état, mais il ne put répondre par la langue et fit un signe. À ce moment, s'éleva la voix du muezzin, et nous l'avons entendu répéter ce que disait le muezzin et tendre l'index pour les deux attestions de foi. Puis il demanda à son fils de lui faire les ablutions, et de l'orienter en direction de la qibla afin qu'il prie allongé, en inclinant la tête. Puis il dit : « Ô Mâlik! L'épreuve venant de Lui est un repos tant que perdure la foi. Ô Mâlik! Ses bienfaits sont innombrables, alors qu'Il n'inflige qu'une seule épreuve [de la mort]. » Mâlik dit : « Je fus étonné de sa certitude, sa patience, sa véracité, et de la sincérité de son amour. Et il mourut peu de temps après. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 120]

- Muhammad Ibn Qays rapporte qu'un homme de Médine était sur le point de mourir et s'affligea. On lui dit : « Tu t'affliges, toi aussi ? » Il répondit : « Et qu'aurais-je à ne pas m'affliger ? Par Allah ! Si le gouverneur de Médine m'envoie un émissaire, je m'en effraie, alors que dire de l'envoyé du Seigneur de l'univers ? » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/354]
- Alors qu'il était sur le point de mourir, 'Aţâ' As-salîmî dit : « Ô Allah, fais-moi miséricorde en ce bas-monde dans ma séparation, fais-moi miséricorde dans la mort lorsque je serai terrassé, fais-moi miséricorde dans la tombe dans ma solitude, et fais-moi miséricorde lorsque je me tiendrai devant Toi au Jour de la Résurrection. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/359]
- Thâbit rapporte : « Nous avons rendu visite à Rabîsah Ibn Al-Hârith qui était souffrant, et il dit : Celui qui est dans ma situation, l'au-delà remplit son cœur, et ce bas-monde devient pour lui plus méprisable qu'une mouche. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/239]
- Alors qu'il agonisait, Waraqâ' Ibn 'Umar célébrait l'unicité et la grandeur d'Allah, et Le mentionnait. Les gens lui rendaient visite par groupe, le saluaient, il leur répondait, et ils sortaient. Lorsqu'ils furent nombreux, il se tourna vers son fils et lui dit : « Ô mon fils ! Épargne-moi de répondre à leur salut, afin qu'ils ne me détournent pas de mon Seigneur. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/374]
- & Abû Bakr An-Naysâbûrî rapporte : « J'étais aux côté de **Ibrâhîm Ibn Hâni'** lors de son décès. Il appela son fils et lui demanda : « Le soleil est-il couché ? » Il répondit : « Non. Ô père, tu as le droit de ne pas accomplir le jeûne obligatoire, et là c'est un jeûne surérogatoire que tu accomplis. » Il répondit : **(**C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent) et son âme sortit. » [Sifah As-Safwah 2/401]
- & Lorsqu'Abû 'Uthmân Al-Hayrî fut sur le point de mourir, son fils déchira la tunique qu'il portait. Abû 'Uthman ouvrit les yeux et dit : « Ô mon fils! Cela est contraire à la sunna en apparence, et c'est une ostentation cachée dans le cœur. » [Al-Hilyah 3/364]
- Wumm Ad-Dardâ' rapporte: « Lorsqu'un homme pieux mourrait, Abû-d-Dardâ' disait: « Félicitations! Comme j'aimerais être à ta place! » Umm Ad-Dardâ' l'interrogea à ce sujet, et il dit: « Ne sais-tu pas que l'homme peut être croyant au matin et hypocrite au soir, et qu'on peut lui retirer la foi sans qu'il ne s'en aperçoive? J'envie plus ce mort pour cela que de demeurer vivant en prière et en jeûne. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/407]

- Masrûq a dit: « Il n'est pas de demeure meilleure pour le croyant que la tombe: il y est soulagé des soucis de ce bas-monde et préservé du châtiment d'Allah. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/87]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit : « Quelle belle demeure est la tombe pour qui obéit à Allah. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/87]
- Wahb Ibn Munabbih rapporte: « Îsâ () se tenait devant une tombe, en compagnie des apôtres, alors qu'on rebouchait la tombe. Les apôtres mentionnèrent la tombe, sa solitude, ses ténèbres et son exiguïté, et cÎsâ dit: Vous étiez en un lieu plus exigu encore dans le ventre de vos mères, et si Allah veut élargir une chose, Il l'élargit. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/87]
- Fudâlah Ibn Dînâr rapporte: « J'ai assisté aux derniers instants de Muhammad Ibn Wâsis qui dit: « Bienvenue aux anges de mon Seigneur. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Je sens un parfum suave jamais senti auparavant. » Puis son regard se figea et il mourut. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/349]
- Dans son agonie, Al-cAlâ Ibn Ziyâd Al-cAdawî pleura et on lui demanda: «Qu'est-ce qui te fait pleurer?» Il répondit: «Par Allah, j'aurais aimé accueillir la mort par un repentir. Alors fais-le, qu'Allah te fasse miséricorde.» Il demanda qu'on lui apporte de l'eau, il se purifia, puis demanda qu'on lui apporte un vêtement neuf qu'il enfila, puis il se dirigea en direction de la qibla, inclina la tête deux fois, puis se coucha et mourut. [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 5/341]
- © Abd Al-Aclâ Ibn Hammâd rapporte: « Je suis entré chez **Bishr Ibn** Mansûr qui était mourant mais affichait une joie immense. Je lui dis: Quelle est cette joie? Il me répondit: « Gloire à Allah! Je vais quitter les injustes, transgresseurs, envieux, et calomniateurs, pour me rendre auprès du plus miséricordieux des miséricordieux, et je ne devrais pas me réjouir? » [Al-cAqd Al-Farîd 1/313]
- & Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Tant que tu es vivant, qu'Allah (ﷺ) soit Celui que tu crains le plus; et lorsque vient la mort, qu'Allah soit Celui en qui tu espères le plus. » [Al-cÂqibah fi Dhikr Al-Mawt 164]

### La solitude

- **@ cUmar Ibn Al-Khattâb** a dit : « Prenez votre part de solitude. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/503]
- **Abû-d-Dardâ'** a dit : « Quel bon ermitage pour le musulman est sa maison, il y préserve sa langue, son sexe, et son regard. Prenez garde aux assises des marchés car elles distraient et amènent à la faute. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/505]
- **©** cUthmân Ibn Abî-l-cÂs a dit : « Si ce n'étaient la prière du vendredi et la prière en commun, je construirais une pièce au-dessus de ma maison dont je ne sortirais que pour me rendre à ma tombe. » [Az-Zuhd li Aḥmad 281]
- Hishâm Ibn cUrwah rapporte: « Lorsque cUrwah s'isola dans sa demeure d'Al-cAqîq, les gens lui dire: « Tu t'es écarté de la mosquée du Messager d'Allah! » Il répondit: J'ai constaté que leurs mosquées étaient pleines de distraction, leurs marchés remplis de futilités, que la turpitude étaient grandes sur leurs chemins, ainsi ce que je trouve ici est, comparé à ce qui est chez eux, une préservation. » [As-Siyar 4/428]
- Makhûl Al-Azdî a dit : « Si la fréquentation des gens comporte un bien, la solitude est plus sure. » [As-Siyar 5/162]
- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Si tu aimes un frère pour Allah, fréquente-le peu pour ce bas-monde. » [As-Siyar 6/101]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Je n'ai rien vu de mieux que de rester chez soi. » [As-Siyar 7/260]
- & cAbd Allah Ibn Muhammad Al-Karmânî rapporte: « Je suis entré chez Muhammad Ibn An-Nadr et lui ai dit: Il semble que tu détestes la compagnie des gens. Il me répondit: Certes, mais comment me sentirais-je seul, alors qu'Il dit: Je suis avec celui qui Me mentionne. » [As-Siyar 8/175]
- **Bishr Ibn Mansûr** a dit: « Cherche à ne connaître que peu de monde, car tu ne sais pas ce qui va arriver, si demain un scandale t'éclabousse, ceux qui te connaîtront seront peu nombreux. » [As-Siyar 8/361]
- Wuhayb Ibn Al-Ward a dit : « On a dit que la sagesse était composée de dix parties : neuf reposant dans le silence, et la dixième dans la solitude. J'ai donc essayé de me contraindre au silence, mais je n'ai pas réussi à maitriser tout ce que j'en voulais, j'ai donc vu que toutes ces dix parties reposaient dans la solitude. » [Sifah As-Safwah 2/532]

- **Abd Allah Ibn Ahmad** rapporte : « Mon père s'est rendu à Tarsûs à pied, il a accompli deux ou trois pèlerinages à pied, et il était le plus patient des hommes sur la solitude; alors que Bishr, lui, ne supportait pas la solitude, et il allait trouver untel et untel. » [As-Siyar11/211]
- Ahmad Ibn Hanbal a dit: « Je désire une chose qui n'existe pas: j'aimerais être en un lieu où aucun homme ne se trouve. » [As-Siyar 11/226]
- Al-Maymûnî a dit : « J'ai constaté que la solitude est ce qui est de plus reposant pour le cœur. » [As-Siyar 11/226]

- **As-Shâfi**î a dit : « L'agrément des gens est un objectif qui ne peut être atteint, il n'est pas non plus possible de ses préserver d'eux, donc cherche ce qui t'est profitable et attache-toi à cela. » [As-Siyar 10/89]
- <sup>®</sup> Yûnus Ibn <sup>c</sup>Abd Al-A<sup>c</sup>lâ rapporte : « J'ai entendu As-Shâfi<sup>c</sup>î dire : Ô
  Yûnus, l'isolement vis-à-vis des gens entraine l'inimitié, et leur
  fréquentation excessive amène de mauvais compagnons, donc sois entre les
  deux. » [As-Siyar 10/89]
- **Wuhayb Ibn Al-Ward** a dit : « J'ai fréquenté les gens pendant cinquante ans et je n'ai trouvé personne me pardonnant une erreur survenant entre lui et moi, cherchant à maintenir le lien si je le rompais, dissimulant mon intimité, et duquel je ne craigne pas la colère ; il est donc particulièrement stupide de se préoccuper d'eux. » [Sifah As-Safwah 2/532]

- & As-Sarî As-Saqatî a dit : « Que celui qui veut préserver sa religion, apaiser son cœur et son corps, et diminuer ses soucis, s'écarte des gens, car nous vivons une époque d'isolement et de solitude. » [Sifah As-Safwah 2/627]
- Makhûl a dit : « Si le mérite repose dans le groupe, la préservation repose dans la solitude. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/505]
- **Qatâdah** a dit : « On ne voyait le croyant qu'en trois endroits : la mosquée qu'il peuplait, sa maison qui le dissimulait, ou cherchant à satisfaire un besoin ne comportant aucun mal. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/220]
- On demanda à Ibn Al-Mubârak : « Pourquoi ne t'assieds-tu pas avec nous ? − Je dois partir avec les Compagnons et leurs successeurs ! − Où sont les Compagnons et leurs successeurs ? − Je vais lire leur science, leurs récits et leurs actes. Alors que ferais-je avec vous qui ne faites que calomnier les gens ? » [Al-Hilyah 8/164]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Je me réjouis lorsque vient la nuit, uniquement pour cesser de voir les gens. » [Al-Hilyah 2/372]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Celui qui ne supporte pas la solitude et aime la compagnie des gens n'est pas préservé de l'ostentation. » [Al-Hilyah 3/27]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Celui qui fréquente les gens n'est pas préservé de l'une de deux choses : soit il plonge avec eux dans le faux lorsqu'ils y plongent, soit il se tait en voyant ou en entendant un mal de ses compagnons, n'éprouvant aucune jalousie [pour Allah], et ainsi il tombe dans le péché avec eux. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyû 6/506]
- On dit à Dâwud At-Tâ'î: « Assieds-toi avec les gens! » Il répondit: « Tu es entre deux: un jeune qui ne te respecte pas, et un vieux qui dénombre tes défauts. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/512]
- & cAbd Allah Ibn Al-Mubârak rapporte: « On a dit que l'isolement consistait à être avec les gens et, lorsqu'ils mentionnent Allah, parler avec eux, et lorsqu'ils parlent d'autre chose, rester silencieux. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/53]

- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Depuis vingt ans, je suis à la recherche d'un ami qui, lorsqu'il se met en colère, ne ment pas sur moi. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/542]
- & Al-Fadl Ibn Sahl rapporte : « Bishr Ibn Al-Hârith m'a dit : écarte-toi des gens, car c'est en toute connaissance à leur sujet que je me suis écarté d'eux. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/542]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Tout frère ou compagnon dont tu ne tires aucun bien concernant ta religion, fuis-le. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/533]
- & Abû Muslim Al-Khawlânî a dit : « Les gens étaient une feuille sans épine, et aujourd'hui ils sont une épine sans feuille : si tu les insultes, ils t'insultent ; si tu les critiques, ils te critiquent ; et si tu les laisses en paix, ils ne te laissent pas. » [Az-Zuhd li Almad 609]
- Abû Abd Allah rapporte: « Muhammad Ibn Aslam m'a dit: Qu'ai-je à voir avec ces gens? J'étais seul dans les lombes de mon père, seul dans le ventre de ma mère, je suis venu au monde seul, on prendra mon âme alors que je serai seul, j'entrerai seul dans ma tombe, Munkar et Nakîr viendront me voir alors que je serai seul, j'irai à ma demeure dans la tombe seul, mes œuvres et péchés seront posés dans la Balance alors que je serai seul, si je vais au Paradis, j'irais seul, et si je vais en Enfer, j'irais seul; qu'ai-je donc à voir avec les gens! » [Al-Muntadham 11/303]
- Abd Allah, le fils de l'imam Ahmad Ibn Hanbal rapporte: « Mon père était le plus patient des hommes dans la solitude. Personne ne le voyait si ce n'est à la mosquée, participant à des funérailles, ou visitant un malade, et il détestait parcourir les marchés. » [Sifah As-Safwah 2/627]
- Brâhîm Ibn Al-Mawlid a dit: « Je m'étonne de qui connaît la voie vers son Seigneur, et qui pourtant vit avec d'autres que Lui. » [Al-Hilyah 3/458]
- ⊕ Un homme vint trouver Wahb Ibn Munabbih et lui dit: « Voilà en quoi les gens sont tombés, et je me suis dit que je ne les fréquenterai plus.
  − Ne le fais pas, car les gens ont besoin de toi, et tu as besoin des gens; mais sois parmi eux un sourd entendant, un aveugle voyant, un muet parlant. » [Al-Hilyah 3/32]
- On mentionna en présence de Wahb Ibn Munabbih les adorations et pérégrinations des fils d'Israël et il dit : « Celui qui fréquente les gens et fait preuve de retenue et de patience face à leurs torts est pour moi meilleur. » [Az-Zuhd li Ahmad 617]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « Bienheureux celui qui s'éloigne des gens pour se rapprocher d'Allah. » [8/108]

- <u>Wessie</u> a dit: « Ô apôtres! Parlez beaucoup à Allah et peu aux gens! Comment pouvons-nous parler beaucoup à Allah? Isolez-vous pour Lui parler, isolez-vous pour L'invoquer. » [Al-Hilyah 6/195]
- Abû Usâmah rapporte: « Je suis allé rendre visite à Muhammad Ibn An-Nadr Al-Hârithî, et il sembla crispé. Je lui dis: « Il semble que tu n'aimes pas qu'on te rende visite. Certes. Ne ressens-tu pas la solitude? Comment ressentirais-je la solitude alors qu'Allah dit: Je suis avec celui qui Me mentionne. » [As-Shurab 709]
- On dit à Mâlik Ibn Mighwal qui était seul chez lui : « N'éprouves-tu pas la solitude ? » Il répondit : « Personne n'est seul avec Allah. » [Al-Hilyah 2/294]
- Ghazwân a dit: « J'ai trouvé le repos du cœur en la compagnie de Celui qui possède ce dont j'ai besoin. » [Al-Hilyah 2/294]

### La fraternité

- Abû Bakr a dit : « L'invocation en faveur de son frère en Allah est exaucée. » [Az-Zuhd li Ahmad 217]
- **Blue Mascûd** a dit : « Tu ne commets aucun péché à ne fréquenter que celui qui t'aide dans la mention d'Allah. » [Az-Zuhd li Abî Dâwud 146]
- Mujâhid a dit : « J'ai fréquenté Ibn 'Umar pour le servir, mais c'est lui qui se mit à mon service. » [Makârim Al-Akhlâq 71]
- Qays Ibn Abî <u>H</u>âzim rapporte: « Abû Bakr acheta Bilâl, alors qu'il était enfoui sous les pierres, pour cinq onces d'or. [Les polythéistes] dirent: « Si tu n'en avais proposé qu'une seule once, nous te l'aurions vendu. » Il répondit: Et si vous en aviez voulu pas moins de cent onces, je l'aurais tout de même acheté. » [As-Siyar 1/353]
- **Billion Cumar** a dit : « Il m'arrive de sortir uniquement pour saluer les gens et qu'ils me saluent. » [As-Siyar 3/221]
- & Abû-d-Dardâ' a dit : « Mieux vaut être blâmé par son frère que de le perdre ; donne à ton frère et sois doux envers lui, et n'obéis, le concernant, à aucun envieux, sinon tu serais comme lui. Demain viendra la mort, et te suffira pour peine de le perdre : comment le pleures-tu après la mort alors que de son vivant tu avais rompu avec lui ? » [Al-Hilyah 1/172]
- Abû Umâmah a dit : « Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et prive pour Allah aura complété la foi. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/157]

si ses prières et jeûnes sont nombreux, jusqu'à ce qu'il soit ainsi. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/157]

- **& Kacb Al-Ahbâr** a dit : « Un homme debout en prière peut être remercié, et un autre qui dort peut être pardonné, ceci dans le cas de deux hommes qui s'aiment en Allah : l'un d'eux se lève pour accomplir la prière, Allah agrée sa prière et son invocation dont Il ne rejette rien, et cet homme a mentionné son frère en invoquant dans la nuit en disant : « Seigneur ! Pardonne à mon frère untel. » et Allah lui pardonne alors qu'il dort. » [Al-Hilyah 2/253]
- **© 'Umar Ibn Al-Khattâb** a dit : « N'interprète pas en mal une parole émanant d'un musulman tant que tu peux lui trouver une interprétation dans le bien. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/526]
- Sacd Ibn Abî Waqqâs a dit : « La bonté envers les frères préservé de leur inimité. » [Al-Hilyah 7/288]
- Abû Qilâbah a dit : « Si te parvient de ton frère ce que tu réprouves, accorde-lui une excuse autant que tu le peux, et si tu n'en trouves pas, distoi : il se peut que mon frère ait une excuse que je ne connais pas. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/525]

- Abû Wâ'il rapporte: « Je me suis rendu avec mon frère chez Ar-Rabî Ibn Khuthaym. Il se trouvait dans la mosquée et nous dit: « Qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes venus afin que tu mentionnes Allah, et que nous Le mentionnions avec toi; et pour que Tu loues Allah et que nous Le mentionnions avec toi. » Il leva les mains et dit: Louange à Allah que vous n'ayez pas dit: nous sommes venus pour que tu boives et que nous buvions avec toi; et que tu forniques et que nous forniquions avec toi. » [Al-Musannaf 7/146]

- On demanda à Muhammad Ibn Wâsi<sup>c</sup>: « Quelle est la meilleure des œuvres en ce bas-monde? » Il répondit: « Rester avec les compagnons, et discuter avec les frères, s'ils accompagnent dans la bonté et la piété. » [Al-Ikhwân 50]
- Mutarrif Ibn Abd Allah a dit: « Je préfère rencontrer mes frères que ma famille car ces derniers me disent « Papa, papa... » alors que mes frères adressent à Allah d'une invocation dont j'espère le bien » [Az-Zuhd li Atmad 296]

- Ibrâhîm Ibn Ad-ham émettait comme conditions à ses compagnons de voyage d'être à leur service et d'accomplir l'appel à la prière. [Laţâ'if Al-Marânif 413]
- **Wahb Ibn Munabbih** a dit : « Trois choses font partie de l'essence de ce bas-monde : la rencontre des frères, le repas de rupture offert au jeûneur, et la prière en fin de nuit. » [As-<u>Samt</u> 93]
- Al-Hasan Ibn Kathîr rapporte : « Je me suis plaint auprès de Muhammad Ibn cAlî de mon indigence et de la dureté des frères, et il dit : « Quel mauvais frère celui qui maintient les liens lorsque tu es riche et qui rompt les liens lorsque tu es pauvre. » Puis il ordonna à son servant d'apporter un sac contenant sept cents dirhams, et il me dit : Dépense cela, et lorsqu'il n'en restera rien, informe m'en. » [Al-Ikhwân 179]
- **Az-Zuhrî** rencontra Muhammad Ibn Yazîd qui accomplissait des circumambulations, alors qu'il lui avait emprunté de l'argent. Il le lui rendit, sauf une petite partie, lui dit : « Ô Abû cUthmân, je suis gêné de retenir ton droit, mais si tu pouvais ordonner à ton majordome de nous accorder un délai jusqu'à ce qu'Allah nous facilite l'acquittement de ce qui reste ? » Il lui répondit : « Ô Ibn Shihâb, combien reste-t-il ? − Quinze mille. − Va, ils sont à toi. Par Allah, c'est là bien peu de choses face à la fraternité en Allah. » [As-Shucab 7/10390]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî rapporte : « Je ne suis jamais entré chez caba
   Ar-Rahmân Ibn Abî Laylâ sans qu'il ne m'adresse de belles paroles et ne m'offre un bon repas. » [Al-Ikhwân 207]

- **© 'Uthmân Ibn <u>H</u>akîm** a dit : « Fréquente celui qui est d'un degré supérieur au tien dans la religion et d'un rang moindre concernant la vie d'ici-bas. » [As-Samt 45]
- Abû 'Amr Al-'Ufî rapporte: « On a dit: Fréquente celui dont la compagnie t'embellira; celui qui, si tu te mets à son service, te préserve; si tu es frappé d'indigence, te donne; s'il voit en toi une bonne action la compte à ton actif; s'il voit en toi une faute, la cache; si tu parles, te croit; et si tu es attaqué, te défend. » [As-Samt 44]
- Bakr Ibn cAbd Allah a dit : « Considérez vos frères de la manière dont vous aimeriez qu'ils vous considèrent. Ce n'est pas pour toute erreur ou faute que tu dois déconsidérer ton frère, car il se peut que tu mérites plus qu'on voit cela en toi qu'en lui. Si tu pries, ne t'infatue pas pour autant, car il se peut que celui qui consomme parfois du jus fermenté respecte plus son engagement que toi ; et si tu respectes ton engagement, ne t'infatue pas pour autant, car il se peut que celui que tu abhorres en certaines situations maintienne plus les liens de parenté que toi ; et si tu maintiens les liens de parenté, ne t'infatue pas pour autant, car il se peut que celui que tu abhorres en certaines situations jeûne plus que toi. » [At-Tawbikh li Abî As-Shaykh 54]
- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit : « Le meilleur des frères est celui qui dit à son compagnon : jeûnons avant de mourir ; et le pire des compagnons est celui qui dit à son frère : mangeons et buvons avant de mourir. » [Al-Hilyah 3/71]
- **Abû** Jacfar Al-Bâqir a dit : « Les actes les plus difficiles sont au nombre de trois : mentionner Allah en toute situation, être impartial concernant sa personne, et réconforter son frère par ses biens. » [Al-Ḥilyah 3/183]
- & Abû Jacfar Al-Burqân rapporte : « J'ai dit à Maymûn Ibn Mihrân : Untel tarde à venir te rendre visite. Il me répondit : Si l'affection est établie, il n'y a pas de mal, même si le délai se prolonge. » [Al-Hilyah 4/91]

- § Yûnus Ibn cUbayd rapporte: « Ziyâd Al-Aclam offrait des présents à Thâbit Al-Bunânî, Yazîd Ar-Raqqâshî, et Yazîd Ad-Dabî. Il offrait des présents à des gens dans le besoin qui ne pouvaient lui rendre la pareille, mais lorsqu'Al-Hasan est arrivé, il lui offrait des présents, et Al-Hasan lui en offrait également, au point que Ziyâd Al-Aclam ne dise: Le shaykh m'a épuisé. » [Makârim Al-Akhlâq 71]
- Al-Fadl Ibn Dalham rapporte: « Lorsqu' Al-Hasan ne voyait plus un de ses frères, il demandait où se trouvait sa maison; s'il était absent, il rendait visite à sa famille, et s'il était présent, il l'interrogeait sur sa situation et son état, puis il appelait ses jeunes enfants, leur donnait des dirhams et des cadeaux, et disait: Ô untel, les enfants aiment cela. » [Makârim Al-Akhlâq 71]
- **& Al-Fudayl Ibn 'Iyâd** a dit : « Celui qui recherche un frère sans défaut restera sans frère. » [Rawdah Al-'Uqalâ' 169]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Transporter des pierres avec des pieux est meilleur que de manger de la marmelade de dattes avec des dépravés. » [Rawdah Al-cUqalâ' 100]
- **@ Hubayrah** a dit : « Considère les gens en fonction de leurs amis. » [Rawdah Al-·Ugalà' 108]
- **Ayyûb As-Sakhtiyânî** a dit : « Mon attachement à l'accomplissement du pèlerinage est renforcé par le fait que j'y rencontre des frères que je ne rencontre qu'à ce moment. » [Rawdah Al-Uqalâ' 88]
- § Yûnus Ibn cUbayd fut frappé par un malheur et son ami n'est pas venu lui rendre visite. Ibn cAwn lui dit: « Il n'est pas venu te voir? » Il répondit: Si nous avons confiance en l'affection de notre frère, il ne lui est pas préjudiciable qu'il ne vienne pas nous voir. » [Rawdah Al-cUqala 89]
- At-Thawrî a dit : « Nous n'avons rien vu de plus utile en la religion et en ce bas-monde qu'un frère de confiance. » [Al-Hilyah 7/56]
- Al-Qâsim Ibn Muhammad a dit : « Allah a mis en l'ami, bon et avenant, une compensation au proche qui rompt les liens et se détourne. »
  [As-Siyar 5/57]
- Al-Asma î rapporte: « Un bédouin a dit: Oublie les méfaits des frères et leur affection pour toi perdurera. » [As-Shu ab 7/11200]
- As-Sha<sup>c</sup>bî a dit : « La controverse corrompt l'amitié ancienne et rompt l'alliance solide. » [As-Shu<sup>c</sup>ab 6/8436]

- ® Ibn Al-Mubârak rapporte : « Ibn 'Awn fut frappé par un malheur concernant son fils, et un de ses frères tarda à venir le voir. Il vint finalement et s'excusa ; et Ibn 'Awn lui dit : Si tu connais l'affection de ton frère, ne lui adresse pas de reproches. » [As-Shuʿab 6/7944]
- & Al-Awzâ<sup>c</sup>î rapporte : « Qatâdah m'écrivit de Bassora : Si nos lieux de résidence nous sépare, l'union de l'islam réunit tous ses adeptes. » [As-Siyar 7/121]
- Abû-l-<u>H</u>asan Ibn Quraysh rapporte : « J'étais chez <u>Ibrâhîm Al-Harbî</u> lorsque Yûsuf Al-Qâdî vint lui rendre visite, accompagné de son fils. Il lui dit : « Ô Abû Ishâq! Si nous devions te rendre visite autant que tu le mérites, nous passerions tout notre temps auprès de toi. » Il lui répondit : Toute absence n'est pas synonyme de rudesse, et toute rencontre n'est pas synonyme d'affection, mais il est uniquement question du rapprochement des cœurs. » [As-Siyar 13/358]
- As-Shâficî a dit : « Le signe distinctif de l'ami est qu'il soit ami de l'ami de son ami. » [As-Siyar 10/99]
- <u>Hudhayfah Ibn Qatâdah</u> a dit : « Si je rencontrais quelqu'un qui me déteste réellement pour Allah, je m'imposerais de l'aimer. »
- **Shaqîq Al-Balkhî** a dit : « Je n'aime rien plus que l'invité, car sa subsistance incombe à Allah, et sa récompense m'est accordée. » [As-Siyar 9/315]
- & 'Awn Ibn 'Abd Allah a dit : « Deux hommes ne s'aiment pas en Allah sans que le meilleur d'entre eux ne soit celui dont l'amour pour l'autre est le plus intense. » [Sifah As-Safwah 3/71]
- Wâsil, l'esclave affranchi d'Ibn cUyaynah rapporte: « J'étais avec Muhammad Ibn Wâsic à Marwa, lorsque vint le trouver cAtâ' Ibn Muslim, accompagné de son fils cUthmân. cAtâ' demanda à Muhammad: « Quelle est la meilleure œuvre en ce bas-monde? » Il répondit: Être entouré de ses compagnons et converser avec ses frères, s'ils t'accompagnent dans la bonté et la piété. S'il en est ainsi, Allah fait disparaître la divergence entre eux, donc créez et maintenez des liens. Mais il n'y a aucun bien à être entouré de compagnons et à converser avec les frères s'ils sont esclaves de leur ventre, car s'ils sont ainsi ils s'empêchent l'un l'autre de cheminer vers l'au-delà. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 2/399]
- Makhûl a dit : « Celui qui aime un homme pieux aime en réalité Allah. » [Al-Hilyah 2/181]

- **Al-Qâsim Ibn Muhammad** a dit : « Allah a fait de l'ami bienfaisant une compensation au parent qui rompt les liens. » [\*Uyûn Al-Akhbâr 3/90]
- Muhammad Ibn Yûsuf a dit : « Qui est semblable au frère pieux ? Ta famille se partage ton héritage, et lui est seul à te poser dans la tombe et à invoquer pour toi, alors que tu es dans les entrailles de la terre. » [Al-Hilyah 3/54]
- **Wahb Ibn Munabbih** a dit : « Aies autant de frère que tu le peux, car si tu te passes d'eux ils ne te nuiront pas, et si tu as besoin d'eux ils te seront utiles. » [As-Siyar 2/554]
- On a dit: « Un homme sans frère est comme une main droite sans main gauche. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/90]
- Farqad As-Subkhî a dit : « L'étranger est celui qui n'a pas de bienaimé. » [Al-Hilyah 1/446]
- **& Amr Ibn Al-** a dit: «Si les amis se multiplient, les devoirs aussi. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/532]
- Brâhîm Ibn Ad-ham a dit : « Prends garde à avoir trop de frères et de connaissances. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/532]
- Bishr Ibn Mansûr a dit: « Aies peu de connaissances parmi les gens, car tu ne sais pas ce qui arrivera, et si quelque chose survient un scandale en ce bas-monde ceux qui te connaissent seront peu nombreux. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/520]
- Mahdî Ibn Sâbiq rapporte: « Le neveu de Muhammad Ibn Sûqah lui demanda quelque chose, et cela le fit pleurer. Il dit: « Par Allah, mon oncle, si j'avais su que ma demande te toucherait à ce point, je ne t'aurais pas demandé. » Il répondit: « Je ne pleure pas en raison de ta demande, mais je pleure car je ne suis pas venu te trouver avant que tu ne me demandes. » [Al-Hilyah 3/136]
- Mutarrif Ibn As-Shakhîr dit à l'un de ses frères : « Ô untel! Si tu as besoin de quelque chose, ne me le dis pas mais inscris-le moi sur un papier, car je déteste voir sur ton visage l'humiliation de la demande. » [As-Siyar 3/160]
- Mucammar rapporte: « Tâwûs resta auprès d'un ami malade jusqu'à manquer le pèlerinage. » [Al-Hilyah 2/30]

- & cAtâ' Al-Khurasânî a dit : « Prenez soin de vos frères en trois choses : s'ils sont malades, visitez-les; s'ils sont occupés, aidez-les; et s'ils ont oublié, rappelez-leur. On a dit : parcours un mile et visite un malade, parcours deux miles et réconcilie deux hommes, parcours trois miles et visite un frère en Allah. » [Al-Hilyah 2/185]
- On demanda à Khâlid Ibn Safwân: « Quel est le frère que tu préfères? » Il répondit: « Celui qui pardonne mes fautes, accepte mes défauts, et comble mes lacunes. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/22]
- Al-Mughîrah rapporte: « Un homme dont la condition était bonne commit un péché, et ses compagnons le rejetèrent. Ceci parvint à Ibrâhîm An-Nakhaçî qui dit: rattrapez-le, exhortez-le, et ne l'abandonnez pas. » [Al-Hilyah 2/94]
- Al-Hasan a dit: « Le croyant n'opprime pas celui qu'il déteste, et ne pèche pas concernant celui qu'il aime. » ['Uyûn Al-Akhbâr 3/14]
- Bakr Ibn 'Abd Allah Al-Muzanî a dit: « Le fait que l'homme se rabaisse pour ses frères le grandit auprès d'eux. » [Al-Hilyah 1/371]
- & cAbd Allah, le fils de Tâwûs, rapporte : « Mon père m'a dit : Ô mon fils ! Fréquente les hommes sensés et on t'affiliera à eux, même si tu n'es pas des leurs ; et ne fréquente pas les ignorants, sinon on t'affiliera à eux, même si tu n'es pas des leurs. » [Al-Hilyah 2/31]

- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Que tu aies un ennemi pieux est meilleur pour toi que d'avoir un ami dépravé, car l'ennemi pieux ne peut, de par soi foi, te nuire ou te frapper de ce que tu détestes, alors que l'ami dépravé se moque de ce qui te touche. » [Al-Hilyah 2/432]
- Hâtim Al-Asam rapporte que Shaqîq Al-Balkhî lui dit: « Sois, vis-àvis des gens comme vis-àvis du feu: prends ce qui en est utile, mais prends garde qu'il ne te brûle. » [Al-Hilyah 4/86]
- Un homme dit à Abû-d-Dardâ' : « Untel te salue. » Il répondit : « C'est là un beau présent, et une charge légère à porter. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/47]

- & Al-Hakîm a dit : « Il est trois personnes qu'on ne reconnaît qu'en trois moments : on ne reconnait le longanime que dans la colère, le courageux que dans le combat, et le frère que dans le besoin. » ['Uyûn Al-Aklıbâr 3/86]
- ® On a dit : « Tu es mon frère tant que je n'ai pas de besoin, et lorsqu'il se présente je constate que je n'ai pas de frère. » [«Uyûn Al-Aklıbâr 3/86]
- Abû Sulaymân Ad-Dârânî a dit: « Je regardais un de mes frères en Irak et pouvais œuvrer un mois sur sa seule vision. Le frère est celui dont la vision t'exhorte avant ses propos. » [Sifah As-Safivah 4/444]
- On a dit: « Par Allah, l'affection sur la langue n'est d'aucune utilité si la base de l'affection n'est pas dans le cœur. » [\*Uyûn Al-Akhbâr 3/81]
- Muslim Ibn Yasâr entendit un homme invoquer contre son frère qui l'avait opprimé, et il lui dit: « Mon frère! N'invoque pas contre ton frère, ne romps pas avec lui, et confie-le à Allah, car sa faute est pire pour lui que le pire de ses ennemis. » [Mukhtasar Târîkh Dimashq 7/286]
- Ibn Shubrumah rendit un grand service à un de ses frères qui vint ensuite lui apporter un présent pour le récompenser. Il lui dit : « Qu'est-ce là ? − C'est pour le service que tu m'as rendu. − Reprends ton argent, qu'Allah te préserve. Si tu demandes un service à ton frère et qu'il ne s'efforce pas d'y répondre, accomplis tes ablutions pour la prière, prononce sur lui quatre takbîr, et considère-le parmi les morts. » [Al-Inyā' 2/159]
- **& Al-Hasan** a dit : « Je préfère répondre au besoin d'un de mes frères que d'accomplir une retraite spirituelle de deux mois. » [Qadâ' Al-Hawâ'ij (38)]
- Abû 'Umar l'ascète a dit: « Délaisser de répondre aux droits des frères est une humiliation; et répondre à leurs droits est une élévation. » [As-Siyar 15/510]
- \*\*Abd Ar-Rahmân Ibn Yacqûb rapporte: « Un homme vint trouver Ibrâhîm Ibn Ad-ham pour devenir son compagnon. Ibrâhîm lui dit: « Qu'as-tu avec toi? » L'homme sortit des dirhams dont Ibrâhîm prit une partie, et il lui dit: « Va nous acheter des bananes. Des bananes pour tout cela? Prends tes dirhams et poursuis ton chemin, tu ne peux nous accompagner. » [Al-Hilyah 2/478]

- **Al-Ma'mûn** a dit : « Les frères sont de trois catégories : une catégorie semblable à la nourriture dont on ne peut se passer, une catégorie semblable au remède dont on n'a besoin que parfois, et une catégorie semblable à la maladie dont on n'a jamais besoin. » ['Uyûn Al-Akhbâr 3/7]
- Mujâhid a dit : « Trois choses accroitront l'affection de ton frère pour toi : que tu le salues en premier lorsque tu le rencontres, que tu lui fasses place dans l'assise, et que tu l'appelles du nom qu'il préfère. » [«Uyûn Al-Aklıbâr 3/13]
- Dâwud Ibn Al-Jarrâh rapporte qu'un homme dit à Ibrâhîm Ibn Adham: « Je suis venu de Khurasan pour être ton compagnon. À condition que j'aie plus de droit sur tes biens que tu n'en as ? Non. Tu es sincère envers moi, quel bon compagnon tu es! » [Al-Hilyah 2/489]
- **Al-Hasan** a dit : « Relève de la traitrise que de dévoiler le secret de ton frère. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/244]

<sup>1</sup> i.e: n'exagère ni dans ton amour ni dans ton aversion.

# La mansuétude et la magnanimité

- Ibn Buraydah rapporte: « Un homme insulta Ibn cAbbâs, et celui-ci répondit: Tu m'insultes alors que je possède trois qualités: je lis un verset du Livre d'Allah, et j'aimerais que tous les gens en connaissent ce que je sais; j'entends qu'un juge musulman est équitable dans son jugement, et je m'en réjouis, même si je ne porterais jamais mon affaire devant lui; et j'entends que la pluie est tombée sur une terre des musulmans, et je m'en réjouis, bien que je n'y ai aucun bétail. » [Al-Hilyah 1/322]
- Sufyân Ibn Dînâr rapporte : « J'ai interrogé Mâhân Al-Hanafî sur les actes des Compagnons, et il me répondit : Leurs actes étaient minimes mais leur cœur était sain. » [Al-Hilyah 4/365]
- Al-Hasan rapporte: « On a dit que la meilleure qualité du musulman est l'indulgence. » [Az-Zuhd li Ahmad 349]
- Sulaymân Ibn Mûsâ a dit : « On n'a pas joint une chose à une autre meilleure que la mansuétude à la science. » [Az-Zuhd li Ahmad 377]
- Un homme insulta Al-Hasan Ibn Alî et dépassa les bornes, et il lui répondit : « Tu n'as rien laissé, mais ce qu'Allah sait est plus grand encore. » [Uyûn Al-Akhbâr 1/331]
- & cAmr Ibn Al-cÂs a dit: « Je patiente sur une parole qui m'est plus difficile à supporter qu'une braise dans la main, et je ne patiente sur celle-ci que par crainte d'une autre pire encore. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 4/38]
- & Al-Ahnaf Ibn Qays a dit : « Celui qui ne patiente pas sur une parole en entendra d'autres. Il faut savoir ravaler sa rage par crainte de ce qui sera pire. » [·Uyûn Al-Akhbâr 1/328]
- ® Un homme insulta **Al-Ahnaf** et le suivit jusqu'à son quartier, il lui dit alors : « S'il reste encore quelque chose en toi, dis-le maintenant et pars afin qu'aucun insensé parmi nous ne t'entende et qu'il ne t'arrive une chose que tu réprouves. » ['Uyûn Al-Aklıbûr 1/331]
- \*\*Gamir Ibn Gabd Allah Hiyan était en compagnie de ses frères, et il dit: « Je vais invoquer, alors dites âmîn. Vas-y, nous attendions cela depuis longtemps. Ô Allah! Celui qui m'a calomnié, expulsé de mon pays et m'a séparé de mes frères, ô Allah, augmente ses biens, accorde-lui de nombreux enfants, la santé, et prolonge son existence! » [Az-Zuhd li Aḥmad 271]

- **Al-Haytham Ibn Mu**câwiyah a dit : « Celui qui subit une injustice, et ne se venge ni physiquement ni verbalement, et sans éprouver de rancune en son cœur, sa lumière rayonnera parmi les gens. » [As-Shucab 6/7735]
- Mu'awiyah a dit : « Je pouvais rencontrer un arabe dont je savais ce qui était en son cœur comme rancœur à mon encontre, mais je le consultais, et il me répondait en fonction de ce qu'il éprouvait en son cœur. Il ne cessait de m'insulter et je ne cessais de faire preuve de mansuétude jusqu'à ce qu'il devienne un ami sur lequel je puisse compter. » [«Uyûn Al-Akhbâr 1/71]
- As-Shacbî a dit : « La parure de la science est la clémence de ses adeptes. » [As-Shucab 6/8530]
- Sacîd Ibn Masrûq rapporte: « Ar-Rabîc Ibn Khuthaym fut atteint par une pierre à la tête. Il essuyait le sang de son visage et disait: Ô Allah, pardonne-lui, car il ne m'a pas visé. » [Sifah As-Safwah 654]
- & Abû Bakr Al-Marrûdhî rapporte: «Abû Allah [l'imam Ahmad] n'était jamais vulgaire, et lorsqu'on était vulgaire envers lui, il se montrait indulgent et patient, et il disait: Allah me suffit. » [Latá'if Al-Macârif 413]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit : « On ne devient noble que si on possède deux qualités : se passer de ce que possèdent les gens, et leur pardonner. » [Rawdah Al-cuqalâ' 167]
- ## Hilâl Al-Bâhilî a dit : « Depuis vingt ans, je me suis imposé de ne pas répondre au mal par un mal. » [Rawdah Al-(Uqalâ) 169]
- On a dit: « Prends garde à la fierté de la colère, car elle t'amènera à l'humiliation de l'excuse. » ['Uyûn Al-Akhbâr 1/331]
- Ismaʿsîl Ibn ʿUbayd rapporte : « Lorsque mon père agonisa, il rassembla ses enfants et leur dit : Ô mes enfants, craignez Allah, attachezvous au Coran, et révisez-le. Attachez-vous également à la véracité, même si l'un d'entre vous tue quelqu'un et qu'on l'interroge ensuite, qu'il l'avoue. Par Allah, je n'ai jamais prononcé un mensonge depuis que j'ai lu le Coran. Ô mes enfants, montrez-vous magnanimes envers les gens ; par Allah, je me suis vu sortir de chez moi et ne pas rencontrer un musulman sans éprouver pour lui ce que j'éprouvais pour moi, et croyez-vous que je n'aimerais pas le bien pour moi ? » [Al-Hilyah 6/86]

- **Yahya Ibn Abî Kathîr** a dit : « Ne t'étonne pas de la mansuétude d'un homme jusqu'à ce que tu le vois s'énerver, ni même de sa loyauté jusqu'à ce qu'il convoite, car tu ne sais pas de quel côté il penchera. » [As-Shucab 6/8156]
- Mucâwiyah vit son fils Yazîd frapper un de ses servants et lui dit : « Corromps-tu ton comportement en raison du sien? » Et on ne le vit plus jamais frapper un de ses servants. [«Uyûn Al-Akhbâr 1/327]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah rapporte: « Un homme critiquait et insultait 'Umar Ibn Dharr qui le rencontra et lui dit: « N'exagère pas en nous insultant et ménage une place pour la réconciliation, car nous ne pouvons pas répondre à celui qui désobéit à Allah envers nous de façon meilleure que d'obéir à Allah envers lui. » [Al-Hilyah 2/157]
- Muhammad Ibn Jahâdah rapporte: «As-Shaʿbî aimait profondément ce vers: la mansuétude ne se manifeste pas dans la satisfaction, mais la mansuétude se manifeste dans la colère. » [As-Shuʿab 6/8160]
- **Al-Haytham Ibn Jamîl** a dit : « Il me parvient qu'un homme me critique, puis je me souviens que je me passe de lui, et cela m'est plus facile à accepter. » [As-Shucab 6/8134]
- **Rajâ' Ibn Abî Salamah** a dit : « La mansuétude est une des qualités de la raison. » [Al-Hilm li Ibn Abî Ad-Dunyâ 5]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym a dit : « Les hommes sont de deux types : sensé et ignorant ; ne cause aucun tort à l'homme sensé, et ne fréquente pas l'ignorant. » [Al-Hilm 38]

- On demanda à Al-Ahnaf : « Qu'est-ce que la mansuétude ? » Il répondit : « Que tu patientes sur ce que tu réprouves un peu. » [Al-Hilm 72]

- Abû Ja<sup>c</sup>far Al-Qurashî rapporte: « On a dit: les armes des personnes méprisables sont les propos vils. » [Al-Hilm 118]
- & cAbd Allah Ibn Muhammad rapporte: « J'étais dans une assise d'Ahmad Ibn Hanbal, et il nous dit: D'où venez-vous? De l'assise d'Abû Kurayb. Prenez de lui, car c'est un shaykh pieux. Mais il t'invective. Que puis-je y faire? C'est un shaykh pieux éprouvé par moi. » [As-Siyar 11/317]
- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit : « A réussi celui qui est préservé des passions, de la colère et de la convoitise. » [Jâmic Al-'CUlûm wa-l-Hikâm 1/71]
- When the survey of the survey
- **Bibn Awn** ne se mettait pas en colère, et lorsque quelqu'un le mettait en colère, il disait : « Qu'Allah te bénisse! » [Al-Hilyah 3/39]
- & As-Shacbî rapporte: « cÎsâ Ibn Maryam disait: La bienfaisance ne consiste pas à faire preuve de bienfaisance envers celui qui en fait preuve à ton égard. Ce n'est que rendre le bien. Mais la bienfaisance consiste à faire preuve de bienfaisance envers celui qui te cause du tort. » [Az-Zuhd li Almad 139]

#### Le pardon

- Ibrâhîm At-Taymî a dit : « On peut faire preuve d'injustice envers moi, mais je fais miséricorde. » [As-Siyar 5/61]
- Abû cÂsim An-Nabîl rapporte: « Lors de la bataille du chameau, Muhammad Ibn cAlî terrassa Marwân et s'assit sur sa poitrine. Lorsque, plus tard, il se présenta devant cAbd Al-Malik [Ibn Marwân], ce dernier lui dit: Te souviens-tu du jour où tu t'es assis sur la poitrine de Marwân? Pardon, ô Commandeur des Croyants. Il suffit! Par Allah, je ne t'ai pas rappelé cela pour te rendre la pareille, mais pour que tu saches que je sais.» [As-Siyar 4/111]
- **Al-Muhallab** a dit : « Il n'y a rien de plus durable pour le roi que le pardon, le plus grand mérite du roi est le pardon. » [As-Siyar 4/385]
- & Abû Yacqûb Al-Madanî rapporte: « Il y eut un différent entre <u>H</u>asan Ibn <u>H</u>asan et son cousin <u>Alî Ibn Husayn</u>. <u>H</u>asan ne cessait de lui dire des choses, alors que <u>Alî restait silencieux</u>, puis <u>H</u>asan s'en alla. La nuit venue, <u>Alî vint le trouver et lui dit: « Ô cousin, si tu dis vrai, qu'Allah me pardonne, et si tu mens, qu'Allah te pardonne. Que la paix soit sur toi. » Hasan le suivit et pleura au point qu'on s'apitoie sur lui. » [As-Siyar (4/397)]</u>
- Mujâhid rapporte : « 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz me dit : « Ô Mujâhid ! Que disent les gens de moi ? Que tu es possédé. Je ne suis pas possédé. » Puis il appela un de ses servants et lui dit : « Malheur à toi ! Qu'est-ce qui t'a poussé à me verser du poison ? Mille dinars et mon

- affranchissement. Apporte-les-moi. » Il les apporta et les ajouta au Trésor Public, puis il dit : Va-t'en là où personne ne te verra. » [As-Siyar 4/453]
- **Al-Ma'mûn** a dit : « Si les gens savaient combien j'aime le pardon, ils chercheraient à se rapprocher de moi en commettant des crimes, et je crains de ne pas être récompensé en cela. » [As-Siyar 10/279]
- Hafs Ibn Ghiyâth rapporte: « Je ne me suis jamais disputé avec personne, et je ne me suis jamais assis avec des gens qui se disputaient. » [As-Siyar 7/71]
- Ahmad Ibn Hanbal a dit: « Tous ceux qui ont parlé sur moi, je leur pardonne, sauf à tout innovateur. Je pardonne à Ishaq [Al-Muctasim] car Allah dit: (Qu'ils pardonnent et soient cléments. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne?) En quoi te profitera qu'Allah châtie ton frère musulman par ta cause? » [As-Siyar 11/261]
- Un homme vint s'excuser auprès de Jasfar Al-Barkamî, et il lui dit : « Allah t'a dispensé de t'excuser par l'excuse qu'Il t'a accordé auprès de nous ; et Il nous a préservé d'une mauvaise opinion à ton égard par ce qu'Il nous a accordé comme affection pour toi. » [As-Siyar 9/62]
- Des gens se trouvaient chez cAlî Ibn Al-Husayn si bien qu'un de ses servants se pressa d'apporter un méchoui qui se trouvait dans le four. Le servant arriva précipitamment et la broche lui échappa et tomba à l'étage en dessous sur la tête du fils de cAlî Ibn Al-Husayn qui décéda. Alî dit au servant : « Tu es libre, tu ne l'as pas fait exprès. » et il s'affaira à la préparation des funérailles de son fils. [Sifah As-Safwah 2/451]
- & Al-cAlâ' Ibn Al-<u>H</u>usayn rapporte qu'on vola un cheval à **Ar-Rabîc Ibn Kuthaym**. Les gens participant à son assise lui dire : « Invoque Allah contre lui ! » Il répondit : « Je vais plutôt invoquer Allah en sa faveur : Ô Allah, s'il est riche, retourne son cœur ; et s'il est pauvre, enrichit-le. » [Al-<u>Hilyah 1/311]</u>
- & cAlî Ibn Hishâm rapporte: « Lorsque cumar Ibn cAbd Al-cAzîz fut empoisonné, il dit au servant qui l'avait empoisonné: « Pourquoi m'as-tu empoisonné? Untel m'a donné mille dinars pour que je le fasse. Où sont les dinars? À tel endroit. » Il les fit apporter et déposer au Trésor public, et il dit au servant: « Va-t'en. » sans le châtier. » [Al-Muntadham 7/70]
- Al-Ma'mûn a dit : « Par Allah, je savoure le pardon au point de craindre de ne pas être récompensé pour cela. Si les gens connaissaient mon amour du pardon, ils chercheraient à se rapprocher de moi en commettant des fautes. » [Al-Muntadham 10/65]

## La grandeur

- **© 'Umar Ibn Al-Khattâb** a dit : « Le noble est le généreux lorsqu'on lui demande, le longanime lorsqu'on est grossier envers lui, et celui qui fait preuve de bonté envers ceux qu'il côtoie. » ['Uyûn Al-Akhbâr 1/258]
- **Amr** Ibn Al-As a dit : « L'homme sensé n'est pas celui qui distingue le bien du mal, mais celui qui distingue le meilleur de deux maux. » [As-Siyar 1/336]
- Hâtim a dit: « L'homme sensé est perspicace et ferme les yeux [sur le mal qu'il peut voir]. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/10]
- On demanda à 'Arâbah Al-Awsî : « Par quoi as-tu dominé ton peuple ? » Il répondit : « Par quatre choses : je me laisse duper en leur faveur sur mes biens, je leur soumets mon honneur, je ne méprise pas le misérable et n'envie pas le noble. » ['Uyûn Al-Akhbâr 1/259]
- Muhammad Ibn Mansûr a dit : « On reconnaît l'ignorant par quatre caractéristiques : la colère injustifiée, les propos vains, l'exhortation inadéquate, la diffusion du secret, la confiance accordée à tout un chacun, et l'incapacité à distinguer son ami de son ennemi. » [Sifah As-Safwah 2/641]
- **Un pieux prédécesseur** a dit : « Lorsque l'allié d'Allah voit son honneur grandir, son humilité s'accroit, lorsque ses biens s'accroissent, sa générosité augmente, et plus il prend de l'âge, plus il pratique d'efforts. » [Sifah As-Safwah]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit : « On ne parvient à la noblesse jusqu'à posséder deux caractéristiques : se passer de ce que possèdent les gens, et passer sur ce qui émane d'eux. » [Sifah As-Safwah 3/210]
- ② On demanda à **Qays Ibn** 'Âsim: « Par quoi as-tu dominé ton peuple? » Il répondit: « En offrant l'hospitalité, en délaissant la controverse, et en défendant le faible. » ['Uyûn Al-Akhbâr 1/258]

- & Abû cAbd Allah Al-Khawwâs rapporte: « Lorsque Hâtim Al-Asam est arrivé à Bagdad, les gens se sont réunis autour de lui et lui ont dit: « Tu n'es pas arabe, comment auras-tu le dessus sur celui qui débattra avec toi? Je possède trois caractéristiques par lesquelles je domine mon contradicteur. Quelles sont-elles? Je me réjouis lorsque mon contradicteur voit juste, m'attriste lorsqu'il se trompe, et je me préserve afin de ne pas être grossier envers lui. » Ceci parvint à Ahmad Ibn Hanbal qui dit: « Gloire à Allah! Quel homme sensé il était! » [Al-Muntadham 11/254]
- As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit : « Je n'ai jamais débattu en souhaitant que mon contradicteur se trompe. » [Sifah As-Safwah 2/552]
- **As-Shâfi** a dit : « Je n'ai jamais débattu que pour conseiller. » [Al-Hilyah 3/162]
- Blon Abî Rawwâd rapporte : « On introduit un kharijite auprès d'Al-Ma'mûn qui lui dit : Qu'est-ce que t'a amené à t'opposer à nous ? Un verset du Livre d'Allah. Quel est-il ? Sa Parole : 《Ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé, ceux sont eux les mécréants》 Possèdes-tu une science du fait que ce soit un verset révélé ? Oui. Quelle est ta preuve ? L'unanimité de la Communauté. Alors tout comme tu as accepté leur unanimité sur le fait qu'il soit révélé, accepte leur unanimité dans son exégèse. Tu dis vrai. Que le salut soit sur toi, ô Commandeur des croyants ! » [Al-Muntadham 10/56]

# L'humilité et la vigilance face à l'orgueil

- On rapporte qu'Ibn 'Umar ne mangeait qu'en compagnie d'un orphelin. [Az-Zuhd li Ahmad 237]
- Anas rapporte: « J'ai vu entre les épaules de Umar alors quatre raccommodages. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/487]
- © Abd Allah Ibn Handalah rapporte: « Abd Allah Ibn Salâm passa dans le marché avec un fagot de bois sur le dos. On lui dit: « Allah ne t'a-t-il pas préservé de cela? » Il répondit: Oui, mais j'ai voulu faire disparaître ainsi l'orgueil, car j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: « N'entrera pas au Paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil. » » [Az-Zuhd li Almad 228]
- Abû Sacîd, le frère de lait de cÂ'ishah, rapporte : « Je suis entré chez elle, et je l'ai trouvée en train de recoudre une de ses jupes. Je lui ai dit : Ô Mère des croyants! Allah ne t'a-t-Il pas accordé des biens [pour te dispenser de cela]? Elle répondit : Il n'y a rien de neuf pour celui qui ne porte pas ce qui est usé. » [At-Tawâduc 135]
- & Sacd Ibn Al-<u>H</u>asan At-Tamîmî rapporte: « On ne pouvait distinguer c'Abd Ar-Rahmân Ibn c'Awf parmi ses esclaves, en raison de l'humilité de son apparence. » [At-Tawâduc 44]
- Thâbit rapporte: « Salmân Al-Fârisî était gouverneur de provinces lorsque vint un homme du *shâm* transportant une charge de paille. Salmân portait une tunique verte et un manteau, et l'homme lui dit: « Viens porter! » ignorant qu'il s'agissait de Salmân, et ce dernier s'exécuta. Les gens le virent, le reconnurent et dirent: « C'est le gouverneur! » L'homme dit: « Je ne t'ai pas reconnu. » Salmân lui répondit: « Je [ne poserai pas la charge] jusqu'à parvenir chez toi. » [Sifah As-Safwah 1/256]

- & Al-Ahnaf Ibn Qays rapporte: « Je n'ai jamais menti depuis que j'ai embrassé l'islam, à l'exception d'une fois où j'ai rencontré c'Umar qui me demanda le prix de mon vêtement, et j'en ai retiré le tiers de sa valeur. Il me dit: Ton vêtement est beau, mais il est cher. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/490]

- Thaclabah Ibn Abî Mâlik Al-Quradhî rapporte: « Abû Hurayrah était arriva au marché, portant un ballot de paille, alors qu'il était gouverneur de Marwân, et il dit: « Laisse passer le gouverneur, ô Ibn Abî Mâlik! Qu'Allah t'amende. Cela suffit [tu peux le poser]. Laisse passer le gouverneur! » et il continua en portant le ballot sur son dos. » [Sifah As-Safwah 1/256]
- Handhalah Ibn Abî Sufyân rapporte: « J'ai vu Sâlim Ibn Abd Allah porter deux pièces de vêtement d'une valeur de quatre et huit dirhams, alors qu'il était aisé. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/490]
- Wunhomme dit à Ibn 'Umar : « Toi qui es le meilleur des hommes, fils du meilleur des hommes. » Il lui répondit : « Je ne suis ni le meilleur des hommes, ni le fils du meilleur des hommes, mais je suis un serviteur d'Allah, qui espère en Allah et Le craint. Par Allah, vous ne cessez d'exagérer concernant un homme jusqu'à le mener à sa perte! » [As-Siyar 1/373]
- & cAmr Ibn Sacîd rapporte de son père qu'Ibn cUmar vint à la Mecque et que les gens l'interrogèrent. Il leur dit : « Vous m'apportez vos questions alors que parmi vous se trouve cAtâ' Ibn Abî Rabâh? » [Al-Hilyah 2/14]

- Sufyân a dit : « Ils réprouvaient les deux formes de renommée : celle qu'on obtient avec les beaux habits par lesquels on se fait connaître et sur lesquels les gens se retournent ; et celle qu'on obtient avec les habits frustes qui suscitent mépris et avilissement. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/491]
- Maslamah Ibn 'Abd Al-Malik rapporte: « Je suis entré chez 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz, et sa tunique était sale, j'ai alors dit à son épouse qui était la sœur de Maslamah: « Lavez-la! » et elle répondit: « Nous le ferons. » Puis je suis revenu et la tunique était toujours dans le même état. Je lui fis la remarque et elle dit: Par Allah, il n'a pas d'autre tunique que celle-ci. » [As-Siyar 5/134]
- Mujâhid rapporte : « J'ai accompagné Ibn 'Umar en voyage. Lorsque je voulais enfourcher ma monture, il tenait mes rênes, et lorsque j'étais monté, il ajustait mon vêtement. Une fois, il vint et remarqua que cela me gênait, et il me dit : Ô Mujâhid! Tu es d'un caractère revêche. » [Al-Hilyah 11/2]
- **As-Sha**cbî a dit : « Porte les vêtements pour lesquels les sorts ne te mépriseront pas, et pour lesquels les savants ne te blâmeront pas. » [Al-Hilyah 2/115]
- **Muslim Ibn Yasâr** a dit : « Si tu portes un vêtement en lequel tu penses que tu es meilleur que dans un autre, quel mauvais vêtement il est pour toi! » [Al-Hilyah 1/395]
- Muhammad Ibn Alî a dit : « Rien d'orgueil ne pénètre le cœur sans affaiblir la raison, peu ou prou. » [Sifah As-Safwah 2/458]
- ♣ Hishâm Ibn Hassân rapporte: « On parla de l'humilité en présence de Al-Hasan qui garda le silence jusqu'à ce qu'on insiste auprès de lui. Il dit alors: Je vous vois parler de l'humilité. Mais qu'est-ce que l'humilité, ô Abû Sacîd? Le fait qu'un homme sorte de chez lui et ne rencontre pas un musulman sans penser qu'il est meilleur que lui. » [Az-Zuhd li Almad 340]

- Abû-l-Bukhtarî a dit : « Je préfère être parmi des gens plus savants que moi qu'être parmi des gens dont je suis le plus savant. » [Al-Musannaf7/156]
- **Qatâdah** a dit: « Celui auquel on a accordé biens, beauté, vêtements et science, et qui ensuite ne fait pas preuve d'humilité, cela sera pour lui une source de mal au Jour de la Résurrection. » [At-Tawâduc 90]
- On interrogea Al-Fudayl Ibn 'Iyâd concernant l'humilité, et il répondit : « Cela consiste à s'humilier devant la vérité, s'y soumettre et l'accepter de qui l'énonce. » [Madârij As-Sâlikîn 3/113]
- & At-<u>Tayyib Ibn Ismâ</u>cîl rapporte : « **Al-Khalîl Ibn A<u>h</u>mad** invoquait en disant : Ô Allah ! Fais que je sois auprès de Toi au rang le plus élevé, en moi-même au rang le plus bas, et parmi les gens en un rang médian. » [At-Tawâduc 21]
- Muhammad Ibn Wâsic a dit: « Si les péchés avaient une odeur vous ne pourriez m'approcher, en raison de ma puanteur. » [Sifah As-Safwah 3/192]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit: « Si un ange se tenait à la porte de la mosquée et disait: « Que sorte le pire d'entre vous! » je vous devancerai tous. » [Sifah As-Safwah 3/200]
- ⊕ Un homme dit à Mâlik Ibn Dînâr : «Ô toi qui fait preuve d'ostentation!» Il lui répondit : « Depuis quand connais-tu mon nom? Personne en dehors de toi ne connaît mon nom. » [Sifah As-Safwah 3/204]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Celui qui considère qu'il est meilleur qu'un autre aura fait preuve d'orgueil, car seul l'orgueil a empêché Iblîs de se prosterner devant Âdam (※). » [Sifah As-Safwah 2/463]
- & As-Shâfisî a dit : « L'homme au rang le plus élevé est celui qui ignore son rang; et l'homme au plus grand mérite est celui qui ignore son mérite. » [As-Siyar 10/99]
- \*Abd Ar-Rahmân Ibn Zayd Ibn Aslam rapporte que son père disait : « Ô mon fils, comment peux-tu faire preuve d'orgueil, alors que tu ne demandes pas à voir un serviteur d'Allah meilleur que toi sans le voir. Ô mon fils, tu ne sais pas que tu es meilleur qu'un autre disant « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » jusqu'à ce que tu entres au Paradis et lui en Enfer ; et à ce moment seulement tu sauras que tu es meilleur que lui. » [Al-Hilyah 3/222]

- ⑤ Ibrâhîm rapporte: « J'ai demandé à Al-Fudayl Ibn ʿIyâd: Qu'est-ce que l'humilité? Il répondit: La soumission à la vérité, et la conformation à celle-ci; que tu l'acceptes même si tu l'entends d'un enfant, que tu l'acceptes même si tu l'entends du plus ignorant des hommes. » [Al-Hilyah 8/91]
- Ayyûb a dit : « Des gens montrent de l'orgueil mais Allah les rabaisse ; et d'autres font preuve d'humilité mais Allah les élève. » [Al-Hilyah 3/10]
- Abû Wahb rapporte: « J'ai interrogé Ibn Al-Mubârak concernant l'orgueil, et il me répondit: « Cela consiste à ce que tu méprises les gens » ; et je l'ai également interrogé concernant la fatuité, et il me répondit: « Elle consiste à ce que tu penses posséder une chose que personne d'autre ne possède. » » [As-Siyar 8/407]
- Nucaym Ibn Maysarah rapporte: « 'Amr Ibn Qays enseignait le Coran aux gens, il s'asseyait devant chacun d'eux jusqu'au dernier, et lorsqu'il marchait, il ne marchait pas devant eux, mais disait: Marchons tous ensemble. » [Al-Hilyah 5/102]
- Abû Sinân Durâr Ibn Murrah a dit: « Le meilleur d'entre vous est le plus utile à sa famille. » Il achetait des marchandises au marché et les portait lui-même, et lorsqu'on lui proposait de les lui porter, il refusait et disait: « Il n'aime pas ceux qui s'enflent d'orgueil. » [Al-Hilyah 5/92]
- Bishr Ibn Al-<u>H</u>ârith rapporte : « Al-Fudayl Ibn 'Iyâd dit à Sufyân At-Thawrî : Si tu aimerais que les gens soient comme toi, tu n'aurais pas été sincère envers eux, alors que dire si tu aimerais qu'ils te soient inférieurs. » [As-Shuʿab 6/7909]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah a dit : « Celui dont le péché relève des désirs, espère pour lui le repentir, car Âdam a désobéi par désir et on lui a pardonné. Quant à celui dont le péché relève de l'orgueil, crains pour lui la malédiction car Iblîs a désobéi par orgueil et il fut maudit. » [Sifah As-Safwah 2/540]
- **Awn Ibn Abd Allah** a dit : « Suffit pour orgueil que tu considères posséder un mérite sur celui qui t'est moindre. Les pieux prédécesseurs disaient : faites preuve d'humilité dans l'obéissance et de fierté face au péché. » [Al-Hilyah 2/97]

- On demanda à Jubayr Ibn Nufayr : « Quel est le pire orgueil ? » Il répondit : « L'orgueil suscité par l'adoration. » [Al-Hilyah 2/165]
- On demanda à Yûsuf Ibn Asbât : « Quel est le summum de l'humilité ? » Il répondit : « Cela consiste à ne rencontrer personne sans penser qu'il est meilleur que toi. » [As-Siyar 2/814]
- Un homme dit à Maymûn : « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant que tu seras parmi eux. » Il répondit : « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils craindront Allah. » [Al-Hilyah 2/56]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit : « Lorsqu'on mentionne les pieux, je me sens loin d'eux. » [As-Shucab 6/7900]
- Brâhîm Ibn Ad-ham a dit: « Il ne convient ni de se rabaisser en-deçà de son rang, ni de s'élever au-dessus de son rang. » [As-Shucab 6/7874]
- @ Qays rapporte: « Parvint à Bilâl que des gens le préféraient à Abû Bakr, et il dit: Comment peuvent-ils me préférer à lui, alors que je ne suis qu'une de ses bonnes actions. » [As-Siyar 8/407]
- Al-Asmacî rapporte de son père : « Al-Muhallab Ibn Abî Safrah passa devant Mâlik Ibn Dînâr en se pavanant, et il lui dit : « Ne sais-tu pas que c'est une démarche qu'Allah réprouve, si ce n'est face au rang de l'ennemi? − Ne sais-tu pas qui je suis? − Si, tu as commencé comme une goutte infime, et tu finiras comme une charogne crasseuse, et entre ces deux moments tu portes des excréments. » Al-Muhallab s'effondra et dit : « Désormais je me connais vraiment. » [As-Siyar 2/713]
- Abû 'Ubaydah a dit : « Un tyran dit : « Je ne cesserai de m'élever jusqu'à voir celui qui est dans les cieux. » Allah lui envoya la plus infime de Ses créatures, ainsi un insecte pénétra dans son nez, et il demanda à mourir. Il dit : « Frappez ma tête! » et ils le frappèrent jusqu'à pulvériser son cerveau. » [Al-Hilyah 2/86]

- & cAbd Allah Ibn Buraydah rapporte: « Salmân travaillait de ses mains, et lorsqu'il gagnait quelque chose, il achetait de la viande ou du poisson, puis il appelait les lépreux et mangeait avec eux. » [As-Siyar 1/548]
- & Abû cAmr Ibn Matar rapporte: « J'ai participé à l'assise d'Abû c'Uthmân Al-Hayrî qui arriva, prit place, et resta longuement silencieux, si bien qu'un homme lui dit: « Penses-tu dire quelque chose? » Il répondit: « Un homme qui n'est pas pieux et ordonne pourtant la piété aux gens. Un médecin qui soigne, alors que le médecin lui-même est malade. » Les gens se mirent alors à pleurer et s'agiter. » [Si fah As-Sa fwah 4/352]
- Al-Hasan rapporte: « 'Abd Allah Ibn Al-Mubârak était à Koufa et on lui lisait le livre des rites du pèlerinage, jusqu'à ce que le lecteur parvienne à un hadith suite auquel il était dit: « C'est l'avis de 'Abd Allah et celui que nous adoptons. » Il dit alors: « Qui a écrit mes propos? » Je lui répondis: le scribe; et il ne cessa de l'effacer de sa main jusqu'à le faire disparaître, puis il dit: « Qui suis-je pour qu'on écrive mes propos? » [Sifah As-Safwah 4/372]
- Tha labah Ibn Abî Mâlik Al-Qura la rapporte : « Abû Hurayrah arriva au marché en portant un fagot de bois, alors qu'il était le gouverneur du calife Marwân, et il dit : Libérez le chemin pour le gouverneur ! » [As-Siyar 2/614]
- \*\*Abd Ar-Rahmân Ibn Adrak rapporte : « Alî Ibn Al-Husayn entrait dans la mosquée et passait entre les gens jusqu'à s'assoir avec Zayd Ibn Aslam. Nâfic Ibn Jubayr lui dit : « Qu'Allah te pardonne, tu es le maître des hommes et tu traverses la mosquée jusqu'à t'assoir avec cet esclave ? » Il répondit : On doit rechercher, aller trouver et demander la science là où elle se trouve. » [As-Siyar 4/388]
- Ayyûb Ibn Al-Mutawakkil rapporte: « Lorsqu'Al-Khalîl Ibn Ahmad enseignait une chose à quelqu'un, il ne lui montrait pas qu'il lui avait été profitable, mais lorsque quelqu'un lui enseignait une chose, il lui montrait qu'il avait tiré profit de lui. » [As-Siyar 2/713]
- & cAbd Allah Ibn <u>S</u>âli<u>h</u> rapporte : « Je suis resté avec **Al-Layth** pendant vingt ans : il ne déjeunait et ne dinait qu'en compagnie des gens, et il ne mangeait que de la viande, sauf lorsqu'il était malade. » [As-Siyar 8/150]

- **Bibn As-Sammåk** se présenta chez le calife Ar-Rashîd et lui dit : « Ton humilité devant ta noblesse est plus noble encore que ta noblesse. » Puis il l'exhorta et le fit pleurer. [As-Siyar 9/287]
- © Lorsque Cumar Ibn Abd Al-Azîz enterra Sulaymân Ibn Abd Al-Malik et qu'il sortit de sa tombe, il entendit le son d'une secousse et demanda: « Qu'est-ce? − Le char du Calife que l'on t'apporte afin que tu y montes. − Qu'ai-je à voir avec cela? Éloignez cela de moi et apportezmoi ma mule. » On lui apporta sa mule et il l'enfourcha. Le chef des gardes se mit à marcher devant lui avec sa lance, et il lui dit: « Écarte-toi de moi! Qu'ai-je à voir avec cela? Je ne suis qu'un simple musulman. » [Sifah As-Safwah 2/462]
- Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Hârûn rapporte : « Lorsqu'Abû Abd Allah [l'imam Ahmad] marchait dans la rue, il détestait que quelqu'un le suive. » [As-Siyar 11/226]
- Alî Ibn Thâbit a dit: « J'ai rencontré Sufyân At-Thawrî sur le chemin de la Mecque, et si tu avais deux sous que tu voulais donner en aumône, sans le connaître, tu aurais pensé les lui donner. Je n'ai jamais vu Sufyân au milieu d'une assise, mais il s'asseyait contre le mur, ou s'appuyait à un pilier, en serrant les genoux. » [Sifah As-Safwah 1/336]
- On posa à cAbd Allah Ibn Al-Hasan une question sur laquelle il se trompa. Quelqu'un lui dit: « La disposition légale sur cette question est ceci et cela. » cAbd Allah baissa la tête un moment puis dit: « Donc je reviens humblement sur ce que j'ai dit. Je préfère être un suiveur dans la vérité qu'un meneur dans le faux. » [Al-Bidâyah wa-n-Nihâyah 10/712]
- Abd Ar-Rahmân Ibn Mahdî rapporte: « Nous participions à des funérailles en lesquelles se trouvait 'Ubayd Allah Ibn Al-Hasan Al-'Anbarî qui était, à cette époque, Grand Juge de Bassora, et jouissait d'un rang élevé parmi les gens. Il parla d'une chose et se trompa, je dis alors et j'étais jeune à cette époque: « il n'en est pas ainsi, ô père, reviens aux textes! » les gens se pressèrent autour de moi et 'Ubayd Allah leur dit: « Laissez-le! Alors qu'en est-il? » Je l'en ai informé et il me dit: « Tu dis vrai mon garçon. Je reviens donc à ton avis avec humilité. » [Al-Hilyah 3/112]
- Un shaykh passa avec ses compagnons dans une rue où on leur jeta des braises. Il dit alors à ses compagnons: « Celui qui mérite l'Enfer, et auquel on accorde des braises, est gagnant. » [Al-Jâmic Al-Muntakhab 69]
- Al-Hasan vit un homme marcher en se pavanant, et il dit : « Allah a en chacun de ses membres un bienfait. Ô Allah! ne nous mets pas parmi ceux qui utilisent tes bienfaits pour Te désobéir. »

- § Yahyâ Ibn Macîn a dit: « Je n'ai vu personne de semblable à Ahmad, je l'ai fréquenté cinquante ans, et il ne s'est jamais vanté devant nous du bien qu'il y avait en lui. » [As-Siyar 11/214]
- & Al-Marrûdhî rapporte : « J'ai entendu Abû Abd Allah mentionner le comportement des pieux et dire : Je demande à Allah qu'Il ne nous abhorre pas, où sommes-nous face à eux ? » [As-Siyar 11/226]

#### La crainte de la renommée

- ☑ Ibn Buraydah rapporte: « J'ai participé à la bataille de Khaybar, et je suis de ceux qui ont gravi la brèche. J'ai combattu jusqu'à ce qu'on voit où je me trouvais, alors que je portais un habit rouge, et je ne pense pas avoir commis de péché plus grand en islam. » c'est-à-dire la renommée. [As-Siyar 2/470]
- © cÂsim Al-Ahwal rapporte: «Lorsque plus de quatre personnes s'asseyaient avec Abû-l-cÂliyah, il se levait et les laissait. » [As-Siyar 4/210]
- Shahr Ibn <u>H</u>awshab a dit : « Celui qui chevauche une monture célèbre, et porte des habits célèbres, Allah se détourne de lui, même s'il est noble. » [As-Siyar 4/375]
- Mu<sup>c</sup>ammar rapporte : « La tunique de Ayyûb comportait un ajout [en longueur], on lui en fit la remarque, et il dit : Aujourd'hui, la célébrité repose dans le retroussement du vêtement. » [As-Siyar 6/22]
- Sufyân a dit: « Le salut repose dans le fait de ne pas aimer être connu. » [As-Siyar 7/258]
- & cAbd Al-Wâ<u>h</u>id Ibn Mûsâ rapporte : « J'ai entendu **Ibn Mu<u>h</u>ayriz** dire : Ô Allah, je Te demande de n'avoir aucune renommée. » [Al-Ḥilyah 2/167]
- ® Ibn Al-Mubârak rapporte: « **Sufyân** m'a dit: Prends garde à la renommée, car je n'ai jamais été trouvé quelqu'un [un savant] sans qu'il ne mette en garde contre la renommée. » [As-Siyar 7/260]
- Abdah Ibn Sulaymân Al-Marrûdhî rapporte: « Nous étions en expédition, en compagnie d'Ibn Al-Mubârak, sur des terres byzantines, lorsque l'ennemi nous surprit. Lorsque les deux armées se firent face, un ennemi sortit du rang et lança un défi. Un de nous se rendit à lui, mais il fut tué, puis un second, et un troisième. L'ennemi appela encore au défi, l'un de nous sortit du rang, pourchassa l'ennemi un moment, le blessa et le tua. Les gens se ruèrent autour de lui. J'ai regardé et constaté qu'il s'agissait de c'Abd Allah Ibn Al-Mubârak, mais il cachait son visage de sa manche; j'ai alors saisi l'extrémité de sa manche pour la tirer et le dévoiler, et il dit: Toi, ô Abû c'Amr, tu comptes parmi ceux qui nous salissent ? » [As-Siyar 8/394]

- © cUbayd Al-Qârî rapporte : « L'oncle d'Ahmad entra chez lui et lui dit : « Quelle est cette affliction ? Quelle est cette tristesse ? » Il leva la tête et répondit : Ô mon oncle, bonne annonce à celui qu'Allah fait demeurer inconnu. » [As-Siyar 11/207]
- ⊕ Habîb Ibn Abî Thâbit rapporte: « Un jour Ibn Mascûd sortit, et des gens le suivirent. Il leur dit: Vous voulez quelque chose? Non, mais nous voulons marcher avec toi. Repartez, car c'est une humiliation pour celui qui suit, et une tentation pour celui qui est suivi. » [Sifah As-Safwah 1/406]
- & Al-<u>H</u>ârith Ibn Suwayd rapporte : « cAbd Allah a dit : Si vous saviez de moi ce que je sais, vous me jetteriez de la terre sur la tête. » [Sifah As-Safwah 1/406]
- Al-<u>Hasan rapporte</u>: « J'étais avec **Ibn Al-Mubârak**, et nous sommes arrivés à un point d'eau d'où les gens buvaient. Il s'en approcha pour boire, sans que les gens ne le reconnaissent, si bien qu'ils l'ont serré et repoussé. Lorsqu'il sortit, il me dit : C'est ainsi que doit être la vie, sans être reconnu et révéré. » [Sifah As-Safwah 4/135]
- & Al-<u>H</u>usayn Ibn Al-<u>H</u>asan Al-Marrûdhî rapporte : « cAbd Allah Ibn Al-Mubârak me dit : Aime la discrétion, et réprouve la renommée, et ne montre pas que tu aimes la discrétion et qu'ainsi tu élèves ta personne, le fait que tu prétendes l'ascétisme te fait sortir de l'ascétisme, car tu appelles sur toi les éloges et louanges. » [Sifah As-Safwah 4/137]
- lbn Al-Muhayrîz rapporte: « J'ai entendu Fadâlah Ibn 'Ubayd dire alors que je lui avais demandé une recommandation: voici des caractéristiques dont Allah te fera profiter: si tu peux connaître sans être connu, fais-le; si tu peux écouter sans parler, fais-le; et si tu peux t'asseoir avec d'autres sans qu'on s'assoit avec toi, fais-le. » [As-Siyar (3/116]

- Sahl Ibn Mansûr rapporte: « Un jour Bishr Ibn Mansûr prolongea sa prière, et il vit un homme qui le regardait, il lui dit alors: Ne sois pas ébloui par ce que tu as vu de moi, car Iblîs a adoré Allah avec les anges tant et tant. » [Al-Hilyah 2/331]
- © Abd Ar-Rahmân Ibn Zayd rapporte: « Nous avons demandé à cAlqamah : « Pourquoi ne pries-tu pas à la mosquée, afin que nous nous asseyions avec toi et que tu sois interrogé ? Il répondit : Je crains qu'on dise : c'est cAlqamah! » [As-Siyar 1/443]
- Ayyûb As-Sakhtiyânî a dit : « Aucun serviteur ne peut être sincère et aimer ensuite la renommée. » [As-Siyar 2/626]
- **Sufyân** a dit : « J'aime connaître les gens, et qu'ils ne me connaissent pas. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/529]
- Suhnûn a dit : « Il arrivait que certains de ceux qui nous ont précédés veuillent tenir des propos qui, s'ils les tenaient profiteraient à nombre de gens, mais ils ne les prononçaient pas, par peur de la vanité. » [As-Siyar 3/983]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit: « Je ne connais personne qui aime la renommée, sans que sa religion ne disparaisse et qu'il ne soit démasqué. » [Al-Hilyah 3/94]
- **Al-Hasan Al-Basrî** a dit: « Un homme peut être savant et s'assoir avec des gens qui pensent qu'il a du mal à s'exprimer, alors qu'il n'en est rien, si ce n'est qu'il réprouve la renommée. » [Az-Zuhd li Almad 446]
- & Ar-Rabî<sup>c</sup> rapporte: « J'ai entendu As-Shâfi<sup>c</sup>î dire: J'aurais aimé que les gens connaissent cette science [i.e: ses livres] sans que rien ne m'en soit attribué. » [As-Siyar 10/29]

## La véracité et la vigilance face au mensonge

- Abû Bakr a dit: « Prenez garde au mensonge car il éloigne la foi. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/207]
- **\*\*Umar** disait dans ses sermons : \* Il n'est aucun bien en-deçà de la véracité. Celui qui ment se débauche, et celui qui se débauche va à sa perte. \* [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/209]
- © Umar a dit: « Ne considérez pas la prière d'un individu ni son jeûne, mais considérez sa véracité lorsqu'il parle, sa retenue lorsqu'il est sur le point de réaliser une chose, et sa loyauté lorsqu'on lui confie un dépôt. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/233]
- **© 'Uthmân** a dit : « Personne ne cache un secret sans qu'Allah ne le dévoile dans les expressions de son visage et en ses lapsus. » [Majmû Al-Fatâwâ 14/110]
- W Un homme demanda à 'Abd Allah Ibn Mas'ûd: « Enseigne-moi des paroles universelles et bénéfiques. » Il dit: « Adore Allah et ne Lui associe rien. Suis le coran où qu'il te mène. Si une personne t'apporte une vérité, accepte-la, même si cette personne t'est étrangère et désagréable. Si une autre t'apporte une fausseté, réfute-la, même si cette personne t'est proche et d'agréable compagnie. » [Al-Hilyah 1/121]
- On interrogea <u>Hudhayfah</u> concernant l'hypocrite et il dit : « Il est celui qui décrit la foi mais ne la met pas en pratique. » [Tacdhîm As-Salah 682]
- Muhammad Ibn Kacb Al-Quradhî a dit : « Le menteur ne ment que par mépris envers sa personne. » [As-Shucab 4/4897]
- Al-Ghâzî Ibn Qays a dit : « Je n'ai pas menti depuis que je suis pubère. » [As-Siyar 9/323]
- Samurah Ibn Jundub a dit : « Je préfère dire non, plutôt que de dire oui, pour ensuite ne rien faire. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/292]
- Al-Hasan a dit : « Le fondement de l'hypocrisie, et ce sur quoi elle est construite est le mensonge. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/208]

- & Lorsque Abd Allah Ibn Amr fut sur le point de mourir, il dit : « Un homme de Quraysh est venu demander la main de ma fille, et je lui ai donné un semblant de promesse. Par Allah, je ne rencontrerai pas Allah avec le tiers de l'hypocrisie! Je vous prends à témoin que je la lui marie. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/269]
- & Les compagnons de 'Abd Allah Ibn Ma'sûd rapportent : Lorsqu'Ibn Mas'ûd promettait et disait : « Si Allah le veut » il ne manquait jamais à sa promesse. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/272]
- & Lorsque quelqu'un demandait Ibrâhîm An-Nakha'î chez lui, alors que ce dernier réprouvait voir cette personne, il disait à la servante : « Dislui : « Va le chercher à la mosquée », et ne dis pas : « Il n'est pas là », afin que cela ne soit pas un mensonge. » [As-Samt 636]
- Yahyâ Ibn Mutarrif rapporte: « Îsâ Ibn Jâbân me dit un jour: « Entre et regarde si tu le vois dans la mosquée. » Je suis entré et sorti, et j'ai dit: Il n'y a personne dans la mosquée. Il me dit: Ne dis pas cela, mais dis: je n'ai vu personne dans la mosquée, c'est ce que tu dois dire. » [As-Samt 636]
- & Les yeux d'Al-Layth Ibn Sacd étaient infectés au point que des sécrétions s'écoulaient et qu'il les cachait de sa main. On lui dit : « Pourquoi n'essuies-tu pas ces sécrétions ? » Il répondit : « Et que faire de ma parole donnée au docteur, lorsqu'il me demanda de ne pas toucher, et que j'ai répondu : je ne toucherai pas ! » [As-Samt 507]
- Al-Asmasî rapporte: « Un homme vint trouver Al-Hajjâj et lui dit: « Les gens prétendent que Ribsî Ibn Hirâsh ne ment pas, et ses deux fils en fuite viennent d'arriver chez lui. » Al-Hajjâj le fit venir et lui: « Qu'est-il advenu de tes fils? » Il répondit: « Ils sont chez moi, et c'est auprès d'Allah que nous recherchons l'aide. » Al-Hajjâj lui dit: « Ils sont à toi. » en raison de sa véracité qui lui plut. » [As-Siyar 4/360]
- Shu<sup>c</sup>bah a dit: « Je n'ai pas vu plus véridique que Sulaymân At-Taymî, lorsqu'il rapportait quelque chose du Prophète (紫), il changeait de couleur. » [As-Siyar 6/196]
- & Al-Walîd Ibn Muslim rapporte : « J'ai demandé à Al-Awzâ<sup>c</sup>î, Sa<sup>c</sup>îd Ibn cAbd Al-cAzîz et Ibn Jurayj : pourquoi avez-vous recherché la science ? Tous ont répondu : pour moi-même, sauf Ibn Jurayj qui dit : J'ai recherché la science pour les gens. » [As-Siyar 2/328]

- Macrûf Al-Kurakhî a dit: « Comme sont nombreux les vertueux, et comme sont peu nombreux les véridiques! » [As-Siyar 9/341]
- **Yûsuf Ibn Asbât** a dit : « Le véridique a trois qualités : la douceur, la beauté, et la prestance. » [As-Siyar 9/170]
- **An-Nahrajûrî** a dit : « La véracité consiste en la concordance de la vérité en secret et en public ; et l'essence de la véracité consiste à dire la vérité lors des situations périlleuses. » [As-Siyar 15/233]

- As-Shâficî a dit : « La science consiste en l'affermissement, et son profit est la préservation ; l'origine de la retenue est la suffisance et son profit est le repos ; l'origine de la patience est la détermination, et son profit est la victoire ; l'origine de l'acte est la permission accordée par Allah ; et son profit est la réussite ; et le but de toute chose est la véracité. » [As-Siyar 10/41]
- Abû Muhammad Ad-Dârimî a dit : « Ishâq Ibn Râhawayh a dominé les gens d'Orient et d'Occident par sa véracité. » [Al-Hilyah 3/222]
- ® On a dit : « La véracité est la balance d'Allah autour de laquelle gravite l'équité, et le mensonge est la balance de Satan autour de laquelle gravite l'iniquité. » [Al-Maḥâsin wa-l-Masâwî 1/169]
- Bakr Ibn Munîr rapporte : « On apporta à **Al-Bukhârî** de la marchandise que son fils Ahmad lui fit parvenir. Les commerçants se réunirent autour de lui et la lui réclamèrent avec un gain de cinq milles dirhams. Il leur dit : « Repartez ce soir. » Le lendemain, d'autres commerçants vinrent le trouver et lui demandèrent sa marchandise, avec un gain de dix milles dirhams. Il dit alors : J'ai eu l'intention de la vendre à ceux qui sont venus la veille. » [As-Siyar 12/448]
- Mutarrif Ibn Abd Allah a dit : « Je n'aimerais pas prononcer un mensonge et obtenir en échange ce bas-monde et ce qu'il contient. » [As-Siyar 4/195]

- **Abû** Al-cÂliyah a dit : « Vous priez et jeûnez plus que ceux qui vous ont précédé, mais le mensonge est apparu parmi vous. » [As-Siyar 4/210]
- **\*\*Umar Ibn Abd Al-Azîz** a dit : \* Je n'ai pas menti depuis que j'ai su que le mensonge nuit à celui qui le pratique. \* [As-Siyar 5/121]
- **Sufyân At-Thawr**î a dit : «Si quelqu'un pensait à mentir dans le hadith, seul, chez lui, dans une pièce, Allah le ferait apparaître sur lui. » [As-Siyar 7/248]
- ♣ Hârûn Ibn Ri'âb rapporte: « Lorsque la mort vint à Abd Allah Ibn Amr, il dit: Allez trouver untel [un homme de Quraysh], car je lui ai dit concernant ma fille une parole ressemblant à une promesse, et je ne veux pas rencontrer Allah avec le tiers de l'hypocrisie, et je vous prends à témoin que je la lui marie. » [As-Siyar 8/396]
- & Abû cAbd Allah Muhammad Ibn Hammâd rapporte: « Un homme demanda l'autorisation d'entrer chez Abû Al-Walîd At-Tiyâlisî. Il posa alors la tête sur l'oreiller et dit au servant: Dis-lui: il vient de poser sa tête. » [As-Siyar 10/345]
- Hudhayfah Al-Marcashî a dit : « Je préfère délaisser pour Allah un mensonge plutôt que d'accomplir un pèlerinage » [Al-Hilyah 3/65]
- **Bin As-Sammâk** a dit : « La première punition de celui qui ment est qu'on rejette sa parole lorsqu'il dit vrai. » [Mawsû'ah lbn Abî-d-Dunyâ 5/220]
- **Mâlik Ibn Dînâr** a dit : « La véracité et le mensonge se combattent dans le cœur, jusqu'à ce que l'un expulse l'autre. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 5/213]
- **Yazîd Ibn Maysarah** a dit : « Le mensonge irrigue la porte de tout mal comme l'eau irrigue les racines de l'arbre. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/214]
- \*Awn Ibn Abd Allah rapporte: « Mon père m'offrit un manteau avec lequel je suis sorti, et mes compagnons me dirent: « Est-ce le gouverneur qui te l'a offert? » J'ai voulu leur faire croire que c'était le gouverneur qui me l'avait offert, et j'ai dit: « Qu'Allah récompense le gouverneur par un bien. Qu'Allah vêtisse le gouverneur d'un manteau du

Paradis. » J'ai rapporté cela à mon père qui me dit : « Ô mon fils ! Ne mens pas, et ne dis rien qui ressemble au mensonge ! » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/218]

- **Blun As-Sammâk** a dit : « Je ne me vois pas récompensé pour avoir délaissé le mensonge, car je ne le délaisse que par fierté. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/219]
- Les invocations de Sacd Ibn Abî Waqqâs étaient exaucées; un homme menti à son sujet et il dit : « Ô Allah ! S'il est menteur, rends-le aveugle, prolonge son existence, et soumets-le aux tentations. » Tout cela frappa cet homme qui poursuivait les jeunes filles dans les impasses et disait : Je suis un vieil homme tenté, frappé par l'invocation de Sacd. » [Al-Bukhârî 755]
- ☼ Une femme disputa à Sa<sup>c</sup>îd Ibn Zayd une terre qui lui appartenait et prétendit qu'il la lui avait prise. Il dit : « Ô Allah! Si elle ment, rends-la aveugle et tue-la sur sa terre. » Elle perdit ensuite la vue, et un soir qu'elle marchait sur sa terre, elle tomba dans un puits et mourut. » [Muslim 1610]

## Le silence et la préservation de la langue

- © 'Umar Ibn Al-Khattâb a dit: « Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui s'abstient de toute parole superflue et accomplit des œuvres supplémentaires. » [·Uyûn Al-Akhbâr 1/380]
- **Abû-d-Dardâ'** a dit : « Sois équitable entre tes oreilles et ta bouche, car on t'a accordé deux oreilles et une seule bouche, afin que tu écoutes plus que tu ne parles. » [·Uyûn Al-Akhbâr 2/573]
- Un homme divagua dans ses propos en présence de Mucâwiyah, puis il dit: « Dois-je me taire, ô Commandeur des croyants? » Il lui répondit: « As-tu seulement parlé? » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/571]
- **Gabd Allah Ibn Mascûd** a dit : « Si je me moquais d'un chien, je craindrais d'être transformé en chien. » [Sifah As-Safwah 1/191]
- **Blon 'Umar** a dit : « Ce qui est le plus en devoir d'être purifié est la langue. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/80]
- Al-Ahnaf Ibn Qays a dit : « Le trépas de l'homme est enfoui sous sa langue. » [«Uyûn Al-Akhbâr 1/381]
- Abû-d-Dardâ' a dit : « Il n'est pas, en le croyant, de chose plus aimée d'Allah que sa langue, car c'est par elle qu'Il le fait entrer au Paradis ; et il n'est pas, en le mécréant, de chose plus détestée d'Allah que sa langue, car c'est par elle qu'Il le fait entrer en Enfer. » [Al-Hilyah 1/176]
- Sâlim rapporte: « Ibn 'Umar n'a jamais injurié un servant, sauf un seul qu'il a ensuite affranchi. » [Al-Hilyah 1/307]
- Blon Mascûd a dit : « Parmi ceux qui porteront le plus de péchés au Jour de la Résurrection, ceux qui discutent le plus dans le Faux. » [Az-Zuhd li Almad 199]

- **Abû Hurayrah** a dit: « Celui qui ne réalise pas que ses paroles relèvent de ses actes, et sa comportement de sa religion court à sa perte sans s'en rendre compte. » [Mawsû ah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/221]
- **Abd Allah** a dit : « Par Celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration, rien à la surface de la terre ne mérite plus d'être emprisonné que la langue. » [As-Samt 23]
- Nawfil Ibn Abî 'Aqrab rapporte: « 'Ammâr Ibn Yâsir parlait peu et se taisait longuement. » [Al-Hilyah 1/145]
- Saçîd Ibn Jubayr rapporte: « J'ai vu Ibn cAbbâs saisir sa langue et lui dire: Dis le bien et tu en tireras profit, ou tais-toi et tu seras préservée, avant de le regretter. » [Az-Zuhd li Almad 236]
- **Abû Hurayrah** a dit : « Je vous mets en garde contre l'excès de parole. Suffit ce qui permet de réaliser ce dont on a besoin » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/72]
- Al-Awzâcî rapporte : « Lorsque Abdah était dans la mosquée, il ne mentionnait rien des choses de ce bas-monde. » [Al-Hilyah 6/114]
- Shaddâd Ibn Aws dit un jour à un de ses compagnons : « Amène une nappe afin que nous nous amusions. » Un de ses compagnons lui dit : « Je ne t'ai jamais entendu prononcer de parole semblable depuis que je te fréquente. » Il répondit : « Depuis que j'ai quitté le Messager d'Allah (素), pas une parole n'est sortie de moi sans qu'elle ne soit contrôlée, cachetée, et je jure par Allah qu'aucune parole en dehors de celle-ci ne m'échappera plus. » [Al-Hilyah 1/265]
- Anas rapporte: « Nous étions en chemin avec **Abû Mûsâ**, et alors que les gens parlaient, il entendit de l'éloquence et de la volubilité. Il dit alors : Ô Anas! Mentionnons Allah un moment, car peu s'en faut que l'un d'eux ne fende la terre par ses paroles. » [Al-Musannaf 7/142]
- Maymûn Ibn Mihrân rapporte: « Un homme vint trouver Salmân Al-Fârisî et lui dit: Adresse-moi une recommandation. Ne parle pas. Celui qui vit parmi les hommes ne peut ne pas parler. Si tu parles, dis la vérité ou tais-toi. Dis m'en encore. Ne te mets pas en colère. Je suis parfois dépassé par ce que je ne peux maîtriser. Si tu t'énerves, contrôle ta langue et ta main. Dis m'en encore. Ne fréquente pas les gens. Celui qui vit parmi les hommes ne peut ne pas les fréquenter. Si tu les fréquentes, parle en toute véracité et respecte le dépôt. » [Sifah As-Safwah 1/259]
- **Muhammad Ibn An-Nasr Al-Hârithî** rapporte : « On a dit : L'abondance de paroles fait disparaître la prestance. » [As-Samt 52]

- **Abû Al-Ash-hab** rapporte : « Les gens disaient : N'a pas compris sa religion celui qui ne contrôle pas sa langue. » [Az-Zuhd li Alimad 331]
- & Abû Usâmah rapporte : « Un homme dit à **Sufyân At-Thawrî** : « J'atteste que Al-<u>H</u>ajjâj et Abû Muslim Al-Khurasânî sont en Enfer! » Il répondit : Non, tant qu'ils reconnaissent l'Unicité. » [As-Siyar 10/41]
- & Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit : « Celui qui multiplie le souvenir de la mort se suffira de peu, et celui qui sait que ses paroles comptent parmi ses actes, parlera peu. » [As-Siyar 7/117]
- Al-<u>H</u>asan rapporte que des gens évoquèrent un sujet en présence de Mu<sup>c</sup>âwiyah Ibn Qurah, mais qu' Al-Ahnaf Ibn Qays resta silencieux. On lui dit : « Pourquoi ne parles-tu pas, ô Abû Bahr? » Il répondit : « Je crains Allah si je mens, et je vous crains si je dis la vérité. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/221]
- **Wuhayb Ibn Al-Ward** a dit : « Celui qui considère ses paroles parmi ses actes parle peu. » [Sifah As-Safwah 2/533]
- Salamah Ibn Dînâr a dit : « Le croyant doit prêter plus d'attention à sa langue qu'à l'endroit où il pose le pied. » [Sifah As-Safwah 2/57]
- **& cAbd Ar-Rahmân Ibn Shurayh** a dit : « Si l'homme devait choisir quelque chose pour lui-même, il ne choisirait rien de meilleur que le silence. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/222]
- Brâhîm a dit : « Parfois mon âme m'insuffle une chose, et la seule chose qui m'empêche de l'exprimer est la peur d'être éprouvé par une chose similaire. » [Al-Ghîbah wa-n-Namîmah 150]
- Al-Fudayl a dit : « Celui qui entend une turpitude et la propage est semblable à celui qui la commet. La turpitude se propage parmi ceux qui ont cru jusqu'à parvenir aux pieux qui l'enferment. » [At-Tawbikh 23]

- & Abû Dâwud As-Sijistânî rapporte: « Ahmad Ibn Hanbal ne se plongeait pas dans les discussions sur les choses de ce bas-monde comme les gens, mais lorsqu'on mentionnait la science, il parlait. » [Sifah As-Safwah 2/519]
- Al-Ahnaf Ibn Qays a dit: « Ne mentionnez pas dans nos assises les femmes et la nourriture, je déteste qu'un homme parle de son sexe et de son ventre. » [As-Siyar 2/453]
- Al-Hasan a dit: « Ô fils d'Adam! On a déployé pour toi une page, et on t'a confié à deux anges qui inscrivent tes œuvres: accrois ce que tu veux et diminue ce que tu veux. » [Mawsû-ah 1bn Abî-d-Dunyâ 7/74]
- & Abd Allah Ibn Al-Mubârak rapporte: « On a dit que l'isolement consistait à être avec les gens et, lorsqu'ils mentionnent Allah, parler avec eux, et lorsqu'ils parlent d'autre chose, rester silencieux. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/53]
- Sufyân rapporte : « On a dit : ma langue est un fauve, si je la lâche je crains qu'elle ne me dévore. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/53]
- Al-Fudayl a dit: « Le croyant parle peu et œuvre beaucoup, alors que l'hypocrite parle beaucoup et œuvre peu. Les paroles du croyant sont sagesses, son silence réflexion, son regard exhortation, et ses œuvres bonté. Si tu agis ainsi, tu ne cesseras d'être dans l'adoration. » [Al-Hilyah 8/98]
- Al-<u>H</u>usayn Ibn Mu<u>h</u>ammad rapporte: « Mu<u>h</u>ammad Ibn Ismâsîl [Al-Bukhârî] possédait spécifiquement trois qualités, en plus des autres qualités louables qui étaient les siennes: il parlait peu, ne convoitait pas ce que possédaient les gens, et il ne se consacrait pas à ce qui occupe les gens, mais il se consacrait totalement à la science. » [As-Siyar 12/449]

- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit : « Si les propos d'un homme sont bons, je vois cela dans l'ensemble de ses actes ; et si ses propos sont mauvais, je vois cela dans l'ensemble de ses actes » [Al-Hilyah 3/68]
- Blon Abî Najîh rapporte de son père que Tâwûs lui dit : « Ô Abû Najîh! Celui qui parle et craint Allah est meilleur que celui qui se tait et craint Allah. » [Al-Hilyah 4/5]

- Al-Fudayl a dit : « Il n'y a pas un pèlerinage, un djihad ou une garde aux frontières plus difficile que l'emprisonnement de la langue. Si tu te réveilles en te souciant de ta langue, tu le lèves extrêmement soucieux ; la prison de la langue est la prison du croyant, et personne n'est plus soucieux que celui qui emprisonne sa langue. » [Al-Hilyah 8/110]
- Bishr Ibn Al-Hârith a dit : « La patience consiste en le silence, et le silence fait partie de la patience. Celui qui parle ne peut faire preuve de plus de retenue que celui qui garde le silence, excepté le savant qui parle quand il le faut et se tait quand il le faut. » [Al-Hilyah 8/341]
- **Bin 'Uyaynah** a dit : « Un sage s'arrêta devant un groupe de gens qui discutaient. Il les salua et leur dit : Parlez à la manière de gens qui savent qu'Allah entend leurs propos et que les anges écrivent. » [Al-Hilyah 7/302]
- Sâlih Ibn Abî Al-Akhdar rapporte: « Je demandé à Ayyûb As-Sakhtiyânî: Adresse-moi une recommandation, et il me dit: Parle peu. » [As-Samt 702]
- Muwarriq Al-cIjlî a dit : « Il est une chose que je recherche depuis dix ans, que je n'ai toujours pas réussi à atteindre, mais que je ne cesserai de rechercher. Quelle est cette chose, ô Abû Al-Muctamir? Garder le silence sur ce qui ne me concerne pas. » [As-Samt 96]

- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Tu parles de ce qui ne te concerne pas, et cela te détourne de ce qui te concerne; et si tu te consacrais à ce qui te concerne, tu délaisserais ce qui ne te concerne pas. » [Al-Hilyah 3/27]
- **Blue Al-Kâtib** a dit : « Si la crainte s'établit dans le cœur, la langue ne parle que de ce qui la concerne. » [Al-Hilyah 3/453]
- ♣ Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym a dit : « Il n'y a aucun bien dans le fait de parler, sauf en neuf choses : la célébration de l'unicité d'Allah, Sa grandeur, Sa gloire, Sa louange, la demande du bien, la recherche de protection contre le mal, le commandement du bien, l'interdiction du mal, et la récitation du Coran. » [As-Samt 87]
- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit : «Si tu vois deux qualités chez un homme, sache que ce qui est derrière est meilleur encore : s'il retient sa langue, et s'il préserve l'accomplissement de sa prière. » [As-Samt 564]
- ♠ Abû-d-Dardâ' a dit : « Il nous arrive de grimacer face à certaines personnes et rire auprès d'eux, alors que nos cœurs les maudissent. » [Mawsû¹ah lbn Abî-d-Dunyâ 7/522]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym a dit : « Les gens sont de deux types : croyant et ignorant. Ne nuis pas au croyant et n'insulte pas l'ignorant. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/522]
- **Brâhîm** a dit : « La perte repose en deux choses : l'excès de biens et l'excès de paroles. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/357]
- Abû Khaldah a dit : « J'ai connu des gens qui œuvraient et ne parlaient pas, alors qu'aujourd'hui les gens parlent et n'œuvrent pas. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/357]
- & Lorsque Abd Allah Ibn Abî Zakariyyâ était dans une assise et que les gens parlaient d'autre chose que de la mention d'Allah, il était distrait, et lorsqu'ils mentionnaient Allah, il était le plus attentif de tous. [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/222]
- Sasid Ibn Abd Al-Aziz a dit: « Il n'est aucun bien en ce bas-monde, sauf pour deux hommes: celui qui reste silencieux et fait preuve de retenue, et celui qui parle avec connaissance. » [As-Siyar 2/724]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit : « La retenue la plus difficile est celle de la langue. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/210]

- **© 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz** a dit : « Si vous voyez un homme rester longuement silencieux et fuir les gens, rapprochez-vous en car il parle avec sagesse. » [Az-Zuhd li Ahmad 505]
- **Muwarriq Al-cIjlî** a dit : « J'ai appris le silence en dix ans, et je n'ai rien dit dans la colère que je puisse regretter une fois qu'elle s'était dissipée. » [Az-Zuhd li Almad 512]
- & Khâlid Ibn Al-<u>H</u>adhâ' rapporte: « Nous allions trouver **Abû Qilâbah**, et après nous avoir transmis trois hadiths, il disait: J'ai trop parlé. » [Al-Hilyah 1/393]
- On a dit : « Ne se risque à parler que le savant ou le sot. » [⁴Uyûn Al-Akhbâr 2/573]
- Mâlik Ibn Dînar a dit : « Sache que c'est une grande corruption que de dire tout ce qu'on entend. » [As-Siyar]
- Sufyân Ibn 'Uyaynah rapporte : « Luqmân dit à son fils : Ô mon enfant, j'ai n'ai jamais regretté le silence. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. » [Az-Zuhd li Almad 162]
- © On interrogea Ibn Al-Mubârak concernant la parole de Luqmân : « Si la parole est d'argent, le silence est d'or » et il dit : « Cela signifie que si le fait de parler dans l'obéissance à Allah est d'argent, le fait de se taire sans désobéir à Allah est d'or. » [As-Samt 47]
- Sacdûn Ar-Râzî rapporte: « Nous étions avec <u>Hâtim Al-Asam</u> qui parlait, mais cessa ensuite de le faire. On lui dit: « Avant cela tu parlais et les gens profitaient de toi. » Il répondit: « Je n'aime pas prononcer une parole avant d'avoir préparé une réponse pour celle-ci devant Allah, et lorsqu'Allah me demandera, au Jour de la Résurrection: « Pourquoi as-tu dit ceci? » Je répondrai: Ô Seigneur, parce que. » [Al-Muntadham 11/255]
- On a dit : « Si tu ne connais pas la bienséance, attache-toi au silence. » [ Uyûn Al-Akhbâr 2/573]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Le silence est la parure du savant et le voile protecteur de l'ignorant. » [Al-Hilyah 2/409]

- ☼ Ibrâhîm Ibn Basshâr rapporte: « Un jour, nous nous sommes rassemblés dans la mosquée et tout le monde parla, à l'exception d'Ibrâhîm Ibn Ad-ham qui resta silencieux. Je lui dis: Pourquoi ne parles-tu pas? Parler affiche la bêtise du sot et la raison de l'homme sensé. Si parler est ainsi, nous ne parlerons plus. Si le silence t'afflige, rappelle-toi qu'il te préserve des faux-pas de la langue. » [Al-Hilyah 3/354]
- On dit à Ibrâhîm Ibn Ad-ham : « Untel apprend la grammaire. » Il répondit : « Il a plus besoin d'apprendre le silence. » [Al-Hilyah 2/483]
- Abû Bakr Ibn Ayyâsh a dit: « Le moindre profit du silence est le salut, et cela suffit pour bien; et le moindre mal de la parole est la renommée, et cela suffit pour mal. » [As-Siyar 2/787]
- **& 'Ubayd Allah Ibn Abî Ja'far** a dit: « Si quelqu'un prend la parole dans une assise et qu'il lui plaît de parler, qu'il cesse ; et s'il reste silencieux et que cela lui plaît, qu'il parle. » [As-Siyar 6/10]
- Yûnus Ibn 'Ubayd a dit : « Je n'ai vu personne porter attention à sa langue sans constater que cela amendait l'ensemble de ses œuvres. » [As-Samt 59]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « La patience est le silence, et le silence relève de la patience. Celui qui parle ne fait pas preuve de plus de retenue que celui qui garde le silence, à l'exception du savant qui parle quand il le faut et se tait quand il le faut. » [Al-Hilyah 3/92]
- Wun jour, 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz adressa un sermon qui toucha les gens et ils se mirent à pleurer. À ce moment, il interrompit son sermon et on lui dit: «Si tu poursuivais afin qu'Allah nous en fasse profiter.» Il répondit: «parler est une tentation, et il convient avant tout au croyant d'agir plutôt que de parler.» [Mawidhah Jâmich 153]
- Abû Najîh rapporte: « Luqmân a dit: Le silence est sagesse, et peu nombreux sont ceux qui le pratique. » [Hayâh As-Salaf 626]
- ® Des gens débattirent de la supériorité du silence sur la parole, ou de la parole sur le silence, et **Abû Mus-hir** dit : « L'étoile n'est pas semblable à la lune : tu peux décrire le silence par la parole, alors que tu ne peux décrire la parole par le silence. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/572]

- On dit à Iyyâs Ibn Musâwiyah: « Pourquoi parles-tu beaucoup? Ce que je dis est-il faux ou juste? Juste. Alors il est meilleur d'abonder de ce qui est juste. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/370]
- **Abd Allah Ibn Abî Al-Hudhayl** a dit : « Je parle jusqu'à craindre Allah, et je me tais jusqu'à craindre Allah. » [Al-Hilyah 2/122]
- On a dit: « Celui dont le cœur se serre, sa langue se délie. » [Uyûn Al-Akhbâr 1/82]
- Dhû-n-Nûn a dit: « La poitrine des honnêtes hommes est la tombe des secrets. » [Al-Hilyah 3/236]
- Al-Hasan a dit: « Relève de la traitrise que de dévoiler le secret de ton frère. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/244]

# La vigilance face à la médisance et la calomnie

- @ 'Umar Ibn Al-Khattâb a dit : « Ne parlez pas des gens car c'est un fléau, et mentionnez plutôt Allah car c'est une miséricorde. » [Mawsûcah Ibn Abîd-Dunyâ 7/137]
- Qays Ibn Abî Hâzim rapporte: « Amr Ibn Al-Âs passa devant une mule morte et il dit: Par Allah, que l'un d'entre vous en mange est meilleur pour lui que de manger la chair de son frère. » [Al-Ghîbah wa-n-Namîmah 38]
- **© 'Umar** a dit : « Qu'est-ce qui vous empêche, lorsque vous entendez le sot attenter à l'honneur des gens, de le corriger ? Nous craignons sa langue. Cela suffit pour que vous ne preniez pas part à cela. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/164]

- & Abû-d-Dardâ' a dit : « Celui qui propage à propos d'un homme des propos dont il est innocent, afin de l'avilir en ce bas-monde, Allah est en droit de l'amener par cela en Enfer au Jour de la Résurrection. » [Mawsû\*ah Ibn Abû-d-Dunyâ 7/171]
- Sufyân Ibn Al-<u>H</u>usayn rapporte: « J'étais assis avec **Iyyâs Ibn Mûcâwiyah** lorsqu'un homme passa et je l'ai insulté. Il me dit: « Tais-toi. As-tu combattu les Byzantins? Non. As-tu combattu les Turcs? Non. Les Byzantins et Turcs ont été préservés de toi, mais pas ton frère musulman! » et je n'ai plus jamais recommencé. » [Tanbih Al-Ghâfilîn 178]
- **Bakrah Ibn Abd Allah** a dit : « Si vous voyez quelqu'un s'occuper des défauts des gens et oublier les siens, sachez qu'on ruse contre lui. » [Sifah As-Safwah 3/249]
- Un homme dit à Fudayl Ibn Ghazwân: « Untel t'insulte Je vais m'emporter contre celui qui le lui a ordonné, qu'Allah lui pardonne. Qui le lui a ordonné? Satan. » [Sifah As-Safwah 3/73]

- We un homme dit à Al-Hasan Al-Basrî: « Untel te médit. » Il lui fit envoyer un panier de dattes fraiches et lui dit: « Il m'est parvenu que tu m'as fait don de tes bonnes actions, et j'ai voulu te récompenser pour cela. » [Tanbih Al-Ghâfilîn 176]
- **Wahb Al-Makkî** a dit : « Je préfère délaisser la médisance que de posséder ce bas-monde et tout ce qu'il contient, depuis sa création jusqu'à sa disparition, et le donner sur le sentier d'Allah! » [Tanbih Al-Ghâfilîn 179]
- Al-Khalîl Ibn Ahmad a dit: « Celui qui médit autrui devant toi, te médira devant autrui; celui qui t'informe de ce que font les gens, informera les gens de ce que tu fais. » [As-Shucab 7/11195]
- Hazm rapporte: « Maymûn Ibn Siyâh ne médisait personne, et il ne laissait personne médire devant lui, et si le médisant ne cessait pas, il se levait et le laissait. » [At-Tawbikh 84]
- Al-Hasan a dit: « Prenez garde à la médisance. Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, elle dévore plus vite les bonnes actions que le feu ne dévore le bois. » [Al-Ghîbah wa-n-Namîmah 163]
- **GAWN Ibn Abd Allah** a dit : « Je ne pense pas que quelqu'un puisse s'intéresser aux défauts des gens, si ce n'est par négligence vis-à-vis de sa personne. » [Al-Ghîbah wa-n-Namîmah 61]
- Al-Ahnaf Ibn Qays a dit : « Je n'ai jamais évoqué une personne en mal après qu'elle m'ait quittée. » [Al-Ghibah wa-n-Namîmah 63]
- On demanda à Al-Hasan Al-Basrî: « Le fait que je mentionne ce que commet le dépravé qui affiche sa dépravation est-il une calomnie? » Il répondit: « Non, et il n'y a aucune retenue à avoir. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/379]
- \*\*Bh Sirîn entendit quelqu'un insulter Al-Hajjâj, il se tourna vers lui et dit : « Cesse, car si tu parvenais dans l'au-delà et que cela soit le plus grand péché que tu aies commis, il serait plus grand que ce qu'a commis Al-Hajjâj. Sache qu'Allah est sage et équitable : s'il prendra à Al-Hajjâj pour ceux contre lesquels il a été injuste, Il prendra également pour Al-Hajjâj de

ceux qui ont été injustes envers lui. Ne te préoccupe pas d'insulter qui que ce soit. » [Al-Hilyah 2/271]

- ® On interrogea Ibn Al-Mubârak au sujet d'untel le petit, untel le boiteux, et untel le jaune, et il dit : « Si on cherche en cela uniquement à les décrire [et non les dénigrer], il n'y a pas de mal. » [At-Tawbîkh 23]
- ❷ Ibn Wahb a dit: « J'ai fait le vœu pieux, chaque fois que je médisais quelqu'un de jeûner un jour, et cela m'a épuisé: je médisais et jeûnais. Puis j'ai eu l'intention, chaque fois que je médisais quelqu'un, de donner un dirham en aumône, et par amour du dirham, j'ai délaissé la médisance. » [As-Siyar 9/228]
- Al-Bukhârî a dit : « Je n'ai pas médis depuis que j'ai su que la médisance nuit à celui qui la pratique. » [As-Siyar 12/441]
- Un homme médit devant Macrûf Al-Kurakhî qui lui dit : « Rappelletoi du coton qu'on te mettra sur les yeux [à ta mort]. » [As-Siyar 9/341]
- Al-Bukhârî a dit : « J'espère rencontrer Allah et qu'Il ne me juge pas pour avoir médis qui que ce soit. » [As-Siyar 12/439]
- Yahyâ Ibn Abî Kathîr a dit : « L'homme s'abstient de ce qui est licite et bon [dans son jeûne], et il le rompt avec ce qui est illicite et mauvais, la chair de son frère en le calomniant. » [Al-Hilyah 1/455]
- On dit à Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Khuthaym: « Pourquoi ne parles-tu pas des gens? » Il répondit: « Je ne suis pas satisfait ma personne, vais-je cesser de la blâmer pour blâmer autrui? Les gens craignent Allah pour les péchés des gens, et ils se sentent en sécurité face à Lui pour les leurs. » [Sifah As-Safwah 3/40]
- Mujâhid a dit : « Ton expiation pour avoir consommé la chair de ton frère consiste à ce que tu fasses ses éloges et invoque le bien en sa faveur. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/418]

- «Alî Ibn Al-Husayn entendit quelqu'un calomnier un homme, et il
  lui dit: « Prends garde à la calomnie, car elle est le condiment des chiens
  parmi les hommes. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/420]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Prenez garde à la calomnie car elle consume plus vite les bonnes actions que le feu ne consume le bois. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/421]
- ® Ibn cAwn rapporte: «Lorsqu'on mentionnait un homme en mal devant Muhammad Ibn Sîrîn, il disait de lui le meilleur de ce qu'il en savait. » [Sifah As-Sa fwah 3/171]
- **Bakr Al-Muzanî** a dit : « Si vous voyez quelqu'un s'attacher aux défauts des gens et oublier les siens, sachez qu'on ruse contre lui. » [Sifah As-Safivah 3/201]
- Mâlik Ibn Dînâr a dit : « Suffit pour mal de critiquer les pieux sans l'être soi-même. » [Sifah As-Safwah 3/201]

- **Ibn 'Uyaynah** a dit: « La calomnie est pire que la dette, car on peut s'acquitter d'une dette, mais on ne peut s'acquitter de la calomnie. » [Al-Hilyah 2/428]
- <u>Hamdûn Ibn Ahmad</u> a dit : « Ne dévoile à personne ce que tu aimerais qu'on dissimule de toi. » [Sifah As-Safwah 4/363]
- Muscab Ibn Az-Zubayr blâma Al-Ahnaf Ibn Qays pour une chose qu'on lui avait rapportée. Al-Ahnaf s'en défendit et Muscab dit : « Cela m'a été rapporté par un homme de confiance. » Al-Ahnaf dit : « Surement pas, ô prince! L'homme de confiance ne rapporte pas. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/417]

- ☼ Un homme en calomnia un autre devant Alexandre qui lui dit: « Veux-tu que j'accepte ce que tu me dis de lui, à condition que j'accepte ce qu'il me dit de toi? Non. Alors cesse ton mal et il cessera. » [εUyûn Al-Akhbâr 2/417]
- Humayd rapporte: « Un homme marchanda le prix d'un esclave et que son maître dit: « Je m'innocente de toute calomnie et tout mensonge. » Il répondit: « Oui, tu en es innocent. » et il l'acheta. L'esclave se mit à dire à son maître: « Ton épouse fornique et elle veut te tuer. » Il dit à l'épouse: « Ton mari veut prendre une autre femme et des servantes, mais si tu veux que j'agisse pour qu'il s'attache à toi, n'épouse aucune autre femme et ne prenne pas de servante, prends une lame et coupe un poil de sa gorge alors qu'il dort. » Il dit ensuite au mari: « Elle veut te tuer lorsque tu dormiras. » Le mari fit alors semblant de dormir, elle vint avec une lame pour couper un poil de sa gorge, il saisit alors sa main et la tua. La famille de l'épouse arriva, ils l'agressèrent et le tuèrent. » [Mawsûrah Ibn Abûr-d-Dunyû 4/403]

# La bonté envers les parents

- & Abû Hurayrah vit deux hommes et demanda à l'un d'eux : « Qui estil pour toi ? » Il répondit : « Mon père. » Il dit alors : « Ne l'appelle pas par son nom, ne marche pas devant lui, et ne t'assieds pas avant lui. » [Al-Adab Al-Mufrad 111]
- Sacîd Ibn Abî Burdah rapporte de son père : « Ibn 'Umar accomplissait des circonvolutions autour de la Kacbah lorsqu'il vit un homme les accomplir en portant sa mère. Il lui dit : « Je la porte plus qu'elle ne m'a porté, crois-tu que je l'ai suffisamment récompensée pour cela ? » Il répondit : Non, pas même une seule contraction. » [Makârim Al-Akhlâq 225]
- Muhammad rapporte : « Un palmier valait mille [dinars]. Usâmah Ibn Zayd se rendit à un palmier et le coupa en raison de sa beauté. On l'interrogea sur cela et il répondit : Ma mère l'a désiré, et il n'y a rien en ce monde que ma mère demande, et que je peux lui offrir, sans l'accomplir. » [Makârim Al-Akhlâq 225]

- ® On interrogea Al-Hasan concernant la bonté envers les parents, et il répondit : « Cela consiste à ce que tu leur offres ce que tu possèdes, et que tu leur obéisses en tout ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. » [Al-Birr li Ibn Al-Jawzî 56]
- & Lorsque la mère de Iyyâs Ibn Mu<sup>c</sup>âwiyah décéda, Iyyâs pleura, et on lui demanda: « Pourquoi pleures-tu? » Il répondit: « Je possédais deux portes ouvertes vers le Paradis, et l'une d'elle vient de se refermer. » [Al-Birr 68]
- **Muhammad Ibn Al-Munkadir** rapporte : « J'ai passé la nuit à masser les pieds de ma mère, et mon frère cUmar a passé la nuit en prière, mais je n'échangerai pas ma nuit contre la sienne. » [Al-Hilyah 3/150]

- **Awn Ibn Abd Allah** rapporte de son père : « Maintiens des liens avec ceux avec qui ton père maintenait des liens, car le maintien des liens de parenté avec le mort dans sa tombe consiste à ce que tu maintiennes des liens avec ceux avec qui ton père maintenait des liens. » [Al-Hilyah 4/254]
- Al-Ashja<sup>c</sup>î rapporte: « Nous étions chez Sufyân At-Thawrî lorsque son fils vint et dit: Vous voyez mon père? Je n'ai jamais été grossier envers lui, et lorsqu'il m'appelle et que j'accomplis une prière surérogatoire, je l'interromps pour lui. » [Makârim Al-Akhlâq 225]
- ☼ Un homme dit à Al-Hasan : « J'ai déjà accompli le pèlerinage, mais ma mère m'a permis d'en accomplir un autre. » Il répondit : « Un seule assise à table avec elle m'est préférable à ton pèlerinage [surérogatoire]. » [Makârim Al-Akhlâq 227]
- Mansûr rapporte: « On disait: la mère doit recevoir les trois-quarts de la bonté. » [Al-Hilyah 5/42]
- \* Curwah Ibn Az-Zubayr a dit : « Ne fais pas preuve de bonté envers ses parents celui qui les regarde sévèrement. » [Al-Birr 113]
- & Abû Bakr Ibn Ayyâsh rapporte: « J'étais assis avec Mangûr chez lui et sa mère, qui était forte, criait sur lui en disant: « Ô Mangûr, Ibn Hubayrah veut que tu exerces la justice, et tu refuses! » Il posait sa barbe sur sa poitrine, et ne levait pas la tête en sa direction. » [Al-Birr 85]
- Sulaymân At-Taymî rapporte : « Muwarriq Al-ʿIjlî épouillait la tête de sa mère. » [As-Shuʿab 7/7541]
- Mughîrah rapporte: « Talq Ibn Habîb était au service de sa mère. » [At-Tabaqât li Ibn Sa<sup>c</sup>d 7/228]
- Muhammad Ibn Bashâr a dit : « J'ai voulu voyager [pour rechercher la science], mais ma mère m'en a empêché. Je lui ai obéi, et j'en ai tiré une bénédiction. » [As-Siyar 12/145]
- <sup>☼</sup> Ibn <sup>ç</sup>Awn rapporte que sa mère l'appela, il lui répondit, mais sa voix s'éleva au-dessus de la sienne, et pour expier cela, il affranchit deux esclaves. [As-Siyar 6/366]

- On demanda à 'Umar Ibn Dharr : « Comment se manifestait la bonté de ton fils à ton égard ? » Il répondit : « Il n'y eut pas un jour sans qu'il ne marche derrière moi, pas une nuit sans qu'il ne marche devant moi, et il n'est jamais monté à un étage alors que je me trouvais dessous. » ['Uyûn Al-Akhbâr 3/101]
- Al-Ma'mûn a dit: « Je n'ai jamais vu personne faire preuve de plus de bonté qu'Al-Fadl Ibn Yahyâ envers son père, au point que Yahyâ n'accomplissait ses ablutions qu'avec de l'eau chauffée, alors qu'ils étaient en prison. Une nuit froide, les gardiens les privèrent de bois, si bien que lorsque Yahyâ partit se coucher, Al-Fadl prit le bocal dans lequel il chauffait l'eau, il le remplit et le rapprocha de la flamme de la lampe. Il resta ainsi debout, tenant le bocal dans sa main, jusqu'à ce que son père se réveille. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/102]
- Abû Ishâq Al-Farâzî dit à Abd Allah Ibn Al-Mubârak: «Ô Abû Abd Ar-Rahmân! Il y avait un homme parmi nos compagnons qui rassembla plus de science que toi et moi. J'ai assisté à son agonie, et je lui disais: «Dis: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah» Il me répondait: «Je ne peux pas le dire!» Il dit cela deux fois et demeura ainsi jusqu'à mourir. J'ai alors interrogé à son sujet et on m'a dit qu'il était malfaisant envers ses parents, j'ai donc pensé qu'on l'a privé de l'attestation du monothéisme en raison de sa désobéissance à ses parents. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 5/360]
- Ghassân Ibn Al-Fadl rapporte: « cAmr Ibn cUbayd rendait visite à Kahmas le saluait et s'asseyait avec lui, suivi de ses compagnons. Sa mère lui dit: « J'ai vu untel et ses compagnons, je ne les aime pas et ils ne me plaisent pas, alors ne t'assieds pas avec eux! » cAmr revint le trouver, suivi de ses compagnons, et Kahmas alla à leur rencontre et lui dit: « Ma mère ne t'aime pas, toi et tes compagnons, ne venez donc plus me voir. » [Al-Hilyah 2/319]

Luqmân dit à son fils : « Mon enfant ! Celui qui satisfait ses parents satisfait le Miséricordieux, et celui qui les courrouce, courrouce le Miséricordieux. Mon enfant ! Les parents sont une des portes du Paradis, s'ils sont satisfaits, tu passes en direction du Dominateur suprême, et s'ils sont courroucés, tu en es empêché. » [Al-Birr wa-s-Silah 1/32]

# Les femmes pieuses

- Sulaym tomba malade et mourut alors qu'Abû Talhah eut avec Umm Sulaym tomba malade et mourut alors qu'Abû Talhah était de sortie. Lorsqu'il revint, il demanda: «Comment va l'enfant?» Umm Sulaym répondit: «Au mieux.» Elle lui apporta son dîner, et après avoir mangé ils eurent un rapport intime. À l'aube, elle lui dit: «Ô Abû Talhah! Que dis-tu d'une famille à laquelle on a consenti un prêt gracieux dont ils ont profité, et qui le rendent [avec bonté] lorsqu'on le leur demande, bien que cela leur soit difficile? Ils ont agi avec justesse. Alors ton fils était un prêt gracieux d'Allah, et Allah l'a repris.» Il loua Allah, dit: nous sommes à Allah et Allah Lui nous revenons, puis se rendit chez le Messager d'Allah (寒) qui lui dit: «Ô Abû Talhah, qu'Allah bénisse votre nuit.» Umm Sulaym tomba alors enceinte de cAbd Allah Ibn Abî Talhah.» [Al-Bukhârî 5470]
- Sufyân Ibn 'Abd Ar-Rahmân Al-Jamjî rapporte de sa mère : « 'Abd Allah Ibn 'Umar entra dans la mosquée, alors qu'Ibn Az-Zubayr venait d'être tué et crucifié. On lui dit qu'Asmâ' Bint Abî Bakr était dans la mosquée, il alla la trouver et lui dit : « Patiente, car ces dépouilles ne sont rien, les âmes sont auprès d'Allah. » Elle répondit : « Qu'est-ce qui m'empêcherait de patienter alors que la tête de Yahyâ' Ibn Zakariyyâ a été offerte à un tyran des fils d'Israël. » [Al-Muntadham 6/141]
- Thâbit Al-Bunânî rapporte : « Silah était en expédition avec son fils, et il lui dit : « Va mon fils, et combats afin que j'espère en ton martyre la récompense d'Allah. » Il s'avança, combattit, endura et fut tué. Puis Silah se jeta à son tour dans la bataille et fut tué. Les femmes se réunirent chez sa mère, Mucâdhah Al-cAdawiyyah qui leur dit : « Bienvenue si vous êtes venues pour me féliciter, mais si vous êtes venues me présenter vos condoléances, repartez. » [Sifah As-Safwah 2/153]
- ☑ Juwayriyyah Bint Asmâ' rapporte: « Trois frères participèrent à la bataille de Tustar et trouvèrent le martyre. Un jour, leur mère se rendit au marché où elle reconnut un homme qui participa à la bataille de Tustar; elle l'interrogea concernant ses fils et il lui dit: « Ils ont trouvé le martyre. En faisant face à l'ennemi ou en fuyant? En faisant face à l'ennemi. Louange à Allah, ils ont obtenu le succès et préservé l'honneur, que je sois donné, ainsi que mon père et ma mère, en rançon pour eux. » [Sifah As-Safwah 4/589]

- & As-Sarî Ibn Bukayr rapporte: « J'ai connu les vieilles femmes du quartier se levant pour prier la nuit. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/319]
- © cAbdah Bint Abî Shawâl rapporte: « Râbicah priait toute la nuit, et lorsqu'apparaissait l'aube, elle se couchait brièvement dans son oratoire jusqu'à ce que l'aube jaunisse. Je l'entendais dire lorsqu'elle se levait: « Malheur à toi, ô âme, combien as-tu dormi? Jusque quand vas-tu ne pas te lever? Peu s'en faut que tu ne fasses un somme duquel tu ne seras réveillée que par le Cri du Jour de la Résurrection. » Et c'est ainsi qu'elle agissait jusqu'à son décès. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/268]

- Abû Yûsuf Al-Bazzâr rapporte: «Riyâh Al-Qaysî épousa une femme et consomma le mariage. Au matin, elle se leva pour faire du pain, et il lui dit: «Pourquoi ne cherches-tu pas une femme pour t'épargner cela? » Elle répondit: « Je pensais avoir épousé Riyâh Al-Qaysî, et non un tyran inflexible! » La nuit venue, il fit semblant de dormir pour la tester. Elle pria le quart de la nuit, puis elle le réveilla en lui disant: « Lève-toi, ô Riyâh! La nuit passe avec l'armée des bienfaisants, et toi tu dors! Malheur à moi, qui m'a trompé sur toi ô Riyâh? » Puis elle pria le dernier quart de la nuit. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/282]
- Blbrâhîm Ibn 'Uqbah rapporte: « J'ai entendu Umm Khâlid Bint Khâlid Ibn Sa'îd Ibn Al-'As dire aux femmes de sa maison dans la nuit: Défaites le nœud de Satan! ce n'est pas le moment de dormir. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 1/310]

#### La bonté envers les femmes

- Yahyâ Ibn Kathîr a dit : « J'ai lu dans la sagesse : Ô fils d'Adam! Aie un bon comportement avec ta famille avant tout autre, car le temps que tu passes avec eux est minime. » [Al-Hilyah 1/455]
- © Cumar Ibn Al-Khattâb dit à un homme qui voulait répudier son épouse : « Pourquoi veux-tu la répudier ? Je ne l'aime pas. Tous les foyers sont-ils fondés sur l'amour ?! Où sont l'attention et la préservation qu'on leur offre ? » [Clyûn Al-Akhbâr 3/18]
- © clkrimah rapporte qu'une femme demanda à Ibn cAbbâs: « Qu'ai-je le droit de prendre dans la maison de mon mari? » Il mentionna le pain, les dattes et d'autres choses semblables, puis elle dit: « Et l'argent? Aimerais-tu qu'il prenne tes bijoux? Non. Alors ne prends pas son argent. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/117]
- & cUmar demanda à sa fille <u>Hafs</u>ah: « Combien de temps une femme peut-elle patienter sans son mari? Six mois. Alors je ne mobiliserai pas un homme [dans l'armée] plus de six mois. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/112]
- @ 'Umar Ibn Al-Khattâb a dit: « Les femmes nobles ne doivent être mariées qu'à ceux qui leur correspondent. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/39]
- Asmâ' Bint Abî Bakr a dit : « Le mariage est un joug, voyez bien quel joug vous posez sur celle dont vous avez la charge. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/39]
- \*Umar a dit : « Qu'aucun d'entre vous ne contraigne sa fille à épouser un homme laid, car elles aiment ce que vous aimez. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/39]
- As-Shacbî a dit : « Celui qui marie sa fille à un dépravé a rompu les liens de parenté. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/39]
- Whomme demanda à Al-Hasan: « J'ai une fille qui est demandée en mariage, à qui dois-je la marier? » Il répondit: « Marie-la à celui qui craint Allah, car s'il l'aime il l'honorera, et s'il ne l'aime pas il ne lui causera aucun tort. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/39]
- Ibn Jurayj rapporte: « J'ai demandé à 'Atâ': Le père d'une jeune fille veut la marier à un homme, mais elle en désire un autre? Il répondit: Il doit se ranger à son désir. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/40]

- Hudhayfah a dit: « Ce qui me réjouit le plus est que mon épouse me fasse part de son besoin. » [Al-Hilyah 1/206]
- <sup>®</sup> Yahyâ Ibn Sa<sup>c</sup>îd rapporte: « Mu<sup>c</sup>âdh Ibn Jabal avait deux épouses, et lorsqu'il était chez l'une, il n'accomplissait pas les ablutions chez l'autre [par pure équité]. Elles décédèrent le même jour de la peste, il les emmena toutes deux à la tombe, tira au sort pour savoir laquelle introduire en premier, puis il les ensevelit ensemble. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/116]
- On demanda à Al-Hasan : « Si j'achète à mon épouse un parfum à vingt dirhams, est-ce de la dilapidation ? Non. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/92]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Si tu veux te marier, fais un cadeau à la mère. » [Uyûn Al-Akhbâr 3/124]
- Abû Sinân a dit : « Aujourd'hui, j'ai amené de l'eau et j'ai nourri les bêtes. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers son épouse. » [Al-Hilyah]
- Thâbit Ibn 'Ubayd comptait parmi les plus enjoués des hommes avec sa famille. [As-Shucab 7/7852]
- & Lorsque Az-Zirbiqân Ibn Badr mariait une de ses filles, il s'approchait de son boudoir et disait : « Entends-tu ? Sois pour lui une servante, il sera pour toi un servant. » [\*Uyûn Al-Akhbâr 3/124]
- On a dit : « Le plaisir de la femme est fonction de son désir, et sa jalousie est fonction de son amour. » [«Uyûn Al-Akhbâr 4/382]
- •On trouva dans un marché de Bagdad un couffin contenant un enfant et des couvertures brodés de soie. À sa tête se trouvait un sac contenant cent dinars et un papier sur lequel était inscrit : voici le malheureux, fils de la malheureuse, fils de la sikbâj et de la qaliyyah¹, fils du fornicateur et de la fornicatrice, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui lui achètera une servante qui l'éduque. Et à la fin était inscrit : ceci est la rétribution de qui empêche sa fille de se marier. [\*Uyûn Al-Akhbâr 4/396]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce sont deux soupes à base de viande.

# Les enfants pieux

- © cUmar Ibn Al-Khattâb passa devant un groupe d'enfants parmi lesquels se trouvait cAbd Allah Ibn Az-Zubayr, et ils s'enfuirent tous sauf lui. cUmar lui dit : « Pourquoi ne t'es-tu pas enfui avec tes compagnons ? » Il répondit : « Ô Commandeur des croyants ! Je n'ai commis aucun crime pour te craindre, et il n'y avait sur le chemin aucune étroitesse si bien que je doive te faire place. » [cuyûn Al-Akhbâr 2/595]
- Iyyâs Ibn Muʿawiyah arriva au shâm, alors qu'il était encore jeune, et il porta une accusation devant un juge de ʿAbd Al-Malik Ibn Marwân contre un homme âgé. Le juge lui dit : « Accuses-tu un homme de si grand âge ? La vérité est plus grande que lui. Tais-toi! Qui va alors plaider pour moi ? Je ne pense pas que tu diras une vérité jusqu'à ce que tu partes. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. » Le juge se leva, s'introduisit auprès de ʿAbd Al-Malik, l'en informa, et il lui dit : « Satisfais sa requête et sors-le du shâm afin qu'il ne corrompe pas les gens à mon encontre. » [¿Uyûn Al-Akhbâr 1/112]
- Une délégation venant d'Irak se présenta devant c'Umar Ibn c'Abd Al-c'Azîz qui vit parmi eux un jeune qui se tortillait et voulait parler. c'Umar dit : « Donnez la parole à vos anciens. » Le jeune répondit : « Ô Commandeur des croyants ! La question n'est pas liée à l'âge, sinon il est des musulmans plus âgés que toi. Tu dis vrai ! Parle ! » [cuyûn Al-Akhbâr 1/264]

# L'attention portée aux enfants

- Al-Barâ' Ibn 'Âzib rapporte: « Abû Bakr m'acheta une monture, je l'ai conduit avec lui, et suis entré en sa compagnie chez lui, alors que 'Â' ishah était couchée et fiévreuse. Il se pencha sur elle, l'embrassa sur la joue et lui dit: Comment vas-tu ma petite fille? » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/63]
- Fâtimah Bint Sacd rapporte: « Abû Hurayrah m'asseyait sur lui, me caressait la tête et demandait pour moi la bénédiction. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/64]
- Al-Ashja<sup>c</sup>î rapporte : « Nous étions avec **Sufyân At-Thawr**î lorsque passa son fils Sa<sup>c</sup>îd, et il nous dit : Vous voyez cet enfant ? Je n'ai jamais été sec envers lui ; il m'appelait parfois alors que j'accomplissais une prière surérogatoire, et je l'interrompais pour lui. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/47]
- ® On a dit : « Mes enfants sont ma chair parcourant la terre. Si le vent soufflait seulement sur l'un d'eux, je ne pourrais fermer l'œil. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/99]
- ® On a dit: « Ton enfant est ta douceur pour sept ans, puis il est à ton service pour sept ans, puis il est ton ennemi ou ton ami. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/98]
- W Un homme dit à un autre, en présence d'Al-Hasan, pour le féliciter à l'occasion d'une naissance : « Félicitation pour le cavalier ! » Al-Hasan dit alors : « Peut-être qu'il ne sera pas cavalier mais commerçant ou chamelier, dis plutôt : Qu'Allah bénisse ce qu'Il t'a accordé et puisses-tu être reconnaissant envers Celui qui te l'a accordé. Puisse-t-il atteindre sa pleine maturité et qu'Allah lui accorde le bon comportement envers toi. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 8/55]
- Ibrâhîm a dit : « Les pieux prédécesseurs aimaient l'équité entre les enfants, jusque dans les bisous. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/24]
- © 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz étreignit un de ses fils qu'il aimait et lui dit: « Ô untel! Par Allah, je t'aime, mais je ne peux te donner préférence sur ton frère, serait-ce d'une seule bouchée. » [Mawsû-ah Ibn Abî-d-Dunyû 8/24]
- ® On demanda à un homme: « Lequel de tes enfants préfères-tu? » Il répondit : « Le plus petit jusqu'à ce qu'il grandisse, le malade jusqu'à ce qu'il guérisse, et l'absent jusqu'à ce qu'il revienne. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/96]
- **Al-Hasan** a dit : « Si l'enseignant n'est pas équitable entre les enfants, il est inscrit parmi les injustes. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/84]

- **Abû Qilâbah** a dit : « Quel homme a plus de récompense que celui qui dépense pour ses jeunes enfants, et à travers lequel Allah les préserve et leur accorde leur subsistance ? » [Sifah As-Safwah 3/168]
- (%) cAbd Allah Ibn Al-Mubârak a dit : « Rien n'est au rang des dépenses faites pour la famille, pas même le djihad sur le sentier d'Allah (%). » [Sifah As-Safwah 4/375]

- & Abû-d-Dardâ' a dit : « Craignez la larme de l'orphelin et l'invocation de l'opprimé, car elles s'élèvent dans la nuit, alors que les gens dorment. » [Mawsûcah Ibn Abû-d-Dunyâ 8/135]
- Farqad As-Subkhî a dit : « Il n'est pas de table plus noble que celle à laquelle on nourrit un orphelin. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/136]
- © cUthmân Al-<u>H</u>âtibî rapporte : « J'ai entendu **Ibn** c**Umar** dire à un homme : Éduque ton enfant, car tu seras interrogé sur la manière dont tu as éduqué ton enfant et sur ce que tu lui auras appris. » [As-Shucab 7/8295]
- \*\*Alî Ibn Abî <u>T</u>âlib récita ce verset : \*\*(Protégez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu)\*\* et dit : \*\* Enseignez-leur et éduquez-les. \*\* [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/77]
- Glkrimah rapporte : « Ibn Gabbas m'attachait les pieds et m'enseignait le Coran et la Sunna. » [Al-Hilyah 2/17]
- **Bin 'Umar** enseignait la prière à l'enfant lorsqu'il savait distinguait sa droite de sa gauche. [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyû 8/73]
- **Hishâm Ibn 'Urwah** rapporte que son père commandait à ses enfants le jeûne lorsqu'ils en étaient capables, et la prière lorsqu'ils pouvaient discerner. [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/73]
- Jundub Ibn Abî Thâbit a dit : « Ils enseignaient la prière à l'enfant lorsqu'il savait compter jusqu'à vingt. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/73]

- Mu'âwiyah Ibn Qurrah rapporte que son père disait à ses enfants lorsqu'ils avaient accompli la prière du 'ishâ': « Ô mes enfants, dormez afin qu'Allah vous accorde un bien [la prière] en cette nuit. » [Az-Zuhd li Almad 226]
- Sâlih Ibn Ahmad Ibn Hanbal rapporte: « Lorsque mon père recevait un ascète ou un dévot, il me faisait venir afin que je le vois, et il aimait que je sois comme lui. » [As-Siyar 12/530]
- Muslim Al-Hanafî a dit : « Sois bon envers ton enfant, cela est plus à même de susciter sa bonté envers toi. » [Al-Iyâl 1/305]
- W Hishâm Ibn 'Urwah Ibn Az-Zubayr rapporte que son père commandait à ses enfants de jeûner lorsqu'ils en étaient capables. [Al-·[yâl 1/470]
- Luqmân dit à son fils : « Si tu te joins à une assise, décoche leur la flèche du salut puis assieds-toi. S'ils se mettent à mentionner Allah, joins ta flèche aux leurs; mais s'ils parlent d'autre chose, éloigne-toi d'eux et lèvetoi. Mon enfant! Cherche protection auprès d'Allah contre les pires des hommes, et sois sur tes gardes face aux meilleurs d'entre eux. Ne te fie pas à ce bas-monde, et n'en préoccupe pas ton cœur, car tu n'as pas été créé pour celui-ci. Allah n'a rien créé de plus méprisable pour Lui car Il n'a pas fait de ses délices une récompense pour les obéissants, et de ses malheurs un châtiment pour les désobéissants. Mon enfant! Ne ris pas sans étonnement, ne marche pas sans bienséance, et n'interroge pas sur ce qui ne te regarde pas. Ne perds pas tes biens pour amender les biens d'autrui, car tes biens sont ceux que tu auras donnés, et les biens d'autrui ceux que tu auras laissés. Mon enfant! Celui fait miséricorde on lui fait miséricorde, celui qui se tait est préservé, celui qui dit le bien en tire profit, celui qui dit le faux commet un péché, et celui qui ne maitrise pas sa langue regrette. Mon enfant! Reste au plus près des savants et prête-leur l'oreille car le cœur revit à travers la lumière des savants, comme la terre morte revit grâce à la pluie. » [Al-c Aqd Al-Farîd 1/304]

- We use the sage dit à son fils: « Mon fils! Je vais t'adresser une recommandation, alors retiens-la car si tu ne la retiens pas de moi tu ne la retiendras de personne. Crains Allah autant que tu peux; si tu peux être aujourd'hui meilleur qu'hier, et demain meilleur qu'aujourd'hui, fais-le; prends garde à l'avidité car elle est indigence, et attache-toi au désespoir, car tu ne désespèreras pas d'une chose sans qu'Allah t'en dispense; prends garde à ce pour quoi on cherche des excuses, car tu ne trouveras jamais d'excuse pour le bien, et si quelqu'un commet un faux-pas, loue Allah de ne pas être lui. Mon enfant! Prends le bien de ses adeptes, et laisse le mal à ses adeptes. Si tu te lèves pour accomplir la prière, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux, en considérant que tu ne pourras plus jamais prier par la suite. » [Al-«Aqd Al-Farīd 1/305]
- & cAlî Ibn Al-Hasan dit à son fils : « Sache que le bien des parents envers leurs enfants repose en ce que l'affection ne les amène pas à la négligence les concernant, et que le bien des enfants envers les parents repose en le fait que les manquements des parents n'amènent pas les enfants à mal agir envers eux. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/305]
- & cAbd Al-Malik Ibn Marwân dit à ses fils : « Ne nuisez à personne, accordez le bien, et pardonnez si vous le pouvez ! Ne soyez pas avares si on vous demande, et n'insistez pas si vous demandez, car celui qui restreint les choses, on les lui restreint, et celui qui donne, Allah remplace ce qu'il a donné. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/305]
- Ibn cAbbâs dit à son fils : « Mon enfant! Attache-toi à méditer les choses car cela empêche d'être trompé par ce bas-monde, attache-toi à avoir peu d'espérance et à considérer proche la fin de ton existence, car cela fait disparaître la paresse et incite à l'œuvre. » [Akhbâr Asbahân 5/204]
- **& Luqmân** dit à son fils : « Mon enfant! N'apprends pas ce que tu ignores jusqu'à pratiquer ce que tu connais. » [Iqtidà' Al--[Ilm Al--Amal 1/83]
- Sulaymân Ibn Dâwud dit à son fils : « Mon enfant! Ne prends pas une décision avant de consulter celui qui t'orientera, et si tu le fais tu ne la regretteras pas. » [AI-Adab li Ibn Abî Shaybah 1/51]

- ♣ Luqmân dit à son fils: « Mon enfant! Celui qui satisfait ses parents satisfait le Miséricordieux, et celui qui les courrouce, courrouce le Miséricordieux. Mon enfant! Les parents sont une des portes du Paradis, s'ils sont satisfaits, tu passes en direction du Dominateur suprême, et s'ils sont courroucés, tu en es empêché. » [Al-Birr wa-s-Silah 1/32]
- ☼ Un homme dit à son fils: « Mon enfant! Ne fréquente pas trois personnes, et fréquente qui d'autre tu veux: ne fréquente pas le dépravé, car il te vendra pour de la nourriture et de la boisson, ni le lâche car il te donnera, toi et ses propres parents, ni l'avare car il te trahira lorsque tu auras le plus besoin de lui. » [Musjam As-Shuyûkh 1/49]
- ☼ Un sage dit à son fils: « Mon enfant! Pourquoi bois-tu du jus fermenté? Cela m'aide à digérer et dissout ce que je mange. Par Allah, cela dissout plus encore ta religion. » [Dhamm Al-Muskir 1/73]
- **%** 'Abd Allah Ibn 'Îsâ a dit : « Cette Communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'elle enseignera à ses enfants le Coran. » [Al-Iyâl 1/480]
- Muhammad Ibn Sîrîn rapporte: « On a dit: honore ton enfant et éduque-le bien. » [Al-clyâl 1/505]
- Sufyân rapporte : « On a dit : parmi les droits de l'enfant sur son père est qu'il l'éduque bien. » [Al-Iyâl (1/505)]
- \*\*Al-Hasan\* a dit : « Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui adresse une exhortation à son âme et sa famille en disant : Ô ma famille! Attachez-vous à la prière, l'aumône, et [au respect des droits] des voisins et pauvres, afin qu'Allah vous fasse miséricorde au Jour de la Résurrection, car Allah a fait les éloges d'un serviteur qui agissait ainsi, lorsqu'Il dit : (Il ordonnait à sa famille la prière et la Zakat, et il était agréé par son Seigneur) » [Al-[lyâl 1/506]
- Mubârak Ibn Sacîd rapporte: « Sufyân m'écrivit: Occupe-toi bien de ta famille et pense à la mort. Que le salut soit sur toi. » [Al-Hilyah 7/52]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « L'homme doit contraindre son enfant à la recherche de la science, car il en est responsable. » [As-Siyar 7/273]

- Mâlik Ibn Dînâr vit un homme qui accomplissait mal sa prière et il dit: « Comme j'éprouve de la compassion pour sa famille. » On lui demanda: « Il accomplit mal sa prière, et tu éprouves de la compassion pour sa famille? » Il répondit: « Il est le plus âgé d'entre eux, et c'est de lui qu'ils apprennent. » [Sifah As-Safwah 3/287]
- **lbrâhîm** Al-Harbî a dit: « Écartez vos enfants des mauvaises fréquentations avant qu'ils ne les plongent dans les fléaux comme on plonge le vêtement dans la teinture. » Il dit encore : « La première corruption des enfants survient entre eux. » [Dhamm Al-Hawâ 102]
- ☼ Ibn cÂ'ishah rapporte: « Il parvint à cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz qu'un de ses fils acheta un sceau à mille dinars et le porta. CUmar lui écrivit: Je veux que, lorsque tu auras revendu le sceau que tu as acheté à mille dinars et donné en aumône sa valeur, puis acheté un sceau à un dinar, tu y fasses graver: qu'Allah fasse miséricorde à qui connait sa valeur. Que le salut soit sur toi. » [Al-Hilyah 2/225]
- Bishr, l'esclave affranchi d'Hishâm, rapporte: « Hishâm Ibn Abd Al-Malik chercha un de ses fils qui n'avait pas assisté à la prière du vendredi, et il lui dit: « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir? Ma monture était épuisée. Et tu ne pouvais pas venir à pied pour ne pas délaisser la prière du vendredi? » et il le priva de monture une année entière. » [Al-Muntadham 7/98]
- Al-Khattab Ibn Al-Macla Al-Makhzûmî exhorta son fils en lui disant: « Prends garde aux frères mauvais car ils trompent celui qui les fréquente et les prend pour amis. Leur proximité est pire que la gale, et relève de la bienséance que de les repousser. On connait la personne à travers ses compagnons. Les frères sont de deux types: celui qui te préserve dans l'épreuve, et celui qui n'est ton ami que dans l'aisance. Garde l'ami dans les soucis, et éloigne-toi de l'ami des seuls bon moments, car il est le pire des ennemis. » [Al-cluzlah li-l-Khattabî 1/129]
- © cUthmân Ibn Ibrâhîm rapporte : « Ibn cUmar passait à côté de nous alors que nous étions enfants, et il nous saluait. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 8/71]

- Abû Hurayrah a dit : « L'homme est élevé en degrés et dit : Seigneur, d'où cela me vient-il ? Des demandes de pardon de ton enfant. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/357]
- Baqiyyah Ibn Al-Walîd rapporte: « J'ai dit à Ibrâhîm Ibn Ad-ham: « Pourquoi ne te maries-tu pas? Que dis-tu d'un homme qui trompe sa femme? Cela ne convient pas. Vais-je épouser une femme qui me demandera ce que demandent les femmes? Je n'ai aucun besoin des femmes. » Je me suis mis à faire ses éloges, il le devina et me dit: as-tu des enfants? Oui. Un seul de leur attrait est meilleur que la condition qui est la mienne. » [Al-Hilyah 2/486]

#### Le service rendu à autrui

- Wenir l'aider, et il lui répondit : « Je suis en retraite spirituelle. » Il alla trouver Al-Hasan Ibn 'Alî, l'en informa et il dit : « S'il était venu avec toi pour répondre à ton besoin, cela aurait été meilleur pour lui qu'une retraite spirituelle d'un mois. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/185]
- & cAbd Allah Ibn Salamah rapporte: « Lorsque Salmân sacrifiait une bête, il découpait sa viande, faisait de sa peau une outre, et de sa laine une corde. S'il voyait un homme ayant besoin d'une corde pour son cheval, il la lui donnait; et s'il voyait un homme ayant besoin d'une outre, il la lui donnait. » [Al-Musannaf 7/122]
- ® On demanda à Muhammad Ibn Al-Munkadir: « Que préfères-tu de ce bas-monde? » Il répondit: « Réjouir un croyant. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/166]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit: « Ta marche au service de ton frère est meilleure pour toi que l'accomplissement de pèlerinage après pèlerinage. »

   [Laţâ'if Al-Marârif 442]
- Sufyân rapporte : « Lors des nuits pluvieuses, **Zubayd Al-Yâmî** prenait un flambeau, faisait le tour des personnes âgées du quartier, et leur demandait : « Avez-vous besoin de feu ? » Au matin, il faisait le tour des personnes âgées du quartier et leur disait : « Voulez-vous quelque chose du marché ? Avez-vous besoin de quelque chose ? » [Sifah As-Safwah 2/680]
- Mucammar rapporte : « Tâwus resta auprès d'un de ses compagnons de voyage malade jusqu'à manquer le pèlerinage. » [Al-Hilyah 40/10]
- ⑤ Ibn Shubrumah rendit un grand service à un de ses frères qui vint ensuite lui apporter un présent pour le récompenser. Il lui dit : « Qu'est-ce là ? − C'est pour le service que tu m'as rendu. − Reprends ton argent, qu'Allah te préserve. Si tu demandes un service à ton frère et qu'il ne s'efforce pas d'y répondre, accomplis tes ablutions pour la prière, prononce sur lui quatre takbûr, et considère-le parmi les morts. » [Al-l<u>h</u>yâ' 2/159]
- \*Abd Allah Ibn cÂmir Ibn Rabîcah a dit: « Je préfère être au service d'un musulman pour une journée que d'accomplir en congrégation la prière, pendant soixante années, sans manquer le premier takbîr. » [As-Siyar 7/250]

- **& Al-Hasan** a dit : « Je préfère répondre au besoin d'un de mes frères que d'accomplir une retraite spirituelle de deux mois. » [Qadâ' Al-Hawâ'ij (38)]

- Muhammad Ibn Wâsi<sup>c</sup> a dit : « Je n'ai jamais repoussé quelqu'un qui avait un besoin auquel je pouvais répondre, même si cela devait engloutir tous mes biens. » [Qadâ' Al-Hawâ'ij 67]
- & cAbdân a dit : « Personne ne m'a demandé quelque chose sans que je n'y réponde physiquement ; si je ne pouvais pas, alors par mes biens ; si ce n'était pas encore possible, en faisant appel aux frères, et sinon en faisant appel au gouverneur. » [As-Siyar 10/271]
- **Abû 'Umar** l'ascète a dit : « Délaisser de répondre aux droits des frères est une humiliation ; et répondre à leurs droits est une élévation. » [As-Siyar 15/510]
- © 'Umar Ibn Thâbit rapporte: « Lorsque 'Alî Ibn Al-Husayn décéda, on le lava et on vit sur son dos une trace noire. Des gens demandèrent: « Qu'est-ce cela? » Et on leur répondit: Il portait des sacs de farine, de nuit, sur son dos, et les distribuait aux pauvres de Médine. » [As-Siyar 4/139]
- \*\*Abd Allah Ibn Jacfar a dit : « Le généreux n'est pas celui qui te donne après que tu aies demandé, mais le généreux est celui qui te devance, car l'honneur que sacrifie celui qui demande lui est plus cher que ce qu'il reçoit en échange. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/171]
- **© 'Ubayd Allah Ibn 'Abbâs** a dit : « Le meilleur des dons est celui que tu fais avant qu'on te demande; et lorsqu'on te demande, tu ne fais qu'accorder le prix de l'honneur qui t'a été sacrifié. » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 4/170]

### La brièveté de l'existence et la préservation du temps

- **© 'Umar Ibn Al-Khattâb** dit à son fils : « Tes cheveux blancs ne t'empêchent-ils pas de désobéir à Allah ? » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/562]
- Yahyâ' Ibn Sasîd a dit : « Il nous est parvenu que personne ne méprise un homme âgé sans, qu'avant sa mort, Allah ne suscite celui qui le méprisera dans sa vieillesse. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/560]
- William Ibn Al-Mubârak a dit : « Comme ces jours consument rapidement notre existence, comme l'année consume rapidement les mois, comme les mois consument rapidement les jours! » [Mawsû·ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/526]
- **@ 'Awn Ibn 'Abd Allah** mettait la main sous sa barbe, la soulevait jusqu'à son visage, la regardait et pleurait en disant : « Mon Dieu! Fais miséricorde à mes poils blancs! » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/563]
- As-Sarî As-Saqatî a dit : « Si tu te soucies de ce qui diminue de tes biens, pleure pour ce qui diminue de ton existence. » [Sifah As-Safwah 2/627]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn <sup>c</sup>Abd Ar-Rahmân a dit: « On ne souhaite une longue existence qu'à celui pour qui elle est un bien, et un ajout en ses bonnes œuvres; quant à celui qui est trompé dans son existence et qui suit ses passions, il n'est aucun bien à ce qu'elle se prolonge. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/564]
- & cAbd Allah Ibn cUbaydah rapporte: «Lorsqu'Ibrâhîm vit venir la vieillesse, il dit: Bienvenue à la sagesse et à la science. Louange à Allah qui m'a préservé dans ma jeunesse jusqu'à m'en sortir. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/568]

- © Abd Al-Wâhid Ibn Safwân rapporte : « Nous étions avec Al-Hasan lors de funérailles, et il dit : Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui œuvre pour ce moment. Aujourd'hui vous pouvez œuvrer, ce que ne peuvent vos frères habitants des tombes. Profitez de la santé et du temps libre avant l'effroi et le compte. » [Qaṣr Al-Amal 141]
- Sufyân At-Thawrî a dit: « Celui qui aime les cuisses des femmes ne réussit pas. » [Al-Hilyah 7/12]
- Abû Muslim Al-Khawlânî a dit : « Même si je voyais de mes yeux le Paradis ou l'Enfer, je ne pourrais ajouter [plus à ce que je fais déjà]. » [As-Siyar 9/4]
- **Un pieux prédécesseur** adressa à ses compagnons la recommandation suivante : « En sortant de chez moi, séparez-vous, ainsi il se peut que l'un de vous récite le Coran en chemin ; alors que si vous restez rassemblés, vous discuterez. » [Sayd Al-Khâtir 480]
- **© 'Ubayd Ibn Ya'îsh** a dit : « Pendant trente ans, je n'ai pas mangé de mes mains le soir, ma sœur me donnait à manger, alors que j'écrivais le hadith. » [Al-Jâmi' li Akhlâq Ar-Râwî 2/178]
- Yahyâ Ibn Al-Qâsim rapporte: « Ibn Sakînah était un savant, il ne perdait rien de son temps, et lorsque nous allions chez lui, il disait: « Ne dépassez pas: un salut, une question » ceci en raison de son attachement aux recherches et à l'établissement des règles. » [Dhayl Târîkh Baghdâd 1/354]
- Sulaymân At-Taymî rapporte: « Nous n'avons pas été trouvé Hammâd Ibn Salamah à un moment où on adore Allah sans le trouver dans l'adoration. S'il s'agissait d'un moment de prière, nous le trouvions en prière; et s'il ne s'agissait pas d'un temps de prière, nous le trouvions à accomplir ses ablutions, visiter un malade, participer à des funérailles, ou assis dans la mosquée. Nous considérions qu'il ne savait pas désobéir à Allah (%). » [Al-Hilyah 3/28]

- & Abû Bakr Ibn Ayyâsh a dit: « Si l'un d'entre vous perd un dirham, il passe la journée à dire: « Nous sommes à Allah, j'ai perdu mon dirham » et il ne dit pas: J'ai perdu mon jour, je n'ai pas œuvré en celui-ci. » [Al-Hilyah 8/303]
- W Un homme dit à "Umar Ibn Abd Al-Azîz: « Si tu pouvais te consacrer à nous! » Il répondit: « Et où est le temps libre? Il a disparu, il n'y a de temps libre qu'après d'Allah. » [Tabaqât Ibn Sacd 15/510]
- Qatâdah Ibn Khalîd a dit: « Tu ne peux rencontrer le croyant qu'en trois situations: une mosquée qu'il peuple, une maison qui le dissimule, ou un besoin permis de ce bas-monde. » [Sifah As-Safwah 3/231]
- & cAbd Ar-Rahmân Ibn Mahdî rapporte : « Nous étions assis avec At-Thawrî à la Mecque, lorsqu'il bondit et dit : Le temps passe! » [As-Siyar 7/243]
- Ahmad Ibn Masrûq a dit: « Tu ne cesses de détruire ton existence depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. » [Sifah As-Sa fwah 4/129]
- **Brâhîm Ibn Shaybân** a dit : « Celui dont Allah a préservé le temps qu'il ne passe qu'en ce qui comporte l'agrément d'Allah, Allah protège sa religion et sa vie d'ici-bas. » [Az-Zuhd Al-Kabîr 298]
- Sufyân a dit : « Je cherchais 'Amr Ibn Qays dans son commerce, si je ne l'y trouvais pas, je le trouvais chez lui, à prier ou réciter le Coran, comme s'il se pressait de rattraper quelque chose ; et si je ne le trouvais pas chez lui, alors je le trouvais dans une des mosquées de Al-Kûfah, dans un coin de la mosquée, tel un voleur, assis à pleurer ; et si je ne l'y trouvais pas, je le trouvais au cimetière, assis à sangloter sur lui-même. » [As-Siyar 5/302]
- **Muhammad Ibn** 'Alî dit à son fils : « Ô mon fils ! Prends garde à la paresse et à l'impatience car elles sont la clé de tout mal. Si tu fais preuve de paresse, tu n'acquitteras aucun droit, et si tu fais preuve d'impatience, tu ne patienteras sur aucun droit. » [Al-Hilyah 1/507]

- Muscar disait : « Ô toi qui est trompé! Tes journées ne sont que jeu et insouciance, et tes nuits ne sont que sommeil, alors que la mort te guette. Tu t'épuises en ce dont tu réprouveras les conséquences, et c'est ainsi que vivent les bêtes en ce monde. » [Sifah As-Safwah]
- Ibn Fâris a dit : « Si tu es gêné par la chaleur de l'été, la sécheresse de l'automne, la froideur de l'hiver, et si la suavité du printemps te distrait, quand rechercheras-tu la science ? » [As-Siyar 3/1325]
- **Mûsâ Ibn Ismâ**cîl rapporte: « Si je vous disais que je n'ai jamais vu <u>H</u>ammâd Ibn Salamah rire, je dirais vrai. Il était occupé à enseigner, lire, glorifier Allah ou prier, et il partageait sa journée entre ces œuvres. » [Al-<u>Hilyah 2/335</u>]
- Habîb Abû Muhammad a dit: « Ne restez pas à ne rien faire car la mort vous cherche. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/521]
- Al-Awzâ<sup>c</sup>î a dit : « Il n'est pas un moment de ce bas-monde qui ne soit présenté au serviteur au Jour de la Résurrection, jour après jours, moment après moment. Pas un moment en lequel il n'a pas mentionné Allah ne lui sera présenté, sans qu'il n'éprouve les plus profonds regrets, alors que dire s'il s'agit d'heures et de jours entiers ? » [Al-Muntadham 8/196]
- Mudhfir Al-Qarmîsînî a dit: « Tu n'as pour toi, en cette vie, qu'une seule âme: si tu ne l'utilises pas en ce qui est en ta faveur, ne l'utilise pas en ce qui est en ta défaveur. » [Al-Hilyah 3/188]

# Le bon comportement et l'honorabilité

- **Bin Al-Mubârak** rapporte : « Nous avons plus besoin de beaucoup de bon comportement que de beaucoup de hadiths. » [Al-Jâmic li Akhlâq Ar-Râwî 1/80]
- **Abû Hurayrah** a dit: « Celui qui ne réalise pas que ses paroles relèvent de ses actes, et sa comportement de sa religion court à sa perte sans s'en rendre compte. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/221]
- **Bin 'Umar** a dit: « La bonté est chose simple, elle consiste en un visage souriant et des paroles douces. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyû 7/200]
- Mâlik Ibn Anas dit à un jeune qurayshite : « Mon enfant ! Apprends le bon comportement avec d'apprendre la science. » [Al-Hilyah 2/359]
- & Abû Sinân rapporte : « J'ai demandé à Sa<sup>c</sup>îd Ibn Jubayr : un mazdéen se rapproche de moi et me salue, dois-lui répondre ? Il me dit : J'ai interrogé Ibn <sup>c</sup>Abbâs à ce sujet, et il dit : Si Pharaon m'adressait de bonnes paroles, je les lui rendrais. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/197]
- Ibn Wahb a dit : « Nous avons rapporté plus du comportement de Mâlik que de sa science. » [As-Siyar 2/737]
- Mujâhid a dit : « Il est détestable de regarder sévèrement son frère, de la suivre du regard lorsqu'il se lève, ou de lui demander : d'où viens-tu ? et où vas-tu ? » [As-Shuʿab 7/9580]
- & Al-Ahnaf Ibn Qays a dit : « Voulez-vous que je vous informe du pire des maux ? L'obscénité et le mauvais comportement. » [Mawsûrah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/212]

- Un savant a dit : « Le bon comportement consiste à maitriser sa rage pour Allah, et afficher jovialité et gaieté, sauf à l'innovateur et au dépravé ; à pardonner à ceux qui fautent, sauf pour les éduquer ou en application d'une peine légale ; et à ne causer aucun tort à un musulman ou mécréant jouissant d'un pacte, sauf pour mettre fin à un mal ou réparer une injustice, sans transgression. » [Tardhîm Qadr As-Salah 2/863]
- Sufyân At-Thawrî rapporte: « On a dit: le bon comportement éteint la colère du Seigneur. » [Al-Hilyah 2/362]
- Ibn 'Uyaynah rapporte: « On demanda à Luqmân: Quel est le pire des hommes? Il répondit: Celui qui se moque d'être vu malfaisant. » [Az-Zuhd li Aḥmad 127]
- **Un pieux prédécesseur** a dit : « Celui qui a un bon comportement est un proche même pour les étrangers, et celui qui a un mauvais comportement est un étranger même pour sa famille. » [Al-Mustatraf 165]
- Sasîd Ibn sAbd Ar-Rahmân Az-Zubaydî a dit: « J'aime parmi les lecteurs du Coran celui qui est accessible et souriant; quant à celui vers lequel tu vas avec allégresse et qui t'accueille avec morosité, comme s'il t'accorder un privilège, qu'Allah ne multiplie pas ses semblables. » [Mawsûsah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/530]
- **©** 'Umar Ibn Qays rapporte : « Les gens réprouvaient qu'on donne quelque chose à un enfant, puis qu'il sorte avec et que le pauvre ou l'orphelin ne le voit et n'aille ensuite pleurer chez lui. » [Al-Muṣannaf 7/239]

- Hammâd a dit : « Je n'ai jamais vu personne de plus souriant à autrui que Ayyûb As-Sakhtiyânî. » [Musnad Ibn Al-Ja<sup>c</sup>d 190]
- <u>◆ Habîb Ibn Abî Thâbit</u> a dit : « Fait partie du bon comportement que de parler à son compagnon en souriant. » [Raw₫ah Al-•Uqalā' 77]

- Muhammad Ibn Abî Hâtim a dit : « J'ai entendu Al-Bukhârî dire : Je n'ai jamais mangé de poireau. On lui demanda : « Pourquoi ? » Il répondit : J'ai détesté nuire à ceux qui sont avec moi en raison de son odeur. » [As-Siyar 12/445]
- Bishr Ibn Al-Mufa<u>dd</u>al rapporte : « Je me suis assis avec <u>Muhammad</u> Ibn Al-Munkadir, et lorsqu'il voulut se lever, il dit : Puis-je ? » [Al-<u>H</u>ilyah 3/153]
- On interrogea Ibn Al-Mubârak en présence de Sufyân Ibn 'Uyaynah, et il répondit : « On nous a interdit de parler en présence de nos illustres ainés. » [As-Siyar 8/420]
- & As-Shâfi<sup>c</sup>î a dit: «Si je sais que l'eau froide diminuait de mon honorabilité, je n'en boirais pas. » [Si fah As-Safwah 2/554]
- Sulaymân Ibn Mûsâ a dit : « N'enseigne pas par ostentation, ne ris pas sans étonnement, et ne marche pas sans tenue. » [Al-Musannaf 7/244]
- Ayyûb Ibn Al-Mutawakkil rapporte: « Lorsque Al-Khalîl était utile à quelqu'un, il ne lui montrait pas qu'il lui avait été utile; et lorsque quelqu'un lui était utile, il lui montrait qu'il lui avait été utile. » [As-Siyar 7/431]
- & Layth rapporte : « Je marchais avec <u>Talhah</u>, et il me dit : Si je savais que tu étais plus âgé que moi d'une seule nuit, je ne me serais pas avancé devant toi. » [Al-<u>H</u>ilyah 5/17]
- **Abd Ar-Rahmân Ibn Mahdî** a dit: « Nous nous rendions chez un homme, non pour sa science et ses hadiths, mais pour apprendre de son comportement et son attitude. » [As-Shueab 7/8155]
- & L'épouse de Sacîd Ibn Al-Musayyib a dit : « Nous parlions à nos époux comme vous parlez à vos gouverneurs : qu'Allah t'amende, qu'Allah te préserve ! » [Al-Hilyah 5/198]
- Mahdî Ibn Maymûn rapporte: « Muhammad Ibn Sîrîn à ce sujet, déclamait de la poésie et riait jusqu'à se pencher, mais lorsqu'il s'agissait du hadith, il s'assombrissait. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/531]
- When sage a dit: « Toute parole qui ne porte pas atteinte à ta religion, ne courrouce pas ton Seigneur, et amène la satisfaction de tes compagnons, n'en sois pas avare, car il se peut que tu te vois accorder à travers elle la récompense des bienfaisants. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/197]
- & cAbd Allah Ibn Al-Mubârak rapporte: « Un homme offensa <u>Hamdûn</u> qui se tut puis dit: « Mon frère, même si tu me rabaisses autant que possible, tu ne me rabaisseras pas plus que je ne me considère. » Un

homme offensa Ishâq Al-Handhalî qui prit sur lui et dit: « Pourquoi aurions-nous appris la science [si nous lui répondions] ? » [Sifah As-Safwah 4/263]

- Abû <u>H</u>âzim a dit : « Face à celui qui a un mauvais comportement, le plus malheureux est d'abord sa propre personne, car il vit un malheur, puis son épouse, puis son enfant; au point que lorsqu'il rentre chez lui et qu'ils sont joyeux, ils fuient en entendant sa voix, au point que sa monture se détourne de ce qu'il lui indique en jetant des pierres, au point que son chien se colle au mur en le voyant, et au point que le chat le fuit. » [As-Siyar 1/637]
- Luqmân dit: «Ô mon fils! Aie de bonnes paroles et un visage radieux et les gens t'aimeront plus qu'ils n'aiment celui qui leur donne de l'or et de l'argent. » [Al-Jâmic Al-Muntakhab 7/431]
- **Abd Ar-Rahmân** a dit: « Il faut craindre les mauvais caractères comme on craint l'illicite. » [Al-Hilyah 7/297]
- On a dit: « N'interroge pas l'homme sur son comportement, son visage en témoigne. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/157]
- & Lorsque 'Alî Ibn Al-Asma'î fut sur le point de mourir, il réunit ses enfants et leur dit : « Ô mes enfants, comportez-vous avec les gens d'une manière qui suscite leur sympathie de votre vivant et leurs pleurs à votre mort. » [Mawsû'ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/525]
- Abû-l-ʿÂliyah a dit: « Si tu entres chez des gens et qu'on t'installe, assieds-toi là où on t'aura posé un coussin, car les gens connaissent mieux leur maison que quiconque. » [Az-Zuhd li Almad 509]
- & Abû 'Amr Ibn Al-'Alâ' a dit : « Prends garde au noble si tu l'avilis, au misérable si tu l'honores, à l'homme sensé si tu l'embarrasses, au sot si tu plaisantes avec lui, et au dépravé si tu le fréquentes. Ne relève pas de la bienséance que de répondre à celui qui ne t'interroge pas, d'interroger celui qui ne te répond pas, et de parler à celui qui ne se tait pas pour t'écouter. » [As-Siyar 2/666]

## La douceur et la sagesse

- **Bin** Abbâs a dit: « Prends la sagesse de qui tu l'entends, car l'homme peut prononcer une sagesse alors qu'il n'est pas savant, comme une flèche décochée sans archer. » [Sifah As-Safwah 1/373]
- Hudhayfah Al-Marʿashî a dit : « Tu peux trouver la sagesse audessus d'une décharge ; et si tu la trouves, prends-la. » [Al-Hilyah 3/64]
- Luqmân dit à son fils : « Mon enfant! La sagesse a installé les pauvres au niveau des rois. » [Az-Zuhd li Aḥmad 62]
- \*\*Abd Allah Ibn Khâlid Al-Abasî rapporte que \*\*Umar Ibn Al-Khattâb\*\* vit des gens réunis autour d'une chose qu'il réprouva. Il courut en leur direction, un nerf de bœuf à la main, et ils se dispersèrent, à l'exception d'un homme parmi eux que se leva, et \*\*Umar le frappa. Il lui dit ensuite : \*\* Qu'est-ce qui t'a amené à te lever vers moi pour que je te frappe ? Pourquoi ne t'es-tu pas enfui comme tes compagnons ? Ô Commandeur des croyants ! Allah a fait de ton droit sur moi ou sur tous les musulmans le droit du père sur son enfant. Lorsque je t'ai vu courir, je n'ai pas voulu te fatiguer, alors je me suis levé pour que tu fasses ce que tu voulais. Par Allah, est-ce cela qui t'a amené à agir de la sorte ? » L'homme le jura, \*\*Umar le prit par la main, ils s'assirent et \*\*Umar ne cessa de l'honorer jusqu'à quitter ce bas-monde. \*\*

  [Mawsû\*ah Ibn Abû-d-Dunyû\*1/233]
- Ar-Rabî<sup>c</sup> Ibn Anas a dit: « Il est écrit dans la sagesse: celui qui fréquente un compagnon mauvais n'est pas épargné, celui qui entre en un lieu mauvais est accusé, et celui qui ne maîtrise pas sa langue regrette. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/335]
- Muʿâwiyah demanda ʿAmr Ibn Al-cÂs : « Quel degré a atteint ta sagacité? Je ne suis jamais entré en une chose, pour ensuite la réprouver, sans en sortir. Quant à moi, je ne suis jamais entré en une chose que j'aurais ensuite voulu quitter. » [⁴IJŷūn Al-Akhbūr 1/322]
- & cAbd Al-Malik, le fils de cUmar Ibn cAbd Al-cAzîz lui dit : « Qu'est-ce qui t'empêche de faire appliquer ton avis sur cette question ? Par Allah, je me moque que le décret divin nous emporte, toi et moi, dans la réalisation de cette chose. » Il lui répondit : « J'accoutume les gens comme on accoutume l'indocile. Si Allah me prête vie, je mettrais en application

mon avis, et s'Il presse ma disparition, Il connaît mon intention. Je crains, si je surprends les gens par ce que tu dis, qu'ils ne me contraignent à l'usage du sabre, et il n'est aucun bien en un bien imposé par le sabre. » [Al-Ḥilyah 2/213]

- Abû-l-cAbbâs rapporte: « cAbd Allah Ibn Yazîd comptait parmi les plus avisés des hommes. Un jour, cAbd Al-Malik lui demanda: « Quels sont tes biens? » Il répondit: « Deux choses après lesquelles il n'est pas d'indigence: la satisfaction d'Allah, et le fait de me passer des gens. » Lorsqu'il partit on lui demanda: « Pourquoi ne l'as-tu pas informé de tes biens? » Il répondit: « Il aurait trouvé cela minime et m'aurait méprisé, ou important et m'aurait jalousé. » [Al-Kâmil fi-l-Lughah wa-l-Adab 186]
- **Al-Hakîm At-Tirmidhî** a dit: « À cinq personnes conviennent cinq choses: à l'enfant convient l'école, au jeune convient la science, au vieux convient la mosquée, à la femme convient la maison, et au malfaisant convient la prison. » [As-Siyar 3/1100]
- Whomme vint demander à Muhammad Ibn Wâsic de répondre au besoin d'un autre et lui dit : « Je viens te voir pour un besoin pour lequel j'ai demandé à Allah avant toi : si Allah permet que tu y répondes, tu seras loué, et si Allah ne le permet pas, tu seras excusé. » [Al-Hilyah 1/416]
- @ cAmr Ibn <u>H</u>assân a dit : « Quel bon médiateur était **Sufyân** : lorsqu'il était à Bassora, il parlait des mérites de cAlî, et lorsqu'il était à Koufa, il parlait des mérites de cUthmân. » [Al-<u>Hilyah</u> 2/384]
- Al-Hasan Al-Basrî a dit : « Bien interroger est la moitié de la science, ménager les gens est la moitié de la raison, et la modération dans l'existence est la moitié de la subsistance. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/28]
- Ar-Rashîd fit venir un homme qu'il voulait nommer juge. Cet homme lui dit: « Je ne sais pas juger, et je ne suis pas savant. » Il lui répondit: « Tu possèdes trois qualités: tu es noble, et la noblesse empêche la bassesse; tu fais preuve d'une longanimité qui t'empêche de t'empresser,

et celui qui ne s'empresse pas faute peu ; et tu consultes les gens, et celui qui consulte vois souvent juste ; quant à la science tu l'acquerras auprès de ceux avec lesquels tu étudieras. » Il fut donc nommé et on ne trouvera rien à redire. [•Uyûn Al-Akhbâr 1/60]

- Hasan Al-Wasîf rapporte: « Al-Mahdî présidait une séance publique, lorsqu'entra un homme tenant des sandales dans un mouchoir qui dit: « Ô Commandeur des croyants! Voici les sandales du Messager d'Allah (美) que je t'offre. » Il les lui donna, les examina et ordonna qu'on donne à cet homme dix mille dirhams. Lorsqu'il les prit et s'en alla, il dit aux personnes présentes: « Pensez-vous que j'ignore que le Messager d'Allah (美) ne les a jamais vues et plus encore portées? Mais si nous l'avions démenti, il aurait dit aux gens: « J'ai apporté au Commandeur des croyants les sandales du Messager d'Allah, et il ne les a pas acceptées. » et ceux qui le croiront seront plus nombreux qui le démentirons, puisque la masse penche vers ses semblables et vers le secours du faible face au fort. Nous avons donc acheté son silence, accepté son présent, et cru ses propos ; considérant ce que nous avons fait comme étant ce qui est de meilleur. » [Al-Muntadham 8/211]
- Mâlik Ibn Sulaymân rapporte: « Ibrâhîm Ibn Tuhmân percevait de somptueux émoluments du Trésor public, et il en faisait de généreux dons. Un jour, une question lui fut posée dans l'assise du Calife, et il répondit: « Je ne sais pas. » On lui dit: « Tu perçois chaque mois ceci et cela, et tu ne sais pas répondre? » Il répondit: « Je perçois cela pour ce que je connais, et si je percevais cela pour ce que je ne connais pas, on épuiserait le Trésor public avant d'épuiser ce que je ne sais pas. » Le Commandeur des croyants apprécia sa réponse et ordonna qu'on lui fasse un somptueux présent et qu'on augmente ses émoluments. » [Al-Muntadham 8/265]

- ❸ Un homme dit à Mucâwiyah: « Accorde-moi les deux mers Je ne le peux pas. Mets-moi à la tête de Bassora. Je ne veux pas destituer celui qui y est en place. Alors donne-moi deux mille dinars. Ils sont à toi. » On lui dit: « Malheur à toi! Acceptes-tu cela après ces deux

premières demandes? » Il répondit: «Taisez-vous! Sans les deux premières demandes, on ne m'aurait pas donné cela. » [«Uyûn Al-Akhbâr 3/132]

- \*Gurwah Ibn Az-Zubayr a dit : "Ne trahit pas le traître, sa trahison lui suffit. " [Az-Zuha li Aḥmad 209]
- **Wahb Ibn Munabbih** a dit : « Le croyant regarde pour savoir, parle pour comprendre, se tait pour se préserver, et s'isole pour en tirer profit. » [As-Siyar 2/554]

## Le blâme de la jalousie

- **Mu'awiyah** a dit : « Je peux contenter toute personne sauf celui qui jalouse un bienfait et qui n'est satisfait que par sa disparition. » ['Uyûn Al-Akhbâr 2/407]
- **Birîn** a dit : « Je n'ai jamais jalousé personne. Si celui-ci compte parmi les alliés d'Allah, comment pourrais-je le jalouser pour quoique ce soit des vanités de ce bas-monde ? » [Al-Hilyah 1/440]
- **Rawh** Ibn Zinbâ<sup>c</sup> Al-Judhâmî a dit : « Je voyais des gens qui m'étaient moindre s'introduire auprès du gouverneur là où je n'entrais pas, et lorsque j'ai fait disparaître cette jalousie, je suis entré là où ils entraient. » [<sup>c</sup>Uyûn Al-Akhbâr 2/405]
- \*\*Abd Al-Malik dit à Al-Hajjâj: « : « Toute personne connait ses défauts, alors blâme ta personne. Épargne-moi cela, ô Commandeur des croyants! Fais-le! Je suis entêté, rancunier et jaloux. Il n'y a pas en Satan pire que ce que tu as mentionné. » [\*\*Uyûn Al-Akhbâr 2/405]
- On demanda à Al-Hasan Al-Basrî: « Le croyant peut-il jalouser son frère? » Il répondit: « Puisses-tu perdre ton père! As-tu oublié les frères de Yûsuf? » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/406]
- On a dit : « Si tu veux être préservé du jaloux, cache-lui ta situation. » ['Uyûn Al-Akhbâr 2/406]
- On a dit: « Si Allah veut soumettre Son serviteur à un ennemi qui ne lui fait pas miséricorde, Il le soumet à un jaloux. » [«Uyûn Al-Akhbâr 2/406]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « L'envie relève de la foi, et la jalousie de l'hypocrisie. Le croyant envie mais ne jalouse pas, alors que l'hypocrite jalouse mais n'envie pas. » [Al-Hilyah 3/14]

## Le blâme de l'injustice

- © cUthmân Ibn cAffân vit un de ses servants nourrir une chamelle, et une chose lui déplut si bien qu'il tira l'oreille de son servant. Puis il regretta et lui dit : « Prends mon oreille et tire-la! » Le servant refusa, mais cUthmân insista jusqu'à ce qu'il la prenne, et il ne cessa de lui dire : « Plus fort! » jusqu'à ce qu'il pense avoir subi ce qu'il avait fait subir. Puis il dit : « Comme est bon le talion en ce bas-monde avec le talion de l'au-delà! » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 6/250]

- Sayfî Ibn Abî Rabâh At-Tamîmî dit à ses fils: « Mes fils! Sachez que le crime dont le châtiment est le plus prompt est l'injustice. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 5/240]
- <u>Hassân Ibn 'Atiyyah</u> a dit : « Allah châtie l'injuste par l'injuste, puis Il les fait entrer tous deux en Enfer. » [Al-Hilyah 2/268]
- Yahyâ As-Shaybânî a dit : « Il est écrit dans la Thora : tu récoltes ce que tu sèmes, tu boiras de la coupe que tu sers, et plus encore, car on n'accorde nécessairement plus à celui qui commence. » [Al-Hilyah 2/276]
- When the survey of the street of the street
- Rabâh Ibn 'Ubaydah rapporte: « J'étais assis auprès de 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz qui mentionna Al-Hajjâj. Je me suis alors mis à l'insulter et le critiquer. Il me dit: « Doucement Rabâh! Il m'est parvenu qu'un homme peut commettre une injustice et que l'opprimé ne cesse de l'insulter et de le dénigrer jusqu'à épuiser son droit et que le transgresseur ne le surpasse.» [Al-Hilyah 2/209]

- ❸ Un représentant de cumar Ibn cAbd Al-cAzîz lui écrivit: « Notre ville est délabrée, le Commandeur des croyants peut-il lui accorder des biens afin de la remettre en état? » Il lui répondit: « J'ai compris ce que tu m'as écrit du délabrement de votre ville. Après avoir lu cette missive, fortifie la ville par l'équité et nettoie ses rues de l'injustice, car c'est cela qui la restaurera. » [Al-Hilyah 2/224]
- Al-Fudayl Ibn 'Iyâd a dit: « Par Allah! Il ne t'est pas permis de nuire à un chien ou un porc sans droit, alors comment peux-tu nuire à un musulman! » [As-Siyar 2/774]
- Sufyân At-Thawrî a dit : « Celui qui invoque en faveur d'un tyran pour une longue existence aura aimé qu'on désobéisse à Allah. » [Al-Hilyah 2/393]
- **& As-Shâfi** a dit : « Quelle mauvaise provision vers l'au-delà est l'injustice infligée aux serviteurs d'Allah! » [As-Siyar 2/849]

#### La plaisanterie

- On demanda à Ibn 'Umar : « Les Compagnons du Prophète (紫) riaient-ils? » Il répondit : « Oui, et la foi était en leur cœur plus grande que les montagnes. » [Al-Ḥilyah 1/221]
- © Cumar Ibn Al-Khattâb a dit: « Celui qui rit beaucoup sa prestance diminuera, celui qui plaisante sera dédaigné, celui qui abuse d'une chose sera connu par celle-ci, celui qui parle beaucoup fautera abondamment, celui qui faut abondamment aura peu de pudeur, celui qui a peu de pudeur aura peu de retenue, celui qui a peu de retenue son bien sera minime, celui qui mange beaucoup ne trouvera aucun plaisir dans la mention d'Allah, celui qui dort beaucoup ne trouvera aucune bénédiction dans son existence, celui qui parle abondamment des gens voit son droit disparaître auprès d'Allah, et il quitte ce bas-monde sur une voie autre que celle de la droiture. » [Mawsûʿah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/79]
- Muhammad Ibn Al-Munkadir rapporte: « Ma mère m'a dit: Ne plaisante pas avec les enfants, sinon ils te déconsidèreront. » [As-Samt 390]
- **Sa<sup>c</sup>îd Ibn Al-cÂs** dit à son fils : « Ô mon fils! Ne plaisante pas avec le noble sinon il t'en tiendra rancune, et ne plaisante pas avec le sot, sinon il s'emportera contre toi. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/244]
  - **Muhammad Ibn Sîrîn** riait jusqu'à pleurer. [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/531]
- Mâlik Ibn Anas rapporte: « Un homme a dit: Si tu joues, ne joue pas avec ta religion. » [Al-Hilyah 6/320]
- Al-Ahnaf Ibn Qays a dit: « Celui qui parle, rit et plaisante beaucoup, sa prestance diminuera; et celui qui abuse d'une chose sera connu par celle-ci. » [As-Samt 389]
- © "Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz a dit: « Craignez Allah et prenez garde à la plaisanterie, car elle engendre la rancœur et amène la grossièreté. Parlez et asseyez-vous autour du Coran, et lorsque cela vous devient lourd, ayez de bonnes paroles parmi les propos courants des gens. » [As-Samt 394]
- **Al-Husayn Ibn** Abd Ar-Rahmân rapporte : « On a dit : La plaisanterie retire la prestance, et met fin à l'amitié. » [As-Samt 401]

- & Al-Khatîb rapporte: « Abû Sahl aimait plaisanter et jouer, et j'ai entendu Al-Burqânî dire: [les savants du hadith] l'ont réprouvé en raison de sa plaisanterie, mais il est digne de confiance. » [As-Siyar 15/522]
- Al-Fudayl vit des adeptes du hadith plaisanter et rire, et il leur dit : « Doucement, héritiers des prophètes, doucement [trois fois], car vous êtes des exemples et on vous suit. » [As-Siyar 8/435]
- ③ On rapporte qu'Al-Asmash avait un enfant stupide auquel il dit:
  « Va nous acheter une corde à linge. Ô père, de quelle longueur? Dix coudées. Et de quelle largeur? De la largeur de la calamité que tu es pour moi! » [As-Siyar 6/239]
- On a dit : « Toute chose a une semence, et la semence de l'inimitié est la plaisanterie. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/241]
- On a dit : « La plaisanterie fait disparaître la grandeur et brise l'amitié. » [Mawsû<sup>c</sup>ah Ibn Abî-d-Dunyâ 7/242]

#### Le conseil

- Un homme dit à Ibn Al-Mubârak : « Est-il encore des gens qui conseillent ? » Il répondit : « Est-il encore des gens qui acceptent le conseil ? » [Sifah As-Safwah 4/379]
- & Abû Amr Ibn As-Salâh a dit : « Le conseil (an-nasîhah) est un terme embrassant le respect, du conseilleur vis-à-vis du conseillé, de l'ensemble des formes de bien, en intention ou en acte. » [Mawidhah Jâmicah 210]
- Sufyân rapporte: « Talhah vint trouver cAbd Al-Jabbâr Ibn Wâ'il, alors que des gens se trouvaient auprès de lui. Il lui dit une chose en secret puis s'en alla. Ibn Wâ'il dit alors: Sais-tu ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: je t'ai vu hier te détourner dans la prière » [Rawdah Al-Cuqalâ' 197]
- **Abû Mûsâ Al-Ash** écrivit à cÂmir Ibn cAbd Al-Qays: « Je t'ai laissé sur une condition, et il m'est parvenu que tu as changé. Si tu es toujours tel que je t'ai laissé, crains Allah et persévère ainsi; et si tu es tel qu'on me l'a rapporté, crains Allah et reviens. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/304]
- Salmân Al-Fârisî écrivit à Abû-d-Dardâ': « Tu ne parviendras à ce que tu veux qu'en délaissant ce que tu désires, et tu ne parviendras à ce que tu espères qu'en patientant sur ce que tu réprouves. Que tes paroles soient rappel, ton silence réflexion, ton regard méditation, car ce bas-monde change, et son bonheur se renverse, ne sois donc pas trompé par lui, et que ta demeure soit la mosquée. Que le salut soit sur toi. » Abû-d-Dardâ' lui répondit: « Que le salut soit sur toi. Je t'enjoins à la crainte d'Allah, à prendre sur ta santé pour ta maladie, ta jeunesse pour ta vieillesse, ton temps libre pour ton occupation, ta vie pour ta mort, et ton aversion pour ton affection. Souviens-toi d'une vie en laquelle il n'y aura pas de mort, en l'une des deux demeures: le Paradis ou l'Enfer, car tu ne sais pas vers laquelle tu iras. » [Al-CAqd Al-Farîd 1/304]

péché, qu'il ne soit pas gêné lorsqu'il est interrogé sur ce qu'il ne sait pas de dire : « je ne sais pas », et lorsqu'il ignore une chose de l'apprendre. La patience est à la foi ce que la tête est au corps : si on coupe la tête, le corps meurt. » [Al-cAqd Al-Farîd 1/304]

- © 'Atiyyah Ibn Qays rapporte: « Abû Muslim s'introduisit auprès de Mucâwiyah, se mit entre les deux rangées de couverts et dit: « Que la paix soit sur toi, ô employé! » Les gens dirent: « Arrête! » Mucâwiyah dit: « Laissez-le, il sait ce qu'il dit. Que la paix soit sur toi, ô Abû Muslim. » Puis il lui adressa une exhortation et l'encouragea à l'équité. » [As-Siyar 4/13]
- Abû Jacfar Al-Burqân rapporte : « Maymûn Ibn Mihrân me dit : Ô
   Jacfar, dis-moi en face une chose que je déteste entendre, car on n'est pas
   sincère envers son frère jusqu'à lui dire en face ce qu'il déteste entendre. »
   [Al-Hilyah 4/86]
- Ahmad Ibn Hanbal a dit : « Ibn Abî Dhi'b est un homme de confiance, il est entré chez Abû Jacfar Al-Mansûr, et il n'a pas eu peur de lui dire cette vérité : « L'injustice se répand à ta porte » Abû Jacfar étant ce qu'il est. » [As-Siyar 7/144]
- **Al-Kisâ'î** a dit: « J'étudiais chez <u>H</u>amzah, mais Salîm Ibn <sup>c</sup>Îsâ est venu, alors j'ai tardé. <u>H</u>amzah me dit: « Tu le révères et tu ne me révères pas? » Je lui dis: Ô professeur, si je fais une erreur, tu me corriges, alors que si je fais une erreur, lui me raille. » [As-Siyar 9/376]

- Al-Barbahârî a dit : «S'assoir pour se conseiller ouvre la porte au profit, alors que s'assoir pour débattre ferme la porte au profit. » [As-Siyar 15/91]
- **Dhû An-Nûn** rapporte: « Les savants s'exhortaient et s'écrivaient trois choses: Celui qui amende son for intérieur, Allah amende son apparence; celui qui amende ce qui est entre lui et Allah, Allah amende ce

qui est entre lui et les gens; celui qui amende sa vie de l'au-delà, Allah amende sa vie d'ici-bas. » [As-Siyar 19/141]

- & Abû Sacd rapporte: « Lorsque je me suis décidé à voyager, je suis allé faire mes adieux à notre enseignant Yûsuf Ibn Ayyûb qui corrigea ma détermination et me dit: Je te recommande de ne pas t'introduire auprès des gouverneurs, et prends garde à ne pas consommer que ce qui est illicite. » [As-Siyar 20/68]
- ☼ Un homme exhorta Ahmad Ibn Al-Ghumr et lui dit: « Consomme ce qui est licite et couche-toi ensuite où tu veux. Quel est la voie vers le repos? S'opposer à ses passions. Quand l'homme trouvera-t-il le repos? Lorsqu'il posera le premier pas au Paradis. Comment parcourir le chemin vers Allah? En veillant continuellement en prière et en éprouvant la soif les jours de canicule. Que est le signe de la science? La crainte et la bienveillance. Quel est le signe de l'ignorance? L'avidité et le désir. Quel est le signe de la retenue? Fuir ce qui est douteux. » [Al-Hilyah 4/312]
- On demanda à un sage: « Exhorte-moi. » Il répondit: « Toutes les exhortations sont contenues en une seule chose? Quelle est-elle? Concentre-toi sur l'obéissance à Allah, et si tel est le cas, tu auras englobé toutes les exhortations. » [Al-Aqd Al-Farîd 1/303]
- Ar-Rifâcî conjura ses compagnons de lui indiquer tout défaut qu'il possèderait. Shaykh Abû c'Umar Al-Fârûthî dit : « Maître, je te connais un défaut. Quel est-il? Maître, ton défaut est que nous soyons parmi tes compagnons. » Le shaykh pleura, de même que l'assistance, et Abû c'Umar dit : « Si l'embarcation est saine, elle porte ceux qui s'y trouvent. » [As-Siyar 21/78]
- **Bibn Al-Jawzî** dit dans une de ses exhortations: « Ô Commandeur des croyants! Si je parle, j'ai peur de toi; et si je me tais, j'ai peur pour toi. Je donne priorité à ma peur pour toi sur ma peur de toi, et la parole de celui qui conseille et dit: Crains Allah, est meilleure que celle de celui qui dit: Vous êtes des membres de la famille du Prophète (紫), et vous êtes pardonnés. » [As-Siyar 21/372]

- & Abû Al-cÂliyah rapporte: « cAbd Al-Karîm Abû Umayyah me rendit visite en portant un vêtement de laine. Je lui ai dit: C'est là l'apparence des moines, lorsque les musulmans se rendent visite, ils se parent. » [As-Siyar 4/213]

- Ibn Al-Mubârak a dit: « L'homme sensé ne doit pas mépriser trois groupes de gens: les savants, les gouverneurs et les frères. Celui qui méprise les savants perdra sa vie dans l'au-delà, celui qui méprise les gouverneurs perdra sa vie d'ici-bas, et celui qui méprise les frères perdra son honorabilité. » [As-Siyar 17/251]
- ☼ On a dit: « Celui qui se voit accorder quatre choses ne sera pas privé de quatre autres: celui auquel on accorde la reconnaissance ne sera pas privé du fait qu'on ajoute à ce qu'il possède; celui auquel on accorde le repentir ne sera pas privé de son acceptation; celui auquel on accorde de consulter les gens ne sera pas privé de voir juste; et celui auquel on accorde de consulter son Seigneur ne sera pas privé de choisir ce qui est meilleur. » [¹Uyûn Al-Akhbâr 4/72]
- Wn bédouin a dit : « On ne m'a jamais trompé sans tromper tout mon peuple. De quelle manière ? Je ne fais rien sans les consulter. » [«Uyûn Al-Akhbâr 1/73]
- **Mu**cammar a dit : « L'homme le plus sincère envers toi est celui qui crains Allah en toi. » [Mawsûcah Ibn Abî-d-Dunyâ 2/210]

# La pudeur

- & Al-Hasan mentionna de ton extrême pudeur et il dit : « Il était chez lui, porte fermée, mais ne retirait pas ses habits pour verser de l'eau sur lui. La pudeur l'empêchait de prendre ses aises. » [Al-Hilyah 1/76]
- Salmân Al-Fârisî a dit: «Si Allah veut conduire un serviteur à sa perte, Il lui retire la pudeur, et lorsqu'Il lui a retiré la pudeur tu ne le vois que répugnant et exécrable; et lorsqu'il est ainsi, Il lui retire la loyauté, ainsi tu ne le vois que traitre et fourbe; et lorsqu'il est ainsi, Il lui retire la miséricorde, ainsi tu ne le vois que rude et dur; et lorsqu'il est ainsi, Il lui retire le joug de la foi, et ainsi tu ne le vois que comme un démon maudit. » [Al-Hilyah 1/204]
- **Abû Mûsâ** a dit : « Je me lave dans l'obscurité, mais je ne me déshabille pas et garde mes vêtements, par pudeur devant mon Seigneur. » [Az-Zuhd li Almad 354]
- **© 'Ubayd Ibn 'Umayr** a dit : « Préférez la pudeur face à Allah à la pudeur face aux gens. » [Al-Hilyah 1/76]

- **Abû Sulaymân Ad-Dârânî** a dit : « Si le serviteur éprouve de la pudeur devant son Seigneur, il aura complété le bien. » [Al-Hilyah 3/183]
- Blansûn a dit: « J'ai vu les péchés comme une abjection, alors je les ai délaissés par civilité, et cela s'est transformé en religion. » [Sifah As-Safwah 2/472]

| Introduction                                              | <mark>5</mark> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| La sincérité envers Allah                                 | 9              |
| La correction de l'intention                              | 18             |
| La persévérance et le sacrifice pour la religion          | 20             |
| L'attachement à la Sunna                                  | 22             |
| L'importance du hadith                                    | 28             |
| Le suivi des Compagnons                                   | 30             |
| L'innovation et ses adeptes                               | 32             |
| Les passions et leurs adeptes                             | 37             |
| La science et ses mérites                                 | 40             |
| Le mérite des savants                                     | 47             |
| La bienséance dans l'apprentissage et l'enseignement      | 51             |
| Le comportement des savants                               | 53             |
| Le comportement des étudiants                             | 60             |
| La puissance de mémorisation                              | 65             |
| La patience dans la recherch <mark>e de</mark> la science | 68             |
| La mise en pratique de la sci <mark>ence</mark>           | 72             |
| La crainte de donner des fatwas                           | 77             |
| L'effort <mark>dans</mark> la récitation du Coran         | 80             |
| Les adeptes du Coran                                      | 82             |
| La mé <mark>ditati</mark> on du Coran                     | 86             |
| L'importance accordée à la prière                         | 90             |
| Le recueillement dans la prière                           | 96             |
| La prière de nuit                                         | 99             |
| L'aumône et la générosité                                 | 103            |

| L'attachement au jeûne                           | 112 |
|--------------------------------------------------|-----|
| L'attachement au pèlerinage                      | 114 |
| Le djihad sur le sentier d'Allah                 | 115 |
| La relation aux gouverneurs                      | 119 |
| La crainte du commandement et la loyauté         | 125 |
| La raison                                        | 129 |
| Les hautes ambitions                             | 132 |
| L'importance accordée au cœur                    | 135 |
| Les pleurs par crainte d'Allah                   | 140 |
| Le repentir et la demande de pardon              | 145 |
| L'invocation                                     | 149 |
| La mention d'Allah                               | 154 |
| Face aux épreuves                                | 159 |
| Face aux troubles et tentations                  | 164 |
| La recherche du licite                           | 167 |
| Le travail                                       | 169 |
| L'argent et les biens                            | 172 |
| La modération et la générosité dans les dépenses | 176 |
| La faim                                          | 179 |
| Le commandement du bien et l'interdiction du mal | 183 |
| L'appel à Allah et l'enseignement du bien        | 189 |
| L'amour d'Allah et de Son Prophète               | 192 |
| La crainte d'Allah                               | 196 |
| L'espoir en Allah et la bonne opinion d'Allah    | 205 |
| La tristesse                                     | 209 |
| L'espérance                                      | 211 |
| La confiance en Allah                            | 215 |
| La certitude en Allah                            | 218 |

| La patience                                                       | 220 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| La reconnaissance                                                 | 226 |
| La retenue                                                        | 232 |
| La vision de ce bas-monde                                         | 238 |
| Le véritable ascétisme                                            | 248 |
| Le contentement et la satisfaction                                | 260 |
| L'examen, la surveillance et la correction de l'âme               | 264 |
| La préservation de l'ouïe et de l <mark>a vue</mark>              | 271 |
| La vigilance face au péché et l'empressement vers les adorations. | 273 |
| Les fruits des œuvres pieuses                                     | 283 |
| Les méfaits de la désobéissance                                   | 285 |
| La réflexion et la méditation                                     | 289 |
| La vigilance face à Satan et ses ruses                            | 292 |
| La vigilance face à la fatuité et la suffisance                   | 293 |
| Face aux éloges et louanges                                       | 296 |
| Le souvenir de la mort et de l'au-delà                            | 298 |
| La mort et ses affres                                             | 308 |
| La solitude                                                       | 317 |
| La fraternité                                                     | 322 |
| La mansuétude et la magnanimité                                   | 332 |
| Le pardon                                                         | 336 |
| La grandeur                                                       | 338 |
| L'humilité et la vigilance face à l'orgueil                       | 340 |
| La crainte de la renommée                                         | 349 |
| La véracité et la vigilance face au mensonge                      | 352 |
| Le silence et la préservation de la langue                        | 357 |
| La vigilance face à la médisance et la calomnie                   | 366 |
| La bonté envers les parents                                       | 371 |

| Les femmes pieuses                                     | 375 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| La bonté envers les femmes                             | 377 |
| Les enfants pieux                                      | 379 |
| L'attention portée aux enfants                         | 380 |
| Le service rendu à autrui                              | 387 |
| La brièveté de l'existence et la préservation du temps | 389 |
| Le bon comportement et l'honorabilité                  | 393 |
| La douceur et la sagesse                               | 397 |
| Le blâme de la jalousie                                | 401 |
| Le blâme de l'injustice                                | 402 |
| La plaisanterie                                        | 404 |
| Le conseil                                             | 406 |
| La pudeur                                              | 410 |
| Sommaire                                               | 411 |